

# ALDERMAN I IDRARY UNIOLITESVILLE, VERGINIA









tuyuney by Google

Drightal from UNIVERSITY OF VIRGINIA

# 2*79* Histoire

DE LA

# MONARCHIE DE JUILLET

L'auteur et les éditeurs déclarent réserver leurs droits de traduction et de reproduction en France et dans tous les pays étrangers.

#### DU MÉME AUTEUR :

| Enyalistes et Eépublicains, Israis historiques sur des questions de politique con-<br>temporaine : L. La Question de Monarchie ou de République du 9 thermider en 18 éra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| make; 11, L'Extrêne Proite et les Rayalistes sons la Restauration; 111. Paris capi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tale 10 at in Révolution française. 2º édition. Un volume in-18 4 fe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le Farti libéral sons la Restauration, 2º édition, Un vol. in-18,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Prix 4 fr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| L'Église et l'État sous la Monarchie de Juillet. Un vol. in-18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Printer and the second  |
| Mistoire de la Monarchie de Juillet. Sept volumes in-8°. Pris de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| chaque relementation to the second se |
| (Contonné deux fois par l'Académie française, GRAND PRIX GOBERT, 1885 et 1883.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Un Prédicateur populaire dans l'Italie de la Remaissance. Saint Mormardin de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gloune (1390-1444), par Paul Touneau-Danger, de l'Académie française. 5" édition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Um volume to-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| La Renaissance catholique en Angletorre au dix-neuviéme siècle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PREMIERE PARTE : Neuman et le mouvement d'Oxford, 6º édition. Un volume ju-8º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pels 7 fe. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SECONDE PARTIE : De la conversion de Neuman à la mort de Wisawan (1845-1865)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4º édition. Un volume in-8º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Taussine Partie : De la mort de Wiseman à la mort de Manning (1865-1892)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 edition Du volume in Re 7 fr. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Paris. — Typographie flox-nounit et  $c^{\mu}$ , 8, hue garasciere. — 13211.



# HISTOIRE

DE LA

# MONARCHIE DE JUILLET

PAR

## PAUL THUREAU-DANGIN

GRAND PRIX GOBERT, 1885 ET 1886

QUATRIEME EDITION

TOME PREMIER



### PARIS

PLON-NOURRIT at Co, IMPRIMEURS-EDITEURS

0. RUE GARANCIÉRE - 60

1909

Tous droits reserves





## AVANT-PROPOS

La seconde édition aujourd'hui offerte au public n'est pas une simple résmpression. Lors de ses premières recherches, l'auteur avait déjà eu communication d'importants documents, entre autres des papiers du feu duc de Broglie et du journal inédit de M. le baron de Viel-Castel. Depuis lors, d'autres sources non moins précieuses lui ont été ouvertes ; il a cu notamment à sa disposition le requeil des lettres reques par le comte Molé; les Mémoires du comte de Sainte-Aulaire, successivement ambassadeur à Rome, à Vienne et à Londres ; les dépêches et les lettres écrites ou reçues par le baron de Barante, ambassadeur à Turia et à Saint-Pétersbourg; la correspondance politique du comte de Bresson, ministre à Bruxelles, à Berlin, et ambassadeur à Madrid; les notes écrites par M. Duvergier de Hauranne à l'issue de chaque session, etc. Ces documents inédits, dont il a pu déjà faire usage pour la suite de cette histoire, contenaient aussi d'utiles renseignements sur les faits exposés dans les deux premiers volumes. De là, les modifications et les additions considérables apportées, dans cette seconde édition, au texte primitif. Certaines



parties, par exemple, le récit des affaires alors si importantes de Belgique et d'Italie, ont été absolument refaites aur un plan nouveau et beaucoup plus développé. L'auteur renouvelle ici ses remerchments à toutes les personnes qui, par ces bienveillantes communications, ont aidé ses travaux et lui ont permis de mieux saisir cette vérité historique, parfois d'autant plus difficile à découvrir que l'époque est plus rapprochée de nous.

Octobre 1887.

Google

## PREFACE

#### DE LA PREMIÈRE ÉDITION

Pour qui place un peu baut son idéa! politique, la France, depuis quatre-vingts aus, n'offre pas d'époque plus intéressante à étudier que celle où elle a été en possession de la monarchie constitutionnelle. La première partie de cette époque, celle qui s'étend de 1814 à 1830, a été, depuis quelque temps, l'objet de nombreux et importants travaux. Pleine lumière a été faite sur ces belles et jeunes années qui ont été vraiment le printemps de ce siècle. La Restauration y a gagné que sa mémoire est entrée dans la région apaisée de l'histoire; à son égard, les passions d'autrefois, les thèses d'opposition, les arguments de journaux, les préventions de parti n'ont plus cours; quand on parle d'elle, c'est vraiment la postérité qui porte son jugement, jugement définitif, presque unanime et généralement favorable. Ne convient-il pas maintenant de porter plus loin cet effort d'exploration et de redressement, de dire ce que fut la France sous le règue de Louis-Philippe? Alors, sans donte, le siècle, en vicillissant, a déjà perdu de son charme, de sa fraicheur et de ses illusions. Néaumoins, c'est encore le bon temps. Si les Ordonnances et la révolution de Juillet ont malheureusement troublé l'épreuve que notre pays faisait du gouvernement libre, si elles en ont rendu les conditions plus difficiles, elles n'y ont pas cependant mis fin; les dix-huit années qui ont suivi 1830 ne doivent pas

Google

Onglea from uNIVERSITY OF VIRGIN 4

être séparées des seize qui avaient précédé : elles continuent et completent cette période, honorable et bienfaisante entre toutes, de liberté réglée, de paix et de d'anté extérieures, de fécondité intellectuelle et de prospérité économique, où la royauté a si rapidement réparé les effroyables ruines que lui avait léguées le passé, et si largement accumulé les forces dont l'avenir devait user et abuser.

Il semble cependant que les historiens aient, jusqu'ici, négligé ou évité cette seconde partie des anuales monarchiques. Hien, sur ce sujet, qui soit l'analogue des ouvrages considérables et décisifs publiés sur la Restauration, par MM. de Viel-Castel, Nettement, Duvergier de Hauranne 1. Ce dernier, qui avait annoncé la volonté de conduire son travail jusqu'en 1848, s'est arrêté en 1830, comme s'il était gené pour aller plus loin. L'heure est venue de faire cesser une différence que rien no peut plus justifier. De redoutables événements, des révolutions nombreuses et profondes. des malheurs nouveaux out creusé, entre cette époque et la nôtre, un abime qui équivant à un siècle d'éloignement. Et d'heureuses réconciliations n'ont-elles pas dissipé bien des préventions? n'ont-elles pas rendu la justice plus facile à faire et à accepter? L'ère historique, ère d'apaisement, de lumière et d'équité, peut donc s'ouvrir pour la monarchie de Juillet, comme elle s'est ouverte pour la Restauration; pour Louis-Philippe, comme pour Louis XVIII et Charles X; pour Cassmir Périer, le duc de Broglie, M. Guizot, M. Thiers et le comte Molé, comme pour le duc de Richelieu, le comte de Serre, M. de Villèle et M. de Martignac.



I Signalons, rependant, comme un symptôme nouveau dont il convient de se fel cuer l'interessante l'estoire de la monarchie de Jaillet, qu'un jeune écrivain, M du Bled, a naguere (an paraître. Il y a plus de vingt aus, M. de Nouvon avant commence une importante l'intoire du règne de Louis-Philippe; la most ne lou a malheuressement pas permis de la tempiner.

Cette impartialité est facile aux hommes de ma génération Arrivés trop tard à la vie publique pour avoir été acteurs de ces événements, réduits à les étudier après coup, en interrogeant les souvenirs des anciens et en dépouillant des documents parfois d'auteut plus incomplets que l'époque est plus récente, ils ont du moins l'avantage d'être étrangers aux susceptibilités et aux partis pris de la politique d'alors. A interroger leur conscience, ils n'éprouvent aucune gêne pour tenter, sur la monarchie de Juillet, une œuvre d'historien non moins libre et sincère que sur la Restauration, sans souci des thèses toutes faites d'apologie et d'opposition, aussi résolus à répudier les attaques inspirées par la rancune qu'à écarter les voiles de complaisance, et ne ressentant, à la vue de tant de dissensions refroidies. qu'une passion, celle d'unir, dans la justice à rendre au passé, ceux qui s'y étaient trouvés si malheurensement séparés. Osera-t-on demander à tons ceux qui voudront bien lire ce travail, de le faire dans le même esprit qu'il aura été écrit, dussent-ils, pour cela, déponiller quelque peule vieil bomme, se dégager des préventions qu'ils auraient gardées d'autrefois, recueillies dans l'héritage de leurs pères ou trouvées dans le bagage commun de leur parti?

Si l'auteur est demeuré étranger aux ressentiments de la politique ancienne, il n'a pas moins tenu à se dégager des préoccupations de la politique actuelle. Son ambition a été d'écrire, non un livre de circonstance, encore moins de polémique, mais un livre d'histoire. Il a voulu raconter les événements avec vérité, les juger avec justice, sans jamais les altérer ou les voiler par souci des conclusions qu'on en pourrait tirer dans les querelles du moment. Toutefois, il n'a pu empêcher qu'un grave événement, survenu bien apres qu'il avait commencé ce travail, ne soit venu y donner une nouvelle et particulière opportunité. Aujourd'hui que,



par un décret de la Providence, le droit royal héréditaire repose sur la tête du petit-fils de Louis-Philippe, il pourra paraître plus important encore de connaître ce que fut le gouvernement de son aieul. Non qu'à notre avis ce passé doive être avenglément copié. La monarchie de demain, comparée à celle d'hier, aura une faiblesse en moins et une difficulté en plus. Elle ne souffrira pas d'une origine révolutionnaire et de la division des forces conservatrices, mais elle rencontrera, singulièrement aggravé et compliqué, le problème de cette démocratie dont la brutalité d'allures, la mobilité ignorante et violente semblent fausser tous les rouages, pervertir toutes les doctrines du gouvernement libre.

On dit volontiers, depuis quelque temps, que le régime parlementaire est impossible avec notre démocratie. Peutêtre. A condition cependant qu'on n'en conclue pas que le césarisme lui convient : car la seule comparaison de 1871 avec 1848 suffirait à montrer ce que devient l'esprit du peuple à ce dernier régame. Mais, aujourd'hui, je le sais, le parlementarisme = — c'est le nom dont on se sert quand on en veut médire - n'est guère en faveur. Tout ce que lui avait fait gagner, dans l'opinion, la vue des désestres où nous avait conduits le régime sans contrôle du second empire, il semble que l'anarchie à la fois impuissante et destructrice de notre république le lui ait fait perdre. Pour que ce revirement fût pleinement justifié, il faudrait d'abord établir que le gouvernement actuel est vraiment parlementaire. Cette Chambre à la fois servile et usurpatrice; ce Sénat qui approuve ce qu'il blâme au fond, applaudit ceux qu'il méprise; ces majorités aussi instables qu'oppressives; ces subdivisions et ces compétitions de coterres sans consistance et sans doctrine, non sans appétits; cette viola-Lon cynique des droits de la minorité; cette impuissance



du droit, de la raison, de l'eloquence, devant la brutalité muette des votes, ces ministres, endorcis à toutes les mortifications des accutins hostiles, qui font par décret ce pour quoi on leur refuse des lois, et lancent le pays dans de périlleuses aventures, sans l'aven et à l'insu de ses représentants; ce chef du pouvoir exécutif qui s'annule dans une indolence inerte et indifférente aux plus grands intéréts du pays; cette domination électorale d'une petite bande de politiciens sans considération, sans moralité et sans valeur, étrange oligarchie qui n'a rien de l'aristocratie et qui aboutit partout au régne d'une médiocrité chaque jour plus abaissée, - tout cela, est-ce donc ce qu'on a connu, aimé, désiré, regretté, sous le nom de gouvernement parlementaire? Qu'on médise du « parlementarisme » autant qu'on le voudra, - il a cu ses malheurs et ses torts, il peut avoir ses périls, -- mais qu'on ne mette pas à sa charge la honte et la misère d'un régime qui n'a rien de commun avec lui. Ceci dit pour redresser, en passant, une idée fausse, aujourd'hui trop répandue, je n'incisterai pas sur des considérations qui risqueraient de s'écarter du véritable et unique point de vue de mon livre. Ce livre a en effet pour objet le récit du passé, non l'apologie d'une forme particulière des libertés publiques. Conviendra-t-il, dans l'avenir, de modifier les anciennes conditions de la monarchie constitutionnelle, pour les mieux adapter à la démocratie? dans quelle mesure faudra-t-if, par exemple, augmenter l'initiative et l'action directe du pouvoir royal, que déjà autrefois on a pu regretter d'avoir trop réduites? Ce sont des problèmes qu'il appartient à la politique, non à l'histoire, de poser et de résondre.

Si l'histoire ne doit ni se laisser envahir par la politique, ni se substituer à elle, ce n'est pas à dire qu'elle ne puisse l'aider. Elle le fait en lui donnant l'exacte connaissance du



passé : elle cat même ainsi le préliminaire et le fondement nécessaire des résolutions que les hommes d'État auront à prendre. Pour remplir un tel office, elle doit être avant tout sincère. Saus doute j'ai trop le sentiment de ce que le gouvernement libre a en d'honorable et d'avantageux pour mon pays, de l'élan qu'il a donné et de l'emploi qu'il a offert aux plus brillantes et aux plus nobles facultés de l'esprit humain, pour ne pas en parler avec une émotion sympathique, reconnaissante et respectueuse. Mais je sais aussi qu'il y a en des fautes à blamer, des malheurs à déplorer; je sais enfin que la monarchie de 1830, comme celle de la Restauration, a abouti, en 1848, à un de ces échecs qui semblent, dans notre siècle, le terme fatal des plus généreux efforts. Loin de voiler ces fautes, ces malheurs et cet échec, le premier devoir de l'historien est d'y insister, d'en scruter les causes, d'en mesurer les conséquences. Il ne s'arrête pas à la pensée que la sincérité même de cette sorte d'examen de conscience puisse décourager certains amis, ou fournir aux adversaires des arguments contre le gouvernement libre lu-même. D'abord tout autre sera la conclusion des esprits de bonne foi qui voudront réfléchir ou seulement comparer : car après tout, de notre temps, quel est le régime, -- république ou empire, - qui ait apporté à la France autant de prospérité et d'honneur, ou même qui ait autant duré que les trente-quatre années de la monarchie constitutionnelle? Et puis, qu'est-ce qui importe le plus, aujourd'hui . dissimuler aux autres ce qu'il a pu se méler de faiblesses aux bienfaits de la mouarchie, on bien armer notre propre expérience contre des rechutes possibles? Le second parti est le plus viril et le plus profitable. Tout indique que Dieu réserve à la France la chance inestimable de recommencer l'épreuve, malheureusement troublée en 1830, violemment interrompue en 1848. Eh



bien, sera-t-il alors inutile, pour ne pas se briser aux mêmes écueils, d'avoir la carte exacte des précédentes navigations et des premiers naufrages? D'ailleurs, plus on aura constaté de fautes commises, plus, en chargeant les hommes, on aura déchargé les institutions. Aussi, à ceux qui croiraient trouver dans le souvenir des échecs passés un prétexte pour leur découragement et leur défaillance, scrait-on tenté d'adresser, sauf à atténuer l'exagération un peu oratoire du reproche, cette apostrophe de Démosthène que M. Saint-Marc Girardin rappelait déjà en une circonstance analogue : « Athéniens, si vous aviez toujours fait ce qu'il y avait de mieux à faire, et si pourtant vous aviez été vameus, je désespererais de la chose publique; mais comme, au contraire, vous n'avez rien fait de ce qu'il fallait faire, j'ai bon espoir, persuadé que, si vous faites tout l'opposé de ce que vous avez fait jusqu'ici, les événements tourneront aussi d'une manière toute différente; que vous réussirez, là où vous avez échoué; que vous vamerez, là où vous avez été vaincus. Ne vous en prenez donc pas de votre défaite ni aux dieux, ni à vos institutions : prenez-vousen à vous-mêmes, réparez vos fautes, et vous réparerez du même coup votre maiheur. =

Aveil 1884.





## HISTOIRE

DE LA

# MONARCHIE DE JUILLET

#### LIVRE PREMIER

#### LE LENDEMAIN D'UNE RÉVOLUTION

(JULLEY 1830 - 13 MARI 1831)

#### CHAPITRE PREMIER

L'ÉTABLISSEMENT DE LA MONARCHIE NOUVELLE

(29 juillet - 14 août 1830)

L. Potrequot nous de recontons pas les Journées de Juillet. La situation dans la marée un 29 juillet. Les deputés et l'Hôtel de ville. La Fayette. — II. Pendant la muit de 29 un 30 juillet, proclamations possent le caudidature du doc d'Orleans. Accuer favorable des deputés. Colère de l'Hôtel de ville. Les députés, réanis le 30, invitant le duc d'Orléans à exercer les fonctions de trentement general. Acceptation du prince. — III. Dans la matroce du 31, agitation croissante à l'Hôtel de ville contra le duc d'Orléans. Les deux parties se disputent La Fayette. — IV. Le lieutenant géneral, accompagné des députés, su rend à l'Hôtel de ville, dans l'après-mali du 31. Son corrège. Accueil d'abord douteux et menagant. Le dan et la Fayette au baleon. Ovation. La Fayette tente vimement d'imposer, après coup, un programme au futur roi Sucres de la visite à l'Hôtel de ville, mais compromissions et perils qui en résultent — V. Le tieutenant géneral prend en main le gouvernement. Il rompt chaque jour davantage avec Charles K. Expédition de Rambouillet. — VI, Requien des Chambres le 3 noût. La question des a garanties » prealables.

£

Ļ

Proposition de M. Bérard. La Commission dépose son rapport, le 6 août au aour. Caractère de son œuvre. Comment est resolu le problème de l'origine de la monarchie nouvelle. Modifications apportees à la Charte. Question de la pairie. Débat hâtif, en seance, le 7. Adhésion de la Chambre des patra. Détails régies dans la journée de 8. Séance sulemelle du 9 aous et proclamation de la royanté nouvelle. Physionomie du Palau-Royal. Jois et illemon du public.

ì

Notre dessein n'est pas de raconter ici comment, dans les « Journées » de Juillet, fut renversée la vieille monarchie : l'emeute suscitée, le 26, par les Ordonnances, devenue, en quelques jours, une révolution victorieuse; l'armée royale troptaible, encore diminuée par les défections, mal commandée. obligée dès le 29 d'évacuer Paris; le gouvernement aveuglé, téméraire et faible, s'obstinant quand une concession eut pu tout sauver, cédant quand il n'était plus temps; le drapeau tricolore arboré, on ne sait par qui, sur les tours de Notre-Dame, volant de clocher en clocher et devançant presque les malles poste qui portaient, par toute la France, la nouvelle de l'explosion populaire. Ce récit nous paraît plutôt appartenir à l'histoire de la Restauration dont il est le tragique dénouvent, et il a été fait d'une façon si complete par les auteurs émments qui ont écrit cette histoire, qu'il serait mutile et malscant de le recommenecer apres eux. Par les mêmes raisons, nous ne croyons pas que ce soit le lieu d'apprécier ce que fut, pour la stabilité et la liberté de nos institutions, le malheur, aujourd'hui mieux aperçu, de la rupture avec la royauté légitime, d'examiner dans quel e mesure la responsabilité do t en etre parlagée entre le gouvernement et l'opposition, es tre les royalistes et les liberaux . Un autre sujet nous sollante : l'etablissement d'une



I J'ai en plusieurs fou occasions de toucher à ces diverses questions dans mon études un le Paris liberal sous la liertausation et sur l'Extreme Droite et les republises.

monarchie nouveile. Aussi bien l'historien, pressé, poussé par les événements, dost-il aller de l'avant, n'abandonnant pas sans doute, devant les violences du fait, les droits de la vérité et de la justice, mais ne s'atterdant pas à gémir ou à récriminer sans cesse sur les memes malheurs; it lui faut résister à la tentation, trop naturelle, de rêver a ce qui serait advenu si telles fautes avaient été évitées, de rebâtir en imagination cique la réalité a détroit. Détournons donc les yeux de ces raines douloureuses, disons adien à ce passé, par tant de côtés digne de regrets, et partons des événements accomplis. Dans la révolution de Juillet, dans les incidents confus et précipités de ces jours d'émeute, nous rechercherons seulement ce qui nous aidera à découvrir l'origine et la condition du aouveau gouvernement, à marquer sa situation en face du mouvement violent dont il émanait, et dont cependant, pour vivre, il devait se dégager.

Le 29 juillet au soir, moins de quatre jours après les Ordonnances, la bataille était terminée dans Paris, et le gouvernement était manifestement varocu. Mais qui était varaqueur, et quel usage allant-on faire de la victoire? Les députés de l'opposition libérale, les fameux 221, encore au plus vif de leur popularité, semblaient personnifier la cause que le coap d'État avait voulu frapper et que le soulévement populaire prétendant venger. Dès le commencement de la crise, ceux d'entre eux qui étaient présents a Paris, avaient pris l'habitude de se réunir. tantôt chez l'un , tantôt chez l'autre, et la foule avait para d'abord attendre d'eux le mot d'ordre et la direction. Étaient-ila en position et en volonté de les donner? Irrités des Ordennances, désirant y résister, mais sans sorter de la légalité, ils avaient été surpris par une émente anonyme, qui avant éclaté sans eux et malgré eux, et qu'ils s'étaient attendus a voir aussitôt écrasée ; plus effrayés que triomphants de ses premiers progres, moms empressés a user de leur nouveau pouvoit qu'embarrassés de leur responsabilité, ils n'osament se mettre ni a la tête ni en travers d'un monvement chaque jour grandissant, et se bornaient à le suivre d'un pas incertain et timide. Que ce



fût chez les uns méfiance du succès, chez les autres scrupule de légalité et clairvoyance du mai révolutionnaire, presque tous, an début, n'avaient d'autre prétention que de traiter avec le Roi, en lui imposant une politique plus libérale. Ainsi penssient et parlaient MM. Casimir Pérser, Guizot, Sébastrani, Dupio, Villemain. Sons doute, plus la lutte se prolongeait su détriment de la cause royale, plus un accord devenait difficile. Et cependant, même après la pleine victoire de l'insurrection, beaucoup des députés n'étaient pas décidés à une rupture. Quand, dans la soirée du 29, leur réunion, qui se tenuit chez M. Laffitte, fat informée que le Roi se résignait à retirer les Ordonnances, chargeait le duc de Mortemart de former un cobmet, et laissait offrir des portefeuilles à M. Périer et au général Gérard, le premier mouvement fut de se déclarer satisfaits. M. Laffitte, plus hostile que ses collègues, se put que faire ajourner la décision au londemain matin.

Les députés n'étaient pas seuls à représenter la force alors victorieuse. Dès les premiers succès de l'insurrection, les plus ardents des agritateurs, obdissant à l'instinct et à la tradition révolutionneires, s'étaient portés à l'Hôtel de ville. La, plus encore que vers les salons de M. Laffitte ou de M. Casmir Périer, se tournaient les regards de ce populaire qui, depuis les journées de prairiel, ne s'était pas montré en armes dans les rues, mais que la provocution maladroite du gouvernement et l'imprévoyant encouragement de la bourgeoisie libérale venaient d'y faire redescendre. Dans les appartements souillés du palais municipal, au milieu des tentures en lambeaux, des bustes brisés, des tableaux grevés, l'insurrection avast amprovisé son bivouac et ses conseils : grotesque et sinistre spectacle qui s'est reproduit du reste à toutes les révolutions, péle-méle d'ouvriers aux bras nus et de polytechniciens en uniforme, de combattante ensanglantés et de déclaranteurs de clubs, de jeunes patriotes échappés des sociétés secrètes et d'affames en quête de places. Dans ce tumulte, ou premier abord, aucun personnage marquant; et l'on put voir, un moment, le premier zole laissé a un aventurier incomnu qui, pour jouer au gouver-

pement provisoire, s'était affublé d'un uniforme ramassé parmi les défroques d'un théatre. Mais, dans la journée du 29, La Fayette, sortant de la réserve où il était d'abord demeuré par défiance du succès, se décida à réclamer pour lei ce principat de l'Hôtel de ville et ce commandement de la garde nationale que, plus de quarante ans auparavant, une révolution lui avait dejà conférés. Toutefois, hommage agmificatif rendu au prestige des députés, il leur demanda l'investiture, et ceux-ci lui adioignirent une commission municipale composés de ciuq d'entre cux, MM. Casimir Périer, le général comte de Lobau, de Schonen, Audry de Payrayeau et Mauguin, Alors seulement La Favette revetit son vieil uniforme de 1789, sembole des illusions demeurées maltresses de son esprit, et il se rendit au palais de la place de Grève, s'enivrant des ovations de la foule. littéralement couvert des rubans tricolores qu'on lui jetait des fenètres, et pressant sur son cosur les blessés dont, suivant l'expression de son historiographe officiel, « le peuple lui faisnit hommage " . .

Avec sui, l'Hôtel de ville devint plus agité encore et plus important : là arrivaient les nouvelles, les pétitions, les députations; de là partment les proclamations et les mots d'ordre. La Fayette était le centre de ce mouvement; il sui donnait un nom, mais non une direction. N'était-il pas dans la destinée constante de cet homme, dont le caractère et le cerveau s'étaient en core affaiblie depuis les premières années de la Restauration se d'étre plutôt poussé que suivi par cenx à la tête desquels il se plaçait? Tout entier à savourer ce qu'il avait appelé lai-même autrefois « la délicieuse sensation du sourire de la multitude », il s'était livré à peu près sans défense aux violents et aux intrigants qui se remusient autour de lui, l'excitaient en l'acclament, le surveillaient sous prétexte de lui faire cortége, et écrivaient des ordres qu'il contre-signait avec son imperturbable laisser-aller. Qui avait un fusil ou une blouse pouvait circuler



<sup>·</sup> Santani, La Payerie et la révolution de 1830, t. 147, p. 239.

F Voy. sur La Fayette, dans les nunces qui auvirent 1815, mon étude sur le Parti libéral sous le Restauration, p. 51 et suiv.

dans le polous et prendre part aux délibérations; trouvait-on une porte fermée, on l'enfonçait à coups de crosse; le premier venu décernait des mandats d'avrêt contre les députés suspects de modérantisme, fussent-ils membres de la commission municipale coronne M. Gasimir Périer, un élève de l'École polytechnique menaçait de faire fusiller un autre membre de la commission, le général de Lohan, et à ceux qui s'en étonnaient : » J'ordonnerais à mes hommes, disart-il, de fusiller le bon Dicu, qu'ils le feraient. »

Dans un pareil milien, les idées, les vues, les aspirations ne pouvaient être les mêmes que dans la rénnion des députés. Allait-on jusqu'à vouloir proclamer immédiatement la répubique? Sans doute plusieurs des agriateurs de l'Hôtel de ville étarent républicaros, ou du moras le seront plus tard; mais ils n'esaient encore faire trop bant leur profession de foi. Ge qu'ils voulment surtout, c'était développer et prolonger la révolution ; ils avaient pris goût à ce régne de la place publique et n'admettaient pas qu'on cherchat à y mettre un terme. « Une révelution . , - dimient-ile, on reprenent le programme que La Fayette avait fait adopter, quelques années auparavant, dans les conspirations de la charbonnerie, --- - une révolution a pour résultat de restituer à la nation se souveraineté, son droit de régler elle-même la nature et la forme de sen gouvernement; A faut done convoquer les assemblées primaires, faire élire une assemblée constituante, et jusque-là conserver des autorités provisoires et anonymes. »

Ainsi, chez les députés, désir de limiter et de clore la révolution, sans parti pris de rupture avec Charles X; à l'Hôtel de ville, volonté de trainer la révolution en longueur et de la pousser à l'extrême, avec tendance vers la république : telle est la contradiction qui apparatt manifeste, le 29 juillet au soir. Elle n'est pas faite pour surprendre ceux qui se rappellent de quels éléments disparates, les uns sincèrement dynastiques, les autres , erfidement destructeurs, se composait, sous la Restauration, cette «union des gauches» que les avances de M. de Martignac n'avaient pu rompre, et que les provocations de M. de



Polignec avaient rendue plus intune encore. Le jour où finissait le rôle relativement commode de frondeur et de critique, ou la coalition avait charge, non plus d'attaquer, mais de fonder un gouvernement, devait naturellement aussi être celui où les divergences et les incompatibilités éclateraient entre les coalisés, où les modérés commenceraient à sentir le péril et à payer le prix des algances révolution saires.

 $\mathbf{II}$ 

A ce mament, peudant la mit du 29 au 30 juillet, se produisit une de ces initiatives qui, dans le désarroi de semblables crises, suffisent partous a déterminer des conrants d'opinion et à précipiter les solutions. Parent les députés et autour d'eux, étaient des hommes qui, tout en repoussant la république, gardaient, contre la branche aînée des Bourbons, trop de ressentiments et de méfiances, pour ne pas désirer un changement de dynastie. Le soulévement provoqué par les Ordonnances n'était-i. pas l'occasion, cherchée et attendue par eux. de faire une sorte de 1688 français, dans lequel le duc d'Orléans parament indiqué pour tenir le rôle du prince d'Orange? L'idée n'était pas nouvelle, et l'on n'a pas oublié quelle place. elle avait prise, à la fin de la Restauration, dans les polémiques des opposants le set pour la lancer et y préparer l'opinion, que M. Thiers avait fondé le National, de concert evec MM. Mignet et Carrel '. Parmi les chefs parlementaires, quelques-uns s'étaient habitués à envisager cette éventualité avec complaisance, M. Laffitte entre autres. Béranger himême, oubliant son républicanisme, poussait alors à cette solution, y voyant le procédé le plus sûr pour chassez des princes qu'il détestait; d'aulleurs, si le chausonnier jugeuit

<sup>1</sup> Voy, le Parti libéral sous la Restauration, p. 460 à 478

parfois utile de parler de la république, il ne fat jamais pressé de la posséder \*.

Néazmoins, aux premiers jours de la révolution, on ne voit pas qu'il ait été publiquement et sérieusement question de ce changement de dynastie. Pendant les combais populaires, le duc d'Orléans s'était tenu à l'écart, hors de Paris, ne donnant pas signe de vie, s'appliquant a n'être à la portée ni du gouvernement ni de l'insurrection. Fait plus significatif encore, les personneges copnus pour être les familiers du Palais-Royal, par exemple le général Sébastiani et M. Dupin, se montraient les plus préoccupés de ne pas sortir de la légalité, les plus désireux de traiter avec Charles X. - Ces propositions sont superbes a. - s'écrinit le général Sébastiani, dans la réunion du 29 eu soir, après avoir pris connaissance des offres du Roi; — » il faut accepter cela! » Assai, après cette réunion, M. Laffitte lui-même renonçait au dessein qu'il caressait; la réconciliation lui apparaissait inévitable. « J'aurais désiré autre chose, dit-il. h M. de Laborde; que vonies-vous? tout semble décidé, =

Un homme, cependant, n'abandonne pas la partie i c'est le jeune rédacteur du National, M. Thiers. Sa prompte intelligence comprend que pour entraîner les députés et le prince luimème, il faut les mettre en présence de faits accomplis. Dans la muit du 29 au 80, il rédige, avec M. Mignet, de courtes et vives proclamations où, sans avoir consulté le prince qu'il n'a jamais va, il met en avant sa candidature au trône et, par une audacieuse initiative, annonce son acceptation. Ces proclamations sans signature sont affichées, et, dans la matraée du 30,



Béranger écrivait à un de san amis le 19 noût 1838 : « Quargne républicain et l'un des chefs de ce parté, j'et poussé tant que j'ai pu au duc d'Orléans. Cala m'e mème mu en froid avec quelques anns ... Laffitte ayant vants homosop le peu que j'et pu faire, au duc d'Orléans, il a expressé le déar de me voie et du me récevoir ; mais j'et era nécessure de me tenir à l'écart... Tu une crois peut-tère beureux dans le pouson que les derniers événements m'ent faire. Tu te grompes, je un suis pas un pour être du parti vainqueur ; les persécutions me vont mieux que le triomphe... J'et dit sur-le-champ qu'en détrênent Charles X, un me datebnest. « En 1858, Chateauheund dissit un jour à Révanger : « Els him l'vetre république, vous l'aves. — Oui, je l'ei, répondait in chausoumer, mais j'aimerais mieux la réver que la voic. »

le nom du duc d'Orléans, que presque personne ne prononçait la veille, est dans toutes les bouches.

A cette idée si hardiment lancée par un simple journaliste, l'accueil est fort différent à l'Hôtel de ville et dans la réunion des députés. Ches ces derniers, l'effet est considérable. Ceux même qui, la veille au soir, paraissaient le plus disposés à écouter les propositions de Charles X, sont frappés de la faveur avec laquelle la partie de l'opinion parisienne, d'ordinaire en accord avec eux, accepte l'éventualité d'une dynastie nouvelle, Tout est employé pour vaincre leurs hésitations et leurs serupules : « Il n'est, leur dit-on, ni possible ni prudent de refuser toute satisfaction aux passions soulevées et victorieuses. Changer le souverain, sans détruire la monarchie, ne serait-ce pas un terme moyen entre la révolution complete que vous redoutes et la résistance que vous sentez su-dessus de votre force et de votre courage? Les concessions royales ne sont-elles pas tardives? cont-elles cérieuses et sincères? Peut-on espérer que la vieille dynastie acquière jamais l'intelligence de son temps, qu'elle se ralhe de cœur et pour longtemps à la Charte? Ne vaudrait-il pas mieux en finir tout de suite et profiter de l'ocension qui s'offre de porter sur le trône un prince qu'aucune incompatibilité d'opinion, d'affection et d'habitudes ne sépare de la France moderne et libérale, et que l'origine même de son pouvoir obligera plus encore à reconnaître la prééminance parlementaire? » Une longue opposition a laissé, d'ailleurs, à cesdéputés, contre la branche aluée des Bourbons, des animosités et des méliances qui les rendent facilement accessibles à la tentation d'une rupture; de plus, le souvenir, l'illusion de 1688, si souvent rappelés depuis quelque temps, leur voilent le péril de l'attente irréparable qui va être ainsi portée au principe monarchique 1. Peut-être y aurait-il une dermère chance de les retenir, si les représentants de Charles X agissaient avec quelque vigueur. Mais, de ce côté, tout est mollesse et indécision. M. de



<sup>1 .</sup> Nous avient, dit M. Gustet, l'esprit plem de la revolution de 1688, de coq-

Mortemart, malade, découragé par la mauvaise grâce du Roi autant que par les difficultés de la aituation, se sentant mégal à une tâche qu'il a acceptée à contre-cour et à laquelle il n'était pas préparé, ne fait men ou presque rien, dans ces houres où il est fallu des merveilles d'activité, de promptitude et de décision. Dès lors il est visible que les députés finaront par se ralber so duc d'Orléens Réunis le matin chez M. Laffitte, ils ne preu neut pas encore parti, mais uls conviennent de sièger dans la journée au Palais-Bourbon, ce que jusqu'a ce moment ils n'avaient pas osé faire.

A l'Hôtel de ville," au contraire, la candidature du duc d'Orléana est accueillie avec colère. « S'il en est ainsi, dit-on, la bataille est à recommencer, et nous allons refondre les balles. » Des orateurs de carrefour dénoncent au « peuple » ceux qui venlent, per une « intrigue » , lui enlever « le fruit de sa 110toire» ; et la foule leur répond, en crient : « Plus de Bourbons! » Partout des placards menaçants. Le fils ainé du duc d'Orléans est arrêté à Montrouge, menacé d'être fusillé, et ses amis n'obtiennent qu'à grand peine de La Fayette un ordre d'élargissement. Les plus ardents des révolutionnaires se réunissent au restaurant Lointier; la sont des hommes qu'on retrouvera bientôt dans les émeutes et les sociétés secrètes : Guinard, Bastide, Poubelle, Hingray, Ch. Teste, Trélat, Hubert. On délibère le fusil à la main un orateur, partisan du duc d'Orléans, est couché en joue ; Béranger lui-même est grossièrement apostrophé. Le club signifie à La Fayette que rien ne doit être fait avant qu'une assemblée constituante ait déterminé la forme du gouvernement, et il l'invite impériensement à proclamer sa dictature. Le général, craignant autant de résister à ces sommations que d'y obéir, tache d'échapper à l'embarres d'ano réponse trop précise; il flatte les clubistes, en les traitant comme ses meilleurs amis; puis, avec un mélange de finesse et de radotage, il leur raconte longuement des anecdotes de 1789. Obligé, capendant, de leur donner une satisfaction plus réelle, il adresse aux députés un message où il leur reproche « la précipitation avec laquelle ils paraissent veuloir disposer de la couronne »,



les engage à porter d'abord leur attention sur « les garantes qu'il convient de stipuler en faveur de la nation », et proteste, « au nom de la garde nationale », contre tout acte par lequel on ferait un roi avant que ces garanties fussent plemement assurées.

Les partisans du doc d'Orléans n'ont donc qu'une ressource : agir par les députés, sans l'Hôtel de ville ou malgré lui, et surtout le devancer. Mais avant de rien tenter, au moins faut-il obtens l'assentiment et le concours du prince qu'on vient de mettre en avant sans l'avoir consulté. C'est encore M. Thiers qui s'en charge. Il part pour Nenisly, dans la matinée du 30, a'y rencoutre pas le duc d'Orléans qui s'est retiré au Raincy, voit la duchesse qui ne dissimule ni ses scrupules ni ses répugnances, s'adresse anfin à Madame Adélaïde qui se laisse convaincre et preud même sur elle de garantir l'acceptation de son frère.

Munis de cette acceptation indirecte, M. Thiers et ses amis pressent les députés, réunis, à midi, dans la salte du Palais-Bourbon. Ils trouvent là, du reste, de puissants auxiliaires; des hommes considérables, M. Guizot, M. Dupin, le général Sébastiani, Benjamin Constant, se sont définitivement ralliés à la monarchie orléaniste. Cette idée a fait son chemin dans la bourgeoisie parisienne, et des manifestations dans ce sens se produisent autour de la Chambre. Il est vrei que de l'Hôtel de ville arrivent des injonctions absolument contraires et d'apparence plus redoutable. M. Odilon Barrot apporte la lettre par laquelle La Fayette fait connaître ses remontrances et ses exigences; on invite le messager à monter à la tribune, et ou l'écoute, avec une déference craintive, lire et commenter ce document qu'il déclare avoir été « écrit, pour ainsi dire, sous la dictée du peuple ». Les députés oseront-ils braver cet impérieux veto? Assemblés sans convocation régulière, fort peu nombreux!, n'osant eux-mêmes s'intituler que « la réumon des



La Chembre compteit environ 430 membres, our respuels 274 appartensient mut diverses mumees de l'opposition. Or la déclara une pur laquelle les deputés vent, dens la journée de 30, appeler le due d'Orleans à la freutenance génerale, no séantes, que 40 signitures. La proclamation de lendousin en pienera 91.

déoutés actuellement présents à Paris », on conçoit qu'ils éprouvent quelque embarras à a'ériger en constituants. Mais les partisans du duc d'Orléans invoquent la nécessité et le péril : bien loin de dissimuler les menaces de l'Hôtel de ville, ila les grossissent plutôt, se servant, pour le succès de leur these, et de la gravité du donger, et de l'effroi des conservateurs. Ne vaut-il pas mieux, demandent-ils, faire à la hute un gouvernement que de se laisser aller à l'anarchie, prendre l'initiative d'une demi-révolution que d'en subir une entière, refaire un 1688 que de retomber dans 1792 ou 1793? Quant h l'ancienne royauté, ajoutent-ils, comment songer à l'imposer à des passions ainsi déchaînées? Ils s'errangent d'ailleurs pour écarter les communications officielles de M. de Mortemart, toujours personnellement invisible; et il ne leur est pas bien difficile de fuire considérer comme n'existant plus un gouvernement qui donne si peu signe de vie. Ils affirment même, --- ce qui n'est pas, - que les pairs se sont prononcés pour le duc d'Orléans. Du reste, que demandent-ils aux députés? Est-ce de décréter la déchéance d'un roi et d'en nommer un autre? Nullement : au besoin même, ils s'en défendraient : ils se bornent à proposer, - M. de Rémusat, dit-on, a eu l'idée de cette transition, - de nommer le duc d'Orléans lieutepant général du royaume, sans spécifier s'il exercera ses fonctions pour ou contre le roi légitime. Au fond, sans doute, c'est un pas décisif vers un changement de dynastie; nul n'en ignora; mais cela n'est pas dit expressément, et ce vague, cette équivoque, qui ne trompent personne, fant illusion aux consciences. rassurent les timidités. Aussi, après une séance laborieuse, la réunion finit-elle par voter une déclaration invitant le duc d'Orléans à exercer les fonctions de lieutenant général.

Cependant, où est le prince? li faut savoir enfin, d'une façon positive, si l'un peut compter sur son acceptation. Personne



<sup>\*</sup> Le général Sébastiant dissit à ce propue : « Le question d'an changement de dynastic est entièrement étrangère à l'acte que la reunion vient d'accompler. Les commutatres ne l'out pas souisvée, et d'ny à pas iten, quent à present, de la tratter, «

n'est parvenu encore à s'aboucher directement avec lui. Su persistance à demeurer hors de Paris trahit au moins de grandes incertitudes, des angoisses dont le secret n'a jamais été pleinement révélé, mais où se mélaient sans doute et se heurtaient les scrupules de la conscience et les tentations de l'ambition, les calculs de la prudence personnelle et le souci du péril public. C'est seulement fort tard dans la soirée, sous la pression de messages répétés, peut-être aussi, s'il faut en croire certains bruits, sur le conseil décisif de M. de Talleyrand, que le ducd'Orléans se résout à venir au Palais-Royal. Dès lors, ses hésitations ne peuvent plus être de longue durée. Auprès de lui, d'ailleurs, comme tout à l'heure apprès de la Chambre, on fait valoir l'urgence du péril, les menaces de l'Hôtel de ville, l'éventualité de la république. Le 31, su matin, le prince déclare son acceptation, et fait ausaitôt une proclamation aux habitants de Paris. Après avoir rappelé l'invitation que lui avaient edressée les députés de la France, en ce moment présents à Paris » : « Je n'ai pas balancé, dit-il, à venir partager vos dangers, à meplacer au milieu de votre hérotque population. « Il termine ainsi : « Les Chambres vont se réunir et aviseront aux moyens d'assurer le règne des lois et le maintien des droits de la nation. La Charte sera désormais une vérité. » Les députés, de leur côté, adressent aussi au « peuple français » une proclamation rédigée par M. Guizot. Ils annoncent qu'en attendant « l'intervention régulière des Chambres « pour constituer » un gouvernement qui garantisse à la nation ses droits », ils ont « invité » le duc d'Orléans à exercer les fonctions de lieutenant général. · C'est, disent-ils, le plus sur moyen d'accomplir promptement par la paix la succès de la plus légitime défense... Il respectera nos droits, car il tiendra de nous les siens. » Puis énumérant toutes les lois de « garanties » à faire, les députés ajoutent : · Nous donnerons enfin à nos institutions, de concert avec le chef de l'État, les développements dont elles ont besoin, » Nulne peut plus dès lors se dissimuler, — les termes même des proclamations no le permettent pas, - qu'an nommant un lieutenant général, on a fait un roi.

Ш

L'entreprise dont M. Thiers evant eu, vingt-quatre heures aupara vant, la première initiative, semblait donc réussir. Tout gyait été enlevé avec une promptitude, une précipitation même, où il entrait peut-être autant d'inquietude que de hardiesse. Les hésitations, les acimpules des législateurs, comme ceux du prince, avaient été surmontés. Et cependant une partie seule de la besogne était faite. Restait l'Hôtel de ville qu'on avait pugagner de vitesse, mais non aéduire ou dompter, et qui, dans la mutinée du 31, grondait, plus menaçant, plus irrité que jamais. On y crieit à la trabison ; les placards favorables au duc d'Orléans étaient lacerés, ses proclamations siffées, les clubs en permanence engagement la population à ne pas déposer les armes; les projets les plus violents, enlèvement du prince, massacre des députés, traversaient les cerveaux en ébullition. Telle était l'excitation dans ces régione, qu'elle gagnait la commission municipale; bien que d'origine et de composition parlementaires, cette commission, impuissunte dans ses bons éléments, était complice de la révolution par ses mauvais, notamment par M. Mauguin, dont l'ambition s'exaltait à la pensée de faire partie d'un gouvernement provisoire, et dont la faconde sans scrupule était « très-propre, dans ces jours de perturbation générale, à échauffer les fous, à intimider les faibles et à entrainer les badauds 1 ». Conduite ainsi à publier une proclamation très-violente que M. Périer refusait de signer et où il n'était même pas question du duc d'Orléans, la commission municipale refusait de promulguer la déclaration par laquelle les députés avaient appelé, la veille, le duc d'Orléans à la lientenance générale. Cette fois encore, M. Oddon Barrot fot



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Expression de M. Guiset,

chargé de porter au Palais-Bourbon les remontrances de l'Hôtel de ville. M. Laffitte, président, les reçut non sans humilité : il convint que la déclaration était « servile, qu'elle blassait la dignité nationale », et il s'engages d'honneur à la détruire. Ainsi cet acte, pourtant capital, n'a jamais été inséré au Moniteur; bien plus, l'original, après avoir été remis au duc d'Orléans, fut soustrait sur son bureau.

Serait-il possible de surmonter ou de déjouer cette résistance de l'Hôtel de ville? Tout dépendait de La Fayette. Les agita-Leurs, inconnus en dehors du cercle étroit et fermé des sociétés. secrètes, sentaient que le nom du général leur était indispensable pour faire échec aux députés. Aussi, pendant ces heures. rapides, décisives et troublées, quelle lutte d'influences se livrait autour de ce vieillard! Les républicains s'efforçaient de l'entrainer, de le compromettre, de le piquer d'honneur, le menacaient de rallumer la guerre civile, lui montraient, dans le a complot oriéaniste », la négation de ses principes, la contradiction des règles de conduite qu'il avait posées dans la Charbonnene. Les amis du heutenant général n'étaient pas, de leur côté, sans avoir quelques intelligences à l'Hôtel de ville; activement et adroitement secondés par M. de Remuset qui, costumé en officier d'état-major, sabre au côté, plumes flottantes au chapeau, s'étast, des le premier jour, improvisé aide de camp du commandant de la garde nationale, ils pouvoient aussi. compter, en ce cas spécial, sur M Odilon Barrot, déjà aussi sincère à proclamer ses convictions monarchistes, qu'ardent à ébranler tout ce qui pouvait rendre la monarchie durable et respectée. De nombreux émissaires arrivaient du Palais-Royal pour gagner La Fayette à la solution oriéaniste, entre autres ses vieux amis, les généraux Gérard et Mathieu Dumas. Il n'était pas jusqu'à M. Rives, envoyé des États-Unis, qui n'assurat à l'ancien ann de Washington que son adhésion à la royauté nouvelle serait comprise et approuvée dans la république amémcaine.

Entre ces conseils et ces instances si contraires, La Fayette demeurait fort troublé. Déja, quarante ans auparavant, Mire-

beau l'avait appelé « l'homme aux indécisions ». L'âge n'avait pas diminué ce défaut. Un de ses amis nous le déperat glors « assis dans un vaste fauteuil, l'œil fixe, le corps immobile, et comme frappé de stupeur ». Il ne se dérobait aux poussées tropvéhémentes que grâce a son aisance supérieure de conversation et de manières, à une sorte de dextérité gracieuse, vieux restes de ces dons de grand seigneur que sa démocratie d'emprunt n'avait pu détroire entièrement. Ne dissimulant d'ailleurs ni sou embarres ni son effroi : « Ma foi, — disait-il naïvement à M. Bazard qui venuit lui apporter la recette saint-simonienne. - si vous m'aidez à me tirer de là, vous me rendres un grand service1. » Cette faiblesse, par tant de côtés périlleuse était dons le cas particulier une garantie : elle devait détourner La Fayette de toute entreprise exigeant une instrative et une résolution énergiques. M de Rémusat connaissait bien son chef, quand, le plaçant en présence des deux solutions, la république avec sa présidence ou la monarchie du duc d'Or éans, il le pressait de cette question : « Prenez-vous la responsabilité de la république?. La responsabilité, c'était ce que La Fayette redoutait le plus, malgré son goût à jouer les rôles en vue dans les révolutions. D'ailleurs, a'il lui plaisait pour sa popularité de se dire, en théorie, partisan de la république, il n'était nullement pressé d'en avoir la réalité pratique et surtout la charge : il pensait un peu sur ce point comme Béranger. Aussi put-on bientôt prévoir qu'il ne s'opposerait pas à l'élévation du duc d'Orléans. Plus soncieux de traiter au nom du peuple que d'assumer l'embarras de le gouverner, il se réservant d'obtenir des « garanties » pour prix de son adhésion, et su vanité devait se trouver satisfaite, s'il apparaissait bien à tous que la monarchie ne s'établissait que par sa permission, sous son patropage, et en subissant ses conditions.

On était à l'une de ces heures où la fortune veut être brusquée. Dans l'après-midi du 31, les monarchistes, informés des dispositions de La Payette, jugèrent possible et opportun de



A OBtaires de Saint-Simon et d'Enfantin, t. 11, p. 197.

tenter une démarche hardie et décisive. L'idée première venaitelle du Palais-Bourhon ou du Palais-Royal? On ne le voit pas clairement, et il importe peu " Il fut résolu que le lieutenant général, accompagné des députés, se rendrait aussitôt à l'Hôtei de ville. Visite fameuse, sur laquelle il convient de s'arrêter un moment, car, mieux que tout autre incident de ces jours troublés, elle met en lumière les conditions dans lesquelles s'établissait la royauté nouvelle.

## IV

C'est un étrange cortége que celui qui, vers deux heures du soir, dans cette même journée du 31 juillet, sortuit du Palais-Royal ou, comme on disait alors, du « palais Égalité ». D'abord un tambour écloppé, battant aux champs our une caisse à demi crevée; les huissiers de la Chambre en surtout noir, « les mieux vêtus de la bande » ; puis le duc d'Orléans, sur un cheval blanc, en uniforme d'officier général, avec un immense ruban tricolore à son chapeau, accompagné d'un seul aide de camp; derrière lui, le groupe des députés, au nombre de quatre-vingts environ, sans uniforme, en habits de voyage; en tête, M. Laffitte, boiteux d'une entorse récente, porté dans une chaise par deux Savoyards; à la queue, Benjamin Constant, infirme de plus vieille date, également dans une chaise. Pas la

\* Eipression d'un temoin, (Documents inédits.)

Gougle

3

Dans un entretien avec M. de Mettersich, à la date du 30 août 1830, le générat Selliard, envoyé de Louis-Philippe, a attribué à ce prince l'idee première de la visire à l'Hôtel de ville. « An moment, disast-il, où le due d'Orfrenta avait été proclamé par la Chambre lieutenant géneral du royaume, i. écrivit au gen-rai La Payette, qui organises à l'Hôtel de vi le une commune à l'instar de celles de republicaine mémoire. Le général ne lui fit pas de répunse. Le due reforma les députés de cu qui venait d'a river, et leur fit part de sa determination de se rendre en personne et seul à l'Hôtel de ville. Ce ne fut que sur l'ins s ance des députes qu'il consentit à être accompagne par eux « (Memoires de Metterneh, c. V, p. 22.) D'autres témoignages font honnene de l'ofinative aux deputes. Ceux-ci rependant ne paraissent s'être décides qu'après beaucoup d'hesitations.

moindre escorte; le tont noyé dans la masse populaire qui sa presse « sans violence, mais sans respect » , comme se sentant souveraine dans ces rues ou elle vient de combattre et de vaincre D'ordinaire, les rois prennent possession de leur couronne avec un plus pompeux cérémonial et en plus fier équipage , on conçoit que des amis, comme le feu duc de Broglie. aient pu dire que « l'appareil triomphal ne payait pas de mine», et qu'un ennemt, tel que Chateaubriand, ait trouvé là de quoi exercer sa verve railleuse et méprisante. La foule grossit au débouché de chaque rue, foule de toute nature où domine l'homme du peuple, portant sur l'épaule l'arme de hasard dont il s'est muni pour l'émeute. Des cris et des questions partent de cette cohue : « -- Qui est ce monneur à cheval? Est-ce un général? Est-ce un prince? - J'espère, répond la femme qui donne le bras au questionneur, que ce n'est pas encore un Bourbon. . Plusieurs pressent la main que le prince leur tend. te le font peut-être moins par sympathie que par le plaisir d'abaisser la royauté jusqu'à eux dans cette familiarité si nouvelle. D'autre fois, le duc s'arrête pour attendre M. Laffitte dont les porteurs avancent difficilement ; se retournant, la mainappayée sur la croupe de son cheval, il lui parle avec une intimité démonstrative, comme pour se faire un titre auprès du public de ses bons rapports avec le banquier populaire : « Eh bien! cela ne va pas trop mal, dit ce dernier d'un ton qu'il veut rendre encourageant. - Mais oui . répond le prince. Par moments, les députés sont à ce point pressés que, pour se défendre, ils doivent se tenir fortement les mains et former des haies mouvantes. Sur les quais, on se heurte à de nombreuses barricades; force est d'y faire brêche où l'on peut; la fonle se précipite, chacun pour son compte, criant, se bousculant, braillant la Marseillaise, tirant de çà et de là des coups de fusil que les députés tâchent d'interpréter comme des signes de réjouissance, mais qui ne laissent pas de leur inspirer plus d'une inquiétude.

A mesure qu'on c'éloigne du Paleis-Royal pour pénétrer dans les quartiers populaires, les physionomies deviennent plus



renfragnées, les cris plus équivagues, on même ouvertement hostiles. Au lieu de : « Vivent nos députés! Vive le duc d'Orléans! » on entend : « Plus de Bourbons! » Vainement le prince, qui conserve son sang-froid, redouble de coquetteries et multiplie ses poignées de main, à chaque pas l'aspect s'assombrit davantage. Grande angoisse dans le cortége, où l'on n'ignore pas que des projets d'assassinat ent été agités par certains fanatiques '. Aussi l'un des acteurs, qui avant le plus poussé à la démarche, M. Bérard, n-t-il écrit plus tard : « Le cœur ne cessa de me battre qu'à notre entrée dans l'Hôtel de ville. . Encore, tout n'est pas alors fini. Le palais municipal déborde : figures plus sinistres que dans la rue. « Messieurs, - dit en entrant le prince pour se faire bien venir, - c'est un ancien garde national qui fait visite à son ancien général. » Les rares vivat sont aussitôt brutalement étouffés par des murmures ou par les cris de : « Vive La Fayette! Plus de Bourbons! - Pressé d'une façon parfois menacante, le duc d'Orléans pâle, mais toujours maltre de soi, avance, résolu à pousser l'aventure jusqu'au bout. Arrivé dans la grande salle, les quelques mots qu'il prononce et la déclaration des députés sont accueillis par un silence glacial : besucoup de visages portent l'empreinte d'une rage concentrée. On ne sait comment le drame va tourner, quand le duc d'Orléans et La Fayette saisissent un drapeau tricolore, se donnent le bras et se dirigent vivement vers une des fenétres. A la vue du prince et du général qui s'embrassent, à demi enveloppés dans les plis du drapean, la foule, toujours mobile, pousse des acclamations ananimes : " Vive La Fayette! Vive le duc d'Orkians! " Il n'en fallait pas plus : du coup, la partie, naguère incertaine, est gagnée, et le relour au Palais-Royal est un triomphe.

2 D'après les Mémoires da M. O. Barrot, c'est La Faveue qui a pris le bras du prince es l'a entrance. D'outres temoignages ettribuent l'initiative au due d'Oriéans.



<sup>•</sup> M. Laffitte a recouté plus tard que vingt prenes gens s'étaient embanquée au coin d'une petite rue, pour fuiller le prince, mais qu'on les event fait renouver à leur dessein avec ce soul mon : « Your toeres en meme temps Laffatte, Paysi, Gerard et Benjamin Constant. » (Samane, Louis-Phinippe et le contre-resolution, 1. 10, p. 202.)

Mortement, molade, découragé par la manvaise grâce du Roi autant que par les difficultés de la situation, se sentant mégal à une tâche qu'il a acceptée à contre-cœur et à laquelle il a était pas préparé, se fait men ou presque rien, dans ces heures où il eût falsu des merveilles d'activité, de promptitude et de décision. Des lors il est visible que les députés fairont par se rallier su duc d'Orléans. Béunis le matin chez M. Laffitte, ils ne preunent pas encore parti, mais ils conviennent de siéger dans la journée au Palais-Bourbon, ce que jusqu'a ce moment ils n'avaient pas osé faire.

A l'Hôtel de ville," au contruire, la candidature du duc d'Orléans est acqueillie avec colère. « S'il en est ainsi, dit-on, la bataille est à recommencer, et nous allons refondre les balles. « Des orateurs de carrefour dénoncent ou « peuple » ceux qui veulent, par une « intrigue », lui enlever « le fruit de sa viotoire» ; et la foule leur répond, en crient : « Plus de Bourbons! » Partout des placards menaçants. Le fils ainé du duc d'Oriéans. est arrêté à Montrouge, menacé d'être fauillé, et ses amis n'obtiennent qu'à grand'peine de La Fayette un ordre d'élargissement. Les plus ardents des révolutionnaires se réunissent au restaurant Lointier; là sont des hommes qu'on retrouvera bientôt dans les émeutes et les sociétés secrètes : Guinard, Bastide, Poubelle, Hingray, Ch. Teste, Trélat, Hubert. On délihere le fusil à la main, un orateur, partisan du duc d'Orléans, est conché en joue, Béranger hu-même est grossièrement apostrophé. Le club signifie a La Fayette que men ne doit être fait avant qu'une assemblée constituante ait déterminé la forme du gouvernement, et il l'invite impérieusement à proclamer agdictature. Le général, craignant autant de résister à ces commations que d'y obéir, tache d'échapper à l'embarras d'une réponse trop précise; il flatte les clubistes, en les traitant comme ses meilleurs amis; puis, avec un mélange de finesse et de radotage, il leur raconte longuement des anecdotes de 1789. Obligé, cependant, de leur donner une satisfaction plus réelle, il adresse aux députés un message où il leur reproche « la précipitation avec laquesie ils paraissent veuloir disposer de la courgone . .



les engage à porter d'abord leur attention sur « les garanties qu'il convient de stipuler en faveur de la nation », et proteste, « au nom de la garde nationale » , contre tout acte par lequel on fermit un roi avant que ces garanties fussent pleinement assurées.

Les partisans du duc d'Orléans n'ont donc qu'une ressource : agir par les députés, sans l'Hôtel de ville au malgré lui, et surtout le devancer. Mais avant de rien tenter, au moins faut-il obtenir l'assentiment et le concours du prince qu'on vient de mettre en avant sans l'avoir consulté. C'est encore M. Thiers qui s'en charge. Il part pour Neutly, dans la matinée du 30, a'y rencontre pas le duc d'Orléans qui s'est retiré au Raincy, voit la dachesse qui ne dissimule ni ses scrupules ni ses répugnances, s'adresse enfin à Madame Adélaïde qui se laisse convaincre et preud même sur elle de garantir l'acceptation de son frère.

Munis de cette acceptation indirects, M. Thiers et ses amis pressent les députés, réunis, à midi, dans la salle du Palais-Bourbon. Es trouvent là, du reste, de puissante auxiliaires; des hommes considerables, M. Guizot, M. Dupin, le général Sébastiani, Benjamin Constant, se sont définitivement ralliés à la monarchie oriéaniste. Cette idée a fait son chemin dans la bourgeoisie parisienne, et des manifestations dans ce seus se produsent autour de la Chambre. Il est vras que de l'Hôtel de ville arrivent des injonctions absolument contraires et d'apparence plus redoutable. M. Odilon Barrot apporte la lettre par laquelle La Fayette fait connaître ses remontrances et ses exigences; on invite le messager à monter à la tribune, et on l'écoute, avec une déférence craintive, lire et commenter ce document qu'il déclare avoir été « écrit, pour ainsi dire, sous la dictée du peuple ». Les députés oseront-ils braver cet impérieux veto? Assemblés suns convocation régulière, fort peu nombreux1, n'osant eux-mêmes s'intituler que « la réunion des



La Chambre comptaît environ 430 membres, sur lesquels 274 appartement aux diverses musuces de l'opposition. Or la déclaration par laquelle les députes vent, dans la pouvere du 30, appeler le duc d Oriente a la frectanance générale, au rémire que 40 tignatures. La proclamation du lendamain en rémire 91.

députés actuellement présents à Paris », on conçoit qu'ils éprouvent quelque embarras à s'ériger en constituants. Mais les partisans du duc d'Orlénas invoquent la nécessité et le péril : bien loin de dissimuler les menaces de l'Hôtel de ville, ils les grossissent plutôt, se servant, pour le succès de leur thèse, et de la gravité du danger, et de l'effroi des conservateurs. Ne vaut-il pas mieux, demandent-ile, faire à la hûte un gogvernement que de se laisser aller à l'anarchie, prendro l'initiative d'une demi-révolution que d'en subir une entière, refaire un 1688 que de retomber dans 1792 ou 1793? Quant à l'ancienne royauté, ajoutent-ils, comment songer à l'imposer à des passions ginsi déchainées? Ils s'arrangent d'ailleurs pour écarter les communications officielles de M. de Mortemert, toujours personnellement invisible; et il ne leur est pas bien difficile de faire considérer comme n'ex stant plus un gouvernement qui donne si peu signe de vie. Ils affirment même, -- ce qui n'est pas, - que les pairs se sont prononcés pour le duc d'Orléans. Du reste, que demandent-ils aux députés? Est-ce de décréter la déchéance d'un roi et d'en nommer un autre? Mullement : au besoin même, ils s'en defendraient : ils se boynent à proposer, - M. de Rémusat, dit-on, a eu l'idée de cette transition, — de nommer le duc d'Orléans lieutenant général du royaums, saus spécifier s'il exercera ses fonctions ponr ou contre le roi légitime. Au fond, sans doute, c'est un pas décisif vers un changement de dynastie; nul n'en ignore: mais cela n'est pas dit expressément, et ce vague, cette équivoque, qui ne trompent personne, font illusion aux consciences, ressurent les timidités. Aussi, après une séance laborieuse, la réunion finit-elle par voter une déclaration invitant le ducd'Orléans à exercer les fonctions de lieutenant général,

Cependant, où est le prince il faut savoir enfin, d'une façon positive, si l'on peut compter sur son acceptation. Personne



Le général Sébastians dissit à on propos : « La question d'un changement de dynastie est entièrement étrangere à l'orte que la résmon vient d'accomplir. Les communites ne t'ont pas soulevée, et il n'y a pas lieu, quant à present, de la traiter. »

n'est parvenu encore à s'aboucher directement avec lui. Sa persistance à demeurer hors de Paris trobit au moins de grandes incertitudes, des angoisses dont le secret n'a amais été pleinement révélé, mais ou se mélaient sans doute et se heurtaient les scrupules de la conscience et les tentations de l'ambition, les calculs de la pradence personnelle et le souce du péril public. C'est seulement fort tard dans la soizée, sous la pression de messages répétés, peut-être aussi, s'il faut en croire certains bruits, sur le conseil décisif de M. de Talleyrand, que le duc d'Orléans se résout à veux au Palais-Royal. Dès lors, ses hésitations ne peuvent plus être de longue durée. Auprès de lui, d'ailleurs, comme tout à l'heure auprès de la Chambre, on fait valoir l'argance du péril, les menaces de l'Hôtel de ville, l'éventualité de la république. Le 31, au matin, le prince déclare son acceptation, et fait aussitöt une proclamation aux habitants de Paris. Après avoir rappelé l'invitation que lui avaient adressée les députés de la France, en ce moment présents à Paris = : «Je. n'ai pas balancé, dit-il, à venir partager vos dangers, à me placer au milieu de votre hérotque population. » Il termine ainsi : « Les Chambres vont se réunir et aviseront aux moyens d'assurer le regne des lois et le maintien des droits de la nation. La Charte sera désormais une vérité. » Les députés, de leur côté, adressent aussi au « peuple français » une proclamation rédigée par M. Guizot. Ils annoncent qu'en attendant » l'intervention régulière des Chambres » pour constituer « un gouvernement qui garantisse à la nation ses droits » , ils ont « invité » le duc d'Orléans à exercer les fonctions de lieutenant général. C'est, disent-ils, le plus sur moyen d'accomplir promptement par la paix le succès de la plus légiture défense... Il respectera nos droits, car il tiendra de nous les siens. » Pois énumérant toutes les lois de « garanties » à fuire, les députés ajoutent » · Nous donnerons enfin à nos institutions, de concert avec le chef de l'État, les développements dont elles ont besoin. » Nulne peut plus des lors se dissimuler, — les termes même des proclamations ne le permettent pas, qu'en nommant un lieutenant général, on a fait un roi.



ш

L'entreprise dont M. Thiers avait eu, vingt-quatre heures apperavent, la première instative, semblast donc réussir. Tout avait été enlevé avec une promptitude, une précipitation même, où il entrait peut-être autant d'inquiétude que de hardiesse. Les hésitations, les acrupules des législateurs, comme ceux du prince, avaient été surmontée. Et copendant une partie seule de la besogne était faite. Restait l'Hôtel de ville qu'on avait pu gagner de vitesse, mais non aéduire ou dompter, et qui, dans la motinée du 31, grondoit, plus menaçant, plus irrité que jamais. On y criait à la trabison ; les placards favorables au ducd'Orléann étaient lacerés, ses proclamations siffiées, les clube en permanence angagement le population à ne pas déposer les armes; les projets les plus violents, enlèvement du prince, massacre des députés, traversaient les cerveaux en ébulistion. Telle était l'excitation dans ces régions, qu'elle gagnait la commission municipale; bien que d'origine et de composition parlementaires, cette commission, impuissante dans ses bons éléments, était complice de la révolution parses mauvais, notamment par M. Manguin, dont l'ambition s'exaltait à la pensée de faire partie d'un gouvernement provisoire, et dont la faconde sans scrupule était - très-propre, dans ces jours de perturbation générale, à échauffer les fous, à intimader les faibles et à entrainer les badands 1 ». Conduite ainsi à publier une proclamation très-violente que M. Périer refusait de signer et où il n'était même pas question du duc d'Orléans, la commission municipale refusait de promulguer la déclaration par laquelle. les députés avaient appelé, la veille, le duc d'Orléans à la lieutenance générale. Cette fois encore, M. Odilon Barrot fot



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Expression de M. Cuiset,

chargé de porter au Palais-Bourbon les remontrances de l'Hôtel de ville. M. Laffitte, président, les reçut non sans humilité : il convint que la déclaration était « servile, qu'elle blessait la dignité nationale », et il s'engagea d'honneur à la détruire. Amsi cet acte, pourtant capital, n'a jamais été inséré eu Monteur, bien plus, l'original, après avoir été remis au duc d'Orléans, fut soustrait sur son bureau.

Serait-il possible de surmouter ou de déjouer cette résistance de l'Hôtel de ville? Tout dépendait de La Fayette. Les agitateurs, incomnus en dehors du cercle étroit et fermé des sociétés secrétes, sentaient que le nom du général leur était indispensable pour faire échec aux députes. Aussi, pendant ces heures rapides, décisives et troublées, quelle lutte d'influences se livrait autour de ce vieillard! Les républicains s'efforçaient de l'entratuer, de le compromettre, de le piquer d'honneur, le menacaient de rallumer la guerre civile, lui montraient, dans le complot orienniste », la négation de ses principes, la contradiction des règles de conduite qu'il avait posées cans la Charbonnerie. Les amis du lieutenant général n'étaient pas, de leur côté, sans avoir quelques intelligences à l'Hôtel de ville, activement et adroitement secondés par M. de Rémusat qui, costumé en officier d'état-major, sabre au côté, plumes flottantes an chapeau, s'était, dès le premier jour, improvisé aide de camp du commandant de la garde nationale, ils pouvaient aussi compter, en ce cas spécial, sur M. Odilon Barrot, déjà aussi sincere a proclamer ses convictions monarchistes, qu'ardent à ébranier tout ce qui pouvait rendre la monarchie durable at respectée. De nombreux émissaires arrivaient du Palais-Royal pour gagner La Fayette à la solution orléaniste, entre autres ses vieux amis, les généraux Gérard et Mathien Dumas. Il n'était pas jusqu'a M. Rives, envoyé des États-Unis, qui n'assurât à l'ancien ami de Washington que son adhésion à la royauté nouvelle serait comprise et approuvée dans la république amé-

Entre ces conseils et ces instances a contraires, La Fayette demeurait fort troublé. Déjà, quarante ans auparavant, Mira-



beau l'avait appelé « l'homme aux indécisions » . L'àge n'avart pas diminué ce defaut. Un de ses amis nous le dépent alors · assis dans un vaste fautenil, l'œil fixe, le corps immobile, et comme frappé de stupeur ». Il ne se dérobait aux poussées trop véhémentes que grace à son aisance supérieure de conversation et de manières, à une sorte de dextérité gracieuse, vieux restes de ces dons de grand seigneur que sa démocratie d'emprisat n'avait pu détruire entièrement. Ne dissimulant d'ailleurs ni son embarras ni son effroi : « Ma foi, — disait-il naivement à M. Basard qui vennit lui apporter la recette saint-simonienne, - si vous m'aidez à me tirer de là, vous me rendrez un grand service<sup>1</sup>. » Cette faiblesse, par tant de côtés périlleuse, était dans le cas particulier une gerantie : elle devait détourner La Fayette de toute entreprise exigeant une mitiative et une résolution énergiques. M. de Rémusat connaissant bien son chef, quand, le plaçant en présence des deux solutions, la république avec sa présidence ou la monarchie du duc d'Orléans, il le pressait de cette question : « Prenez-vous la responsabilité de la république?. La responsabilité, c'était ce que La Fayette redoutait le plus, malgré son goût à jouer les rôles en vue dans les révolutions. D'ailleurs, s'il lui plaisait pour sa popularité de se dire, en theorie, partisan de la république, il n'était nullement pressé d'en avoir la réalité pratique et surtout la charge : il pensait un pen sur ce point comme Béranger. Aussi put-on bientôt prévoir qu'il ne s'opposerait pas à l'élévation du duc d'Orléans. Plus soucieux de traiter au nom du peuple que d'assumer l'embarras de le gouverner, il se réservant d'obtenir des « garanties » pour prix de son adhésion, et sa vanité devait se trouver satisfaite, s'il apparausait bien à tous que la monarchie ne s'établissait que par sa permission, sons son patronage, et en subissant ses conditions.

On était à l'une de ces beures où la fortune veut être brusquée. Dans l'après-midi du 31, les monarchistes, autormés des dispositions de La Fayette, jugérent possible et opportun de



DEmprer de Saint-Simon et d'Enfantai, t. II., p. 197.

tenter une démarche hardie et décisive. L'idée première venaitelle du Palais-Bourhon ou du Palais-Royal? On ne le voit pas clairement, et il importe peu '. Il fut résolu que le lieutenant général, accompagné des députés, se rendrait aussitôt à l'Hôtel de ville. Visite fameuse, sur laquelle il convient de s'arrêter un moment, car, mieux que tout autre incident de ces jours troublés, elle met en lumière les conditions dans lesquelles s'établissait la royauté nouvelle.

## ĮΨ

C'est un étrange cortége que celui qui, vers deux heures du soir, dans cette même journée du 31 juillet, sortait du Palais-Royal ou, comme on disait alors, du « palais Égalité ». D'abord un tambour écloppé, battant aux champs sur une caisse à demi crevée; les huissiers de la Chambre en surtout noir, « les mieux vêtus da la bande » », puis le duc d'Orléans, sur un cheval blanc, en uniforme d'officier général, avec un immense ruban tricolore à son chapeau, accompagné d'un scul aide de camp; derrière lui, le groupe des députés, au nombre de quatre-vingts environ, sans uniforme, en habits de voyage, en tête, M. Laffitte, boiteux d'une entorse récente, porté dans une chaise par deux Savoyards; à la queue, Benjamin Constant, infirme de plus vieille date, également dans une chaise. Pas la



Dans un entretion avec M. de Metternich, à în date du 30 noût 1830, lo général Belliard, envoyé de Louis-Philippe, nattrabué à en prince l'idée première de la visite à l'Hétal de ville. « An moment, disatt-il, où le due d'Ordrans avoit été proclamé par la Chambre lieutenant général du royaume, il cerivit au général La Fayette, qui organisant à l'Hôtal de ville une commune à l'instit de crites de républicance memoire. Le général ne les fit pas de reponse. Le due informa en députes de ce qui venait d'arriver, et lour ût part de sa détermination de su rendre en personne et suit à l'Hôtal de ville. Cu ne fat que sur l'instituce des députés qu'il communit à être necompagné par eux « (Memoires de Metternich) t. V, p. 22.) D'autres témoignages sont honneur de Limitative aux députes. Ceux-ci rependant se paraissent s'eure décides qu'après beaucoup d'hésitations.

moindre escorte; le tout noyé dens la masse populaire qui se presse « sans violence, mais sans respect », comme se sentant souveraine dans ces rues où elle vient de combattre et de vaincre. D'ordinaire, les rois prensent possession de leur couronne avec un plus pompeux cérémonsal et en plus fier équipage : on conçoit que des ums, comme le feu duc de Broglie, ment pu dire que « l'appareil triomphalne payait pas de mine ». et qu'un ennemi, tel que Chateaubriand, nit trouvé là de quoi exercer sa verve milieuse et méprisante. La foule grossit au débouché de chaque rue, foule de toute nature où domine l'homme du peuple, portant sur l'épaule l'arme de hasard dont il s'est muni pour l'émeute. Des cris et des questions partent de cette cohue : « — Qui est ce monsieur à cheval? Est-ce un général? Est-ce un prince? - J'espere, répond la femme qui donne le bras au questionneur, que ce n'est pas encore un Bourbon. . Plusicurs pressent la main que le prince leur tend, te le font peut-être moins par sympathie que par le plaisir d'ahaisser la royauté jusqu'à eux dans cette familiarité si nouve le. D'autre fois, le duc s'arrête pour attendre M. Laffitte dont les porteurs avancent difficilement ; se retournant, la mein appuyée sur la croupe de son cheval, il lui parle avec une intimité démonstrative, comme pour se faire un titre auprès du public de ses bons rapports avec le banquier populaire : « Eh bien! cela ne va pas trop mal, dit ce dernier d'un ton qu'il veut rendre encourageant. - Mais oui », répond le prince. Par moments, les députés sont à ce point pressés que, pour se défendre, ils doivent se tenir fortement les mains et former des haies mouvantes. Sur les quais, on se heurte à de nombreuses barricades, force est d'y faire brêche où l'on peut ; la foule se précipite, chacun pour son compte, criant, se bousculant, braillant la Marseillaise, tirant de cà et de là des coups de fusil que les députés tachent d'interpréter comme des signes de réjouissance, mais qui ne laissent pas de leur inspirer plus d'une inquiétude.

A mesure qu'on s'éloigne du Palais-Royal pour pénétrer dans les quartiers populaites, les physionomies deviennent plus



renfrognées, les ens plus équivoques, ou même ouvertement bostiles. Au lieu de . « Vivent nos députés! Vive le duc d'Orléans! • on entend : • Plus de Bourbons! • Vainement le prince, qui conserve son sang-froid, redouble de coquetteries et multiplie ses poignées de main, à chaque pas l'aspect s'assombrit davantage. Grande angoisse dans le cortége, où l'on n'ignore pas que des projets d'assassinat ont été agités par certains fanatiques '. Aussi l'un des acteurs, qui avant le plus poussé à la démarche, M. Bérard, a-t-il écrit plus tard : « Le cœur ne cessa de me battre qu'à notre entrée dans l'Hôtel de ville. . Encore, tout n'est pas alors fini. Le palois municipal déborde : figures plus sinistres que dens la rue, « Messieurs, - dit en entrant le prince pour se faire bien venir, - c'est un ancien garde national qui fait visite à son ancien général. » Les rares vivat sont aussitôt brutalement étouffés par des murmures ou par les cris de : « Vive La Fayette! Plus de Bourbons! » Pressé d'une façon parfois menacante, le duc d'Orléans pâle, mais toujours maltre de soi, avance, résolu à pousser l'aventure jusqu'au bout. Arrivé dans la grande salle, les quelques mots qu'il prononce et la déclaration des députés sont accueillis par un silence glacial : beaucoup de visages portent l'empreinte d'une rage concentrée. On ne suit comment le drame va tourner, quand le duc d'Orléans et La Fayette saisissent un drapeau tricolore, se donnent le bras et se dirigent vivement vers une des fenétres?. A la vue du prince et du général qui s'embrassent, à demi enveloppés dans les plis du draneau, la foule, toujours mobile, pousse des acclamations mnanimes : « Vive La Fayette! Vive le duc d'Orkens! » Il n'en fallait pas plus : du coup, la partie, paguere incertaine, est gagnée, et le retour au Palais-Royal est un triomphe.

3 D'aprêt les Mémoires de M. O. Barrot, c'est La Payette que a près le lacas du persone et l'e entraine, D'autres temoignages attribuent l'industive au duc a Oriesna.



<sup>•</sup> M. Leffitte a reconté plus tard que vingt jeunes gros s'etaient embasques su coin d'une patite eue, pour fuiller le prioce, mais qu'on les avait fait renoners à lour dessem avec ce soul mot : « Voos tarres en même temps Lafritte, Pajol, Gérard et Benjamm Constant. » (Bassans, Louis Philippe et la contre-revolution, 1. 114, p. 202.)

A peine le prince parti, La Fayette fut assaille des plaintes et des reproches de ses jeunes amis; on lui fit voir, un peu tard. qu'il avait contribué à créer un roi, sans lui avoir imposé aucune condition. Comment essayer après coup de réparer cette omission? Une sorte de programme fut aussitét rédigé, et le général l'emporta au Palais-Royal, avec le desseiu de le précepter au nom du peuple et d'en exiger l'acceptation . Mais l'occasion était passée; il fut facile au due d'Orléans de se débarrasser de son visiteur par quelques belles paroles. Celui-ci se disant républicain, le prince déclara qu'il ne l'était pas moins. La Fayette avant repris a qu'il vouluit un trône populaire entouré d'institutions républicaines : - C'est bien ainsi que je l'entends », répondit le futur roi. Le général, qui cherchait probablement un prétexte pour se déclarer satisfait, ne parla pas davantage da programme qu'il avait en poche, et revent vers ses amis en leur disant : « Il est républicain, républicain comme moi. » Quelques heures après, le duc d'Orléans se tirait aussi aisément d'une entrevue avec les meneurs de la jeunesse démocratique, MM. Godefroy Cavaignac, Boinvilliers, Bastide, Guinard, Thomas et Chevallon, que M. Thiers lui avait amenés. Il se montra, commo à son habitude, ceuseur facile et abondant, parla un peu de tout, sans s'engager à men. c C'est un bonhomme :, dit en sortant M. Bastide, - c 11 n'est pas sincère », répondit M. Cavaignac. Mais, contents ou non, ces jennes gens ne pouvaient plus rien.

Le lendemain matin, 1<sup>es</sup> août, tous les journaux « libéraux » , depuis le Journal des Débats jusqu'au National, les timides comme les ardents, se proponcèrent pour la monarchie d'Orléans. Seule, la Tribune commençait à jouer les irréconciliables. La province, qui avait suivi la capitale pour se soulever contre Charles X, la suivait également pour accepter le heutemant général. Nuile part, la nouvelle de son élévation ne pro-



<sup>\*</sup>Point de paine héréditaire, renouvellement de tous les magistrats, élections des juges de paux, liberté illimitée de la presse, jury d'accusation, le constitution soumise à la sanction de la sance, tole étuent grolques-une des articles de se programme.

voque d'opposition sériouse. Dans beaucoup de villes, elle fut accueille avec faveur. Paris cessa aussitôt d'avoir une physiomomie de champ de bateille. G'était un dimanche : les églises et, les boutiques, fermées depuis plusieurs jours, se rouvraient ; la population, remise de ses excitations ou de ses alarmes, se promenait dans les rues débarrassées de leurs barricades. Chacun avait l'impression qu'on rentrait dans l'ère des gouvernements réguliers, et que l'anarchie venait de subir une première défaite.

Une révolution où le Palais-Bourbon l'emportait sur l'Hôtel de ville était, en effet, chose pour le moins extraordinaire et qui ne devait pas se revoir. La peinture et la sculpture officielles recurent ordre de reproduire la scène de la visite, et il y eut, entre tous ceux qui se félicitaient d'avoir échappé à un péril imminent, comme une émulation à célébrer ce qu'on appelait un a acte habile et courageux a. On ne saurait contester en effet ni le courage avec lequel le duc d'Orléans s'est exposé, sans autre défense que son sang-froid, aux violences révolutroppaires, ne l'habileté avec laquelle les promoteurs de la royauté nouveile ont si lestement surpris, annihilé et devancé les fauteurs de république. Mais, s'il étant loisible de refaire après comp les évenements, avec la clairvoyance que donne l'expérience acquise et à l'abri des entratnements que les meilleurs subiment dans le trouble de pareilles crises, ne pourrait-on pas supposer un emploi plus utile encore de cecourage très-réel? ne pourrait-on réver une habileté à plus longue vue, qui ne se bornat pas à esquiver le péril du jour, en préparant celui du lendemain? Un mois après, comme le général Belliard faisait valoir à M. de Metternich l'heureuse présence d'esprit dont avait fait preuve le lieutement général en cette pénilleuse occurrence : « Le fait, répondit le chanceller, prouve en faveur de la contenance du duc d'Orléans. Un baiser est un léger effort pour étouffer une république; croyes-vous toutefois ponvoir accorder un même pouvoir à tous les baisers dans l'avenir? Leur accordez-vous la valeur de garanties ? :



<sup>·</sup> Némoires de Metternich, t. V, p. 23.

C'était beaucoup de substituer la monarchie du premier prince du sang à l'aparchie révolutionnaire dont ou avait craint un moment que le triomphe de l'Hôtel de ville ne fit le régime de la France; mais une monarchie pouvait-elle, sans fausser et abaisser son caractère, sans perdre de la dignité et de l'autorité morale qui lui sont pécessaires, être réduite à offrir des poignées de main su populeire, a recevoir, en place de Grève, l'accolade de La Payette, à solliciter le laisser-passer de la révolution? Ne saint-on pas là, des l'origine, ce mai que Casimir Périer devait, quelques mois plus tard, appeler, avec colère, « l'avilissement des camaraderies révolutionnaires et les prostitutions de la reyauté devant les républicains »? Les plus 💉 éclairés, parmi les fondateurs du nouveau gouvernement, avaient le sentiment du tort qu'il se faisait ainsi. Tout en accompagnant le duc d'Orléans à l'Hôtel de ville, M. Guizot ne se dissimulait pas que « cet empressement du pouvoir naissant à aller chercher une investiture plus populaire était une démarche peu fortifiante », et il pressentait dés lors les périls en face desquels allait se trouver la royauté 1. Pour dissiper ces alarmes, il ne suffit pas d'entendre M. Odilon Barrot saluer, comme une nouveauté heureuse, ce qu'on appelait alors « le voyage de Reuns de la monarchie de 1830 », et déclarer béatement que - ce couronnement en valait blen un autre ».

D'ailleurs, si l'on admettait que la révolution avait ainsi sacré « le Roi, ne fallait-il pas s'attendre qu'elle revendiquat, comme autrefois l'Église, le droit d'examiner dans quelle mesure auraient été tenues les promesses du sacre? Durant plusieurs années, que de bruit, dans les journaux de la gauche, autour de ce fameux « programme de l'Hôtel de ville », sorte de contrat que Louis-Philippe, prétendant-on, avait sousent, le \$1 juillet 1830, et dont la violation readait son titre cadue! L'opposition cherchera là le prétexte et comme la justification des polémiques factieuses, même des émeutes. Tout repesait sans donte sur un fait matériellement faux; et, un jour de légi-



Guizer, Memowes, t. II, p. 22.

time impatience, le Roi sera fondé à s'écrier que « ce programme de l'Hôtel de ville n'était qu'un infâme mensonge »; La Fayette, en effet, ne lui avait soumis ni fait accepter aucun programme; cependant, ai le prince, tout en parlant beaucoup et en caressant tout le monde, avait eu assez d'adresse et de présence d'esprit pour ne pas se laisser arracher d'engagement précis, il avait été conduit, pour désarmer le parti révolutionnaire, à faire naître ou du moins à ne pas décourager des espérances qui n'auraient pu être réalisées sans détrure la monarchie elle-même. Ainsi y avait-il eu, au début du régime, un germe d'équivoque, une sorte de malentendu qui, pour avoir été voulu et momentanément utile, ne risquait pas moins de fournir plus tard prétexte à des controverses périlleuses.

Les conséquences de ces défauts originaires devaient si vite se manfester, peser si lourdement et si longtemps sur la royauté, qu'on est tenté de se demander s'il n'eût pas été sage de s'exposer à un denger immédiat pour écarter de l'avenir un mal grave et difficilement guérissable; s'il n'eût pas mieux valu, au prix peut-être d'une lutte violente et incertaine, tenter de faire tout de suite la monarchie sans et même contre le parti révolutionnaire, que de la faire avec son agrément, habilement surpris, à la vérité, mais singulièrement compromettant. L'œuvre était-elle impossible! Les députés étaient apres tout les plus forts; ils avaient le prestige des 221; seuls, ils apportaient un gouvernement tout fait, rassurant les intérêts en satisfaisant quelques-unes des passions victorieuses. Les agitateurs de l'Hôtel de ville n'étaient au contraire qu'une poignée; eux-mêmes confessaient leur impuissance '. Oui,



Godefroy Cavaignae répondait alors à M. Divergier de Hauraine qui felicitait les jennes républicains d'avoir mentié lour ideal à l'interêt de la France : - Vont avez tort de nous remercier; nous n'avens cédé que parce que nous n'ettens pas en force Il était trop difficile de faire comprendre au peuple qui avait combattes au cri de : « Vive la Charte! » que son premier acte, après la violoère, devait être de s'armer pour la détruire. Plus tard ce sem différent. » (Duviscina pur Hamanna, Hutoire du gouvernement perfenentaire, L. K., p. 652.) — Le général Pajol demandait à un des combattants de Juillet, dont il commissant les options très-avancées : « Voca mentet au combat des hommes détermines ; poumins-rous compter sur leur sule! — Bana doute. — Acces pour leur donnée l'ordre

mais n'oublions pas que les députés, eux aussi, ne pouvaient avoir grande confiance, sinon dans leur force, du moins dans leur droit à en user. En cette même journée du 30 juillet où. par préoccupation conservatrice, ils avaient jeté la candidature d'un prince du sang en travers des velléités républicaines et des passions anarchiques, ils avaient en même temps rompu avec l'hérédité royale et le droit monarchique. A l'heure même où ils votaient la lieutenance générale, ils refusaient d'entrer en relation avec le duc de Mortemant, repoussaient les transactions et les concessions tardives de Charles X. Sortis ainsi eux-mêmes de la légalité, entrés dans la voie révolutionnaire, quelle raison pouvaient-ils invoquer pour obliger les autres à s'arrêter sur cette voie, ici ou là? quel titre pour lutter de front et par la force contre ceux qui vonleient aller plus loin? Ils se sentaient réduite à user d'habileté, de caresse et de ruse. C'est le péril et le châtiment de la révolution : si peu qu'on s'y engage, on n'a plus aucun point d'appui pour la contenir; la force matérielle et morale de la résistance est détruite; tout est livré à l'aventure, à l'audace plus ou moins heureuse de telle ou telle initiative, et, lors même qu'on échappe aux plus graves des périls, ce n'est jamais sans laisser quelque chose de sa sécurité et de son honneur.

Dans les débuts de cette monarchie nouvelle, comme dans la ruine de l'ancienne, quelle leçon de modestie pour l'esprit humain! D'une part, ces libéraux naguère si fiers, si exigeants en face d'une antique dynastie, contraints, dès le lendemain de leur triomphe, à courtiser, dans les salons saccagés du palais municipal, des maltres avinés et en huillons; se félicitant de ce

l'arrêter les députés? — Oh! pour celu, je n'osersis en répendre. — Bans es ess, la révolution est avoctée. « (Louis Blave, Histoire de dux aux, t. 196, p. 202.) — Un républicant, apologiste officiel de La Payette, M. Sarrans, recommissant, dans des écrits publies en 1882 et 1884, « l'ascendant moral des 221 et l'impossibilité dans laquelle se trouvest La Payette de s opposer par la force à l'élevation du duc d'Orienne », il mentrest » la presque généralité des estoyens, entrainés par l'exemple de la Chambre et par la crainte des tempètes que la peur voyant poindre et s'amonceler de tons cotés, se railiant à estre combinaison et à out homme comme à uon nécessité ». (Cf. possem, La Fayette et la révolution de 1830, et Louis-Philippe et la contre-révolution.)



que La Fayette octrovait une couronne au prince de leur choix. apres s'être tant plaints d'avoir eu une charte « octroyée » par Louis XVIII, subissant le sacre de l'Hôtel de ville apres avoir été si offusqués du sacre de Reims. D'autre part, ces royalistes d'extrême droite, qui s'étaient crus seuls capables de sauver la royauté et qui vensient de la perdre; ces prétendus hommes d'action, railleure dédaigneux de l'impuissance parlementaire, et qui, à l'épreuve, étaient apparus plus incapables encore que téméraires, aussi inertes que provoquants, ne sachant rienfaire pour soutenir le coup d'État follement entrepris; ces hommes de principes absolus et de résistance orgueilleuse, qui, après s'être montrés avenglément obstinés, quand il eût été possible de transiger avec digasté et profit, avaient fini, quand il n'était plus temps de rien préserver, par tout abandonner devant l'insurrection, les Ordonnances, les ministres, le vieux roi lui-même, et par offrir vamement aux partis conjurés le triste appat d'une minorité et d'une régence! Et, dans les deux cas, la France payant chèrement ces fautes, d'une part de son repos, de son honneur et de sa liberté! Faut-il maintenant que chaque parti se donne le triste plaisir de récriminer contre ses adversaires? Convient-il que nous-mêmes, nous plaçant nudessus des uns et des autres, nous adressions à tous, du haut de notre expérience, aujourd'hui facile, de superbes et irritantes remontrances? Humilions-nous plutôt devant ces erreurs que nous n'eussions sans doute pas mieux évitées, et qui, par leur cénéralité, chargent la mémoire de tous les partis. La connaissance plus complete de la conduite des pères ne peut et ne doit avoir qu'un effet : éclairer les enfants, les rapprocher dans le regret des occasions perdues, dans la tristesse de leur mulheur commun, et dans l'espour d'une revanche où cette fois, du moins, ils ne seront plus divisés.



Y

Dés le 1º sout, le duc d'Orléane prit en main ce qui restait de gouvernement : c'était, à la vérité, peu de chose; il n'avait guére d'autre moyen d'action que sa populanté. La commission municipale, qui avait de plus en plus tendu à se transformer en gouvernement provisoire et qui, la veille, avait essayé de constituer une sorte de cabinet 1, fat, en dépit de M. Mauguin, contrainte de remettre ses pouvoire au heutenant général. Celui-ci nomma aux divers départements ministériels des commissaires provisoires, à peu près les mêmes d'ailleurs que ceux de la commission municipale : M. Dupont de l'Eure, à la Justice; le général Gérard, à la Guerre; M. Guizot, à l'Intérieur; le baron Louis, aux Finances: le maréchal Jourdan, aux Affaires étrangères; M. Bignon, à l'Instruction publique. Il se réservait de consulter nur les affaires importantes de l'État un conseil intime, composé de MM. Casimir Périer, Dupin, Laffitte, Sébastiani, de Broglie et Molé. Il confirma La Fayette dans son commandement général des gardes nationales, appela M Pasquier à la présidence de la Chambre des pairs, pourvut aux hauts postes administratifs, proclama le rétublissement de la cocarde et du drapeau tricolores, et enfin convoqua les Chambres pour le 3 août a.

En même temps et à memre qu'il saisssait plus complétement le pouvoir et gravissait les marches du trône, le duc d'Orléans dénouaitou brisait, l'un après l'autre, les derniers liens qui l'unusment à la branche ainée de sa maison. Le 30 juillet au soir, quand, à la nouvelle de sa nomination au poste de lieute-



<sup>\*</sup> Elle avait designé commessaires provisoires : à la Justice, M. Dupont de l'Eure; aux Finances, a baron Louis, à la Guerre, le genéral Gérard; à la Marine, l'ameral de Bigny, aux Affaires étrangères, M. Bignon; à l'Instruction publique, M. Gussot; à l'Intérieur et aux Travaux publics, le due de Braglis.

<sup>\*</sup> Toutes can encoure furent proces enten in 1" et le 3 août.

nest général et sur la pression de ses amis, il s'était décidé à venir à Paris, il ne savait pas encore bien ce qu'il pouvoit, devait et voulait. L'un de ses premiers soms, avant même d'accepter l'offre des députés, avait été de faire venir le duc de Mortemart; s'excusant, par la contrainte des événements, des résolutions qu'il pouvait être amené à prendre ou plutôt à subir, il avait demandé au ministre nominal de Charles X si ses pouvoirs étaient suffisants pour le reconnaître en qualité de lieutenant général, et il lui avait remis une lettre destinée au Roi. Le texte de cette lettre, objet de nombreuses controverses, n'a jamais été coanu; mais tout donne à supposer qu'elle avait été faite moins pour consonner une supture que pour réserver une chance d'accord. Seulement quelques heures plus tard, dans l'aprèsmidi du 31 juillet, avait eu lieu la visite à l'Hôtel de ville, les événements s'étaient précipités, et le duc d'Orléans faisait redemander sa lettre au duc de Mortemart, qui ne l'avait pas encore transmise.

Quant à Charles X, alors retiré à Rambouillet, il donnait ce spectacle, habituel dans les révolutions, d'un pouvoir aux abois qui cède toujours trop tard. Iloffrait d'abord (31 juillet), conférait ensuite (1" août) la lieutenance générale au duc d'Oriéans, qui se refusait à la recevoir de sa main et déclarait la tenir des députés. Le vieux roi finissait même, le 2 août, par adresser à son cousin « une lettre ou, lui annonçant son abdication et la renonciation du duc d'Angoulème, il le chargeait de proclamer le duc de Bordeaux, sous le nom de Henri V; le lieutenant général déclina cette mission, et s'offrit seulement comme intermédiaire pour transmettre cet acte aux Chambres, qui jugerraient quelle suite devrait y être donnée.

Ce ne fut pas tout. A Paris, on se préoccupait de voir Charles X demeurer à Rambouillet, entouré des régiments qui lui étaient demeurés fidèles. Les révolutionnaires s'agitaient et menaçaient de se porter à quelque violence. Dans la matinée du 3 août, quelques heures après la réception de l'acte d'abdication, le gouvernement se décide à provoquer lui-même une manifestation qui forçat le Roi à s'éloigner. Le rappei fut battu. Une



armée se réunit, à la fois grotesque et bideuse, « la plus singulière et la plus intéressante qu'on pût voir », disnit La Fayette qui avant présidé à sa formation. Elle pouvant lus rappeler celle qui, le 5 octobre 1789, s'était portée sur Versailles pour en arracher Louis XVI ALe général Pajol reçut la pénible mission de la conduire. Dès le soir, elle arrivait aux portes de Rambouillet, et Charles X, trompé sur la force réelle de cette foule désordonnée qu'un seul de ses régiments eût suffi à balayer, accablé d'ailleurs par les événements, abandonné des hommes, se résigna à partir, et se mit en marche vers Cherbourg, où il devait s'embarquer.

## VI

L'henre était venue pour les Chambres de se réunir (3 août) et de consommer, avec des formes un peu plus régulières, l'œuvre tumultuairement ébauchée dans les jours d'insurrection. Elles étaient cependant loin d'être au complet; plus de la moitié des députés et des pairs étaient absents '. Dans le discours par lequel il ouvrit la session, le lieutenant général rappela les événements de Juillet, la « Charte violée », lous le « courage héroique » de Paris, « déplora des infortunes qu'il ent voulu prévenir », mentionna « l'invitation » que lui avaient adressée ses « concitoyens », et se déclara « fermement résolu à se dévouer à tout ce que les circonstances exigeraient de lui». « C'est aux Chambres qu'il appartient de me guider, ajouta-t-it; tous les droits doivent être solidement garantis... Attaché de cœur et de conviction aux principes d'un gouvernement libre, j'en accepte d'avance toutes les conséquences. »



<sup>1 252</sup> dépatés seulement, sur caviron 430, ont pris part, le 7 coût, un rote sur la révision de la Charte : 219 pour, 35 contre. Dans le Chambre haute, qui se composait avant 1830 de 364 parts, il n'y eut, un vote our la révision, que 116 presents.

Le futur roi posait donc lui-même la question des « garanties » préslables. Il s'y était cru obligé par l'état des esprits. Déroutés, non désarmés par le succès de la visite à l'Hôtel de ville, les meneurs du parts avancé avaient sculement modifié leur tactique ; ils subismient la monarchie, mais s'efforcaient de lui imposer des conditions contradictoires à son principe, de la réduire à l'état d'une magistrature nominale, contractuelle, élective, en butte à une sorte de défiance injurieuse, entourée et faussée par des institutions républicaines et démocratiques. A défaut de 1792, ils évoquaient 1791. Ainsi, bien qu'ils n'osassent plus insister pour la convocation d'une assemblée constituente, ils n'en prétendaient pas moins qu'avant de proclamer un roi, on fit de toutes pièces une constitution nouvelle. De l'ancienne Charte, ils ne voulaient plus entendre parler . . Une fois violée, dissit le National, elle n'existe plus... La nation française a trouvé son Guillaume III; elle dictore le bill des droits . - La réorganisation devait être générale. « Quand vous réorganises, disert alors M. Mauguin, partez du principe que la révolution, venue du sommet, doit redescendre jusqu'à la base. • La Fayette, s'emparant d'un rôle qui ne semble guère celui d'un commandant de la garde nationale, adressait aux « citoyens de Paris » une proclamation où il marquait impérativement « les garanties dues aux libertés populaires ».

N'eût-il pas mieux valu repousser absolument ces prétentions



Les hommes de l'Hôtel de ville avaient profité du déserdre genéral pour publier un texte modrié de la pressere procumation du dus d'Orienne; ils les fuiensest dire, au lieu de r. « La Charte sera desermais une vérite », sesse phrase bizarre, mais dont en devine le portée : « Use charte sera désormels une vérité »

<sup>\*</sup>Le Mational, dans le meme article, ratifait ceux qui prensient e pour un simple accident ce qui était une revolution », il est vrai que ce gournal avait dut, quelques semaines superavant, quand il avait voulu rassurer l'opiacen sur la poetés de ses attaques contre la Restauration : « Il n'y a plus de révolution possible en France; la révolution set tinis : il n'y a plus qu'un accident. Qu'est ce qu'un accident? Changer les personnes saus les chotes, « La contradiction de langage est autes piquante, mais elle n'a pas lieu de surprendre. De tout temps, le parti révolutionneure a été contumier de ces dissimulations, de ces changements de masque : c'est on qu'en appellerait, dans le jargon d'aujourd'hui, de l'« oppositionisme ».

par une sorte de question préalable, et refuser de laisser même discuter la Charte? Ceux qui venasent de condamner la vieille monarchie pour atteinte au pacte constitutionnel, ne semblaientils pas engagés d'honneur et de logique à le respecter? Cette Charte avait été le drapeau de leur résistance; voulaient-ils eux-mêmes le déchirer? Et puis, à quel titre une Chambre, élue sous Charles X, pour exercer dans le gouvernement d'alors une partie du pouvoir législatif, et qui n'était pas seulement au complet, pouvait-elle, en dehors des mesures de mécessité prises au cours de la révolution, s'attribuer un mandat constituant? Sur aucun point, une modification n'était indispensable. La Charte, suivant l'expression de M. Guizot, « avait suffi pendant seize ans à la défense des droits de la liberté, des intérêts du pays ». Seize ans d'ège ne sont pas la caducité pour une charte. Le bon sens indiquait que c'était déjà bien asses d'avoir à faire un roi, sans se mettre encore sur les bres la charge et la responsabilité d'une constitution. La pratique Angleterre l'avait compris, à l'époque de cette révolution de 1688 qu'on se piquait d'imiter; combien de précautions et même de fictions subtiles pour que le régime alors fondé eût le moins possible l'air nouveau, pour que la royauté élue parût avoir continué et non pes renversé la royauté héréditaire! Ceux des fondateurs de la monarchie de 1830 qui avaient le plus l'esprit de gouvernement aussent volontiers copié ce modèle. Le duc de Broglie s'élevait vivement contre les hommes qui « entendaient rompre ouvertement avec le passé, ériger une dynastie toute nouvelle, modifier nos institutions d'apres des principes a priori et même changer à un certain degré l'état. des maters de la société » ; il » estimait tout un contraire que la France, en 1830, devait suivre sagement l'exemple qu'elle avait reçu de l'Angleterre, en 1688; n'accepter l'idée d'une révolution que sous le coup d'une nécessité réelle et pressante; n'admettre de la révolution que le strict nécessaire; grefier autant qu'il se pouvait le nouvel ordre de choses sur l'ancien ; n'introduire, en faitd'innovations, que ce qu'exigerait impérieusement l'état des choses et des esprits. En révolution, ajoutant-



il, sitôt qu'on s'écarte du struct nécessaire, sitôt qu'on accorde quelque chose à la réaction, à l'animosité, à la fantaisie, on ne tient plus rien, on est hors de voie, on appartient au vent qui souffle !. »

Your le mal ne suffisait pas : il eût fallu avoir la force de s'y opposer. « La complète fixité de la Charte, a écrit depuis M. Guizot qui occupait alors le ministere de l'intérieur, cht certamement beaucoup micux valu, mais personne n'eût osé la proposer. • On se sentait dans une situation trop fausse pour essayer une telle résistance. Que répondre, en effet, au National, quand il disait aux smis de M. Guizot : « Si vous jugez telle» ment nécessaire le maintien des institutions préexistantes, que ne commences-vous par respecter l'hérédité monarchique?... Le gouvernement ne venait-il pas de repousser les transactions offertes in extremis par Charles X, notamment son abdication en favour du duc de Bordenux? Bien plus, n'avant-il pas fait appel au parti de l'Hôtel de ville pour débusquer le vieux roi de Rambouillet? Ceux dont on avait ainsi demandé, une fois de plus, le concours, on étert mal venu à les éconduire quand ils prétendaient dire leur mot sur la constitution de la mogarchie nonvelle. D'ailleurs, parmi les hommes qui avaient le plus vivement combatta la république, et jusque dans le sem du ministere provisoire, plusieurs étaient disposés à faire cause commune avec les révolutionnaires, des qu'il s'agissuit, non plus de supprimer, mais d'amoindrir et d'abaisser la royauté, de faire largesse de ses droits aux mauvers instinc e populaires : fruit de cette envie démocratique qui se mêle parfois, dans la bourgeoisie, à la peur de la démocratie toute nue. En 1830, M. Jourdain ne jouait plus le bourgeois gentilhomme, mais bien le bourgeois démocrate. Et puis, ne les connaissons-nous pas, ces fiera politiques qui, dans les crises périlleuses, sont toujours prets à proclamer que la seule maniere d'empécher la démagage de tout briser est de lui hyrer tout sans combat? Nous la councissons aussi, cette maladre de l'esprit français,



I Soupennes du feu dac de Braglie

déjà observée en 1789, cet orgueil qui se platt, dans chaque révolution, à faire œuvre de création universelle, cet aveuglement qui conduit à traiter la société politique comme une matière inerte qu'on peut remanier à son gré, sans souci du passé. Ajoutons enfin que le futur roi, qui eût été particulièrement intéressé à conserver autour de sa royauté le plus d'éléments anciens et immuables, n'aurait peut-être pas eu hien bonne grâce à restreindre l'innovation à ce qui lui profitait personnellement, c'est-à-dire au changement de dynastie Aussi, parfois, semblait-il mettre une sorte de point d'honneur à aller au-devant des exigences populaires, à abonder dans le sens des députés qui voulaient le plus remanier la Charte, et disait-il à l'un d'eux qui lui parlait des « garanties » réclamées par l'opinion : « Ah! on me m'en demandera jamais autant que je suis disposé à en donner. »

Dans ces conditions, on avait jugé tout de suste impossible de faire prévaloir cette immetabilité de la Charte qu'eussent au fond désirée les amis les plus éclairés de la monarchie de Juillet. Ceux-ci bornérent leur ambition à obtenir que cette Charte fût seulement revisée, non refaite, ce qui écartait l'idée de trop grands bouleversements. Sur ce terrain s'était placé le heutenant général dans son discours d'ouverture; sans repousser quelques innovations constitutionnelles, bien plus, en semblant les conseiller et les offers, il avait néanmoins déclaré qu'il s'agissait « d'assurer à jamais le pouvoir de cette Charte, dont le nom, invoqué pendant le combat, l'était encore après la victoire ». Restait à déterminer jusqu'où devait s'étendre la révision. C'est le problème qui se posait devant les Chambres.

Chacan comprenait la nécessité de se presser. Il n'était besoin d'ailleurs que d'entendre, pendant ces journées, le grondement sourd et continuel de l'émeute, de voir ses premiers essais de violence contre le parlement, pour être assuré que le moindre retard, la moindre hésitation, enssent fourni occasion à l'Hôtel de ville de prendre sa revanche. La Chambre des députés procéda donc en toute hâte à la vérification des pouvoirs de ses membres et à la constitution de son



hureau : en deux jours, le 4 et le 5 août, ce préliminaire fut fini. Dès le 4, un simple député, M. Bérard, s'emparant d'une initiative qui cût dû appartenir au gouvernement, mais que la composition hétérogène du ministère provisoire lui rendait peut-être difficile, proposa les modifications à apporter à la Charte et une déclaration élevant au trône le duc d'Orléans. Le prince, inquiet de ce que cette proposition avait d'incohérent et aussi de révolutionnaire, la fit remanier par M. Guizot et le duc de Broglie. Elle revint, ainsi modifiée, à la Chambre, qui la soumit à l'examen d'une commission. Celle-ci y apporta de nouveaux changements et déposa son rapport dans la soirée du 6 août.

Quel était le caractère de la proposition qui, après ces travaux préalables, se trouva soumise aux députés? Qui l'emportnit, nous ne dirons pas des deux partis, — il n'y avait pas encore de partis organisés, — mais des deux tendances contradictoires qui s'étaient manifestées chez les vainqueurs de Juillet? Il serant difficile de faire une réponse précise. On avait abouti à une sorte de compromis, dans lequel personne ne triomphait pleinement; c'était plus qu'on n'eût désiré à droite, moins qu'on ne demandait à gauche.

Tout d'abord le préambule, où l'on constatait la « vacance du trône » et la nécessité d'y pourvoir, et la conclutton, où l'on «appelait au trône » Louis-Philippe d'Orléans et sa descendance, soulevaient une question délicate, celle de l'origine de la nouvelle monarchie. Sur ce point, les hommes de 1830 étaient loin d'être d'accord. Les uns voyaient dans le nouveau roi une sorte de magistrat élu qui tenuit ses pouvoirs de la seule volonté nationale, sans avoir par lui-même aucun droit propre et antérieur . Les autres considéraient son élévation moms comme une négation que comme une modification de l'hérédité royale, modification imposée par les circonstances,



<sup>\*</sup> Déjà M. Thiers désait dans les piscards qu'il avait repandus pendent la milit de 29 au 30 : « C'est du peuple français qu'il tiendra sa comonne. » Le proclamation du 31, rédiges capendant par M. Guiant, portait : « Il respectera cos droits, car à fiendra de nons les aiens. »

à leurs yeux, il ne s'agissait pas de créer une dynastie par suffrage populaire, mais de passer un contrat avec le prince qu'on trouvait à côté du trône, devenu vacant, et qui y était appelé par une sorte de nécessité supérieure : c'est ce qu'on a appelé la théorie de la « quasi-légitimité » . Il serait malaisé de dire à laquelle des deux thèses le commission s'était ralliée. Sans doute, sa rédaction semblait écarter ou tout au moins atténuer le caractère électif : eile insisteit sur ce que les Chambres « prensient en considération l'impérieuse nécessité qui résultant des événements des 26, 27, 28 et 29 juillet »; elle motivait la « vacance du trône » par ce fait que le « roi » Charles X et les membres de la branche ainée de la « race royale » sortaient du territoire français, elle argueit de ce qu'il était « indispensable de pourvoir à cette vacance » ; enfin elle - déclarait que l'intérêt universel et pressant du peuple français appelait au trône S. A. R. Louis-Philippe d'Orléans" . Mais, en même temps, dans le rapport fait au nom de la commission, M. Dupin insistait sur le caractère électif et contractuel de la monarchie ou, pour parler son langage, de l' « établissement » nouveau : « nouveau, disait-il, quant à la personne appelée, et surtout quant au mode de vocation aci la loi constitutionnelle n'est pas un octroi du pouvoir qui cros se dessaisir; c'est tout le contraire : c'est une nation en pleme possession de ses droits, qui dit, avec autant de dignité que d'indépendance, au noble prince auquel il s'agit de déférer la couronne : A ces conditions, écrites dans la loi, voulez-vous régner sur nous? »

Dans la Charte elle-même, la commission supprimant le préambule où il était question de Charte « octroyée »; elle suppriment également la partie de l'article 14 qui donnait au Roi le droit de faire les « ordonnances nécessaires pour la sureté de l'État », et sur laquelle Charles X avait fonde les ordonnances de Juillet; elle substitunit, pour la religion catho-

<sup>1</sup> Ce mot a été attribué à M. Guzzat, qui s'est défendu de lavoir y unu prononcé. Cf. son discours du 8 provier 1837

Ces formules avaigns ete, sour la phipart, imagnices par le duc de Proglic.

lique, la qualification de « religion professée par la majorité des Français - à celle de « religion de l'État ». D'autres articles interdisment le rétablissement de la censure, donnaient le droit d'initiative aux deux Chambres, accordaient à la Chambre des députés le pouvoir de nommer son président, consecratent la publicité de la Chambre des pairs et supprimaient certaines restrictions au droit d'amendement. L'age nécessaire pour être député était abassé de quarante à trente ans. La fixation du cens d'éligibilité et du cens d'électorat, qui étaient de mille et de trois cents francs dans la Charte de 1814, était renvoyée à des lois spéciales, avec l'intention évidente qu'ils fussent abaissés. Des lois libérales étaient promises sur le jury, la garde nationale, l'organisation departementale et municipale, la liberté de l'enseignement, l'état des officiers, etc. Quant à l'article par lequel . la Charte et tous les droits qu'elle consecrait demeuraient conbes au patriousme et au courage des gardes nationales », les journées de février 1848 devaient y ajouter un commentaire qui suffit à en montrer la valeur et l'artibté.

Tous ces points avaient été réglés sans grande difficulté. Il n'en fut pas de même de la question de la pairie, qui alors passionnait singulièrement l'opinion. Les agitateurs de l'Hôtel de ville trouvaient déjà fort déplaisant d'avoir été réduits à accepter l'hérédité au sommet du pouvoir exécutif; du moins n'en voolaient-ils plus dans le pouvoir législatif. Nulle destruction ne leur tenait plus à cœur, en supprimant toute pairie héréditaire, ils espéraient priver l'autorité monarchique de l'unique contre-poids qu'elle pût opposer à la démocratie, l'esprit de tradition de sa dernière garantie contre la mobilité élective. Rien ne leur paraissant d'anlieurs plus naturel que de recourir à l'émeute pour faire prévaloir ces exigences, et la question fut débattue, moins dans la commission parlementaire que dans la rue. Dès le 4 août, un premier coup avait été préparé avec l'assentiment de La Fayette : on devait, le lendemain, se porter sur le paleis du Luxembourg, jeter les pairs par les fenêtres et saccager le palais; façon sommaire et décisive de



résoudre le problème de la pairie. Ce ne fut pas saus peine que, pendant la nuit, on détermina La Fayette à donner contreordre. N'était-ce que partie remise? Dans la soirée du 6, au moment où la commission allait déposer son rapport, la Chambre des députés vit ses délibérations interrompues par la clameur confuse et menaçante de l'émeute qui battait ses murs et asségenit ses portes : la bande était composés en grande partie de h a jeunesse des écoles a, et dirigée par un personnage qui devait acquerir une certaine notoriété, M. Flocon. L'émoi fut grand dans l'assemblée. La Fayette, pour qui la manifestation n'était pas une surprise, sortit de la salle afin de haranguer · sea amis ·, sea · chers amis ·, les suppliant de renoucer, a par affection pour lui a , à pousser plus loin leur entreprise , mais se portant fort que leur vœu pour l'abolition de l'hérédité de la paine serait pris en considération. Les agitateurs se retirèrent, déclarant qu'ils reviendraient plus nombreux le lendemain, si cette promesse n'était pas tenue.

Quelle était l'attitude du pouvoir en face de ces menaces? Il avait fait une première concession aux ennemis de la Chambre haute, en proposant d'annuler toutes les nominations de pairs faites par Charles X, c'était d'un seul coup mutiler gravement cette assemblée 1. Quant a l'hérédité, le gouvernement avait d'abord essayé de la défendre. Ma a cette résistance ne dura pas longtemps. Sa fermelé n'était pas alors à l'épreuve des pressions populaires. Et pourtant, à y regarder de près, il se fût aperça que cette agitation était peut-être plus bruyante que vraiment redoutable. La question intéressait peu le peuple qui commençait à rentrer dans ses atchers. Les hommes de l'Hôtel de ville n'avaient guère à leur disposition que la «jeunesse des écoles » : était-ce assez pour « jeter la Chambre à la Seme », comme ils asmaient alors a dire? Dans la journée da 6 août, un jeune républicain, M. Bomvilliers, était venu au Palais-Bourbon, demandant à parler aussitôt à M. Guizot qu'il avait



Tant de ce chef que pour refus de serment, sur les 366 membres qui composaient le Chambre des pairs avant la revolution, 175 furent écartés.

connu avant la révolution dans la société Aide-toi, le ciel t'aidere. « Nous ne voulons pas absolument de l'hérédité, signifin-t-il impérieusement un commissaire provisoire, et si la Chambre veut la maintenir, on se battra demain . - « C'est un enragé », dit, après ce colloque, M. Guizot à M. Duvergier de Hauranne, Celui-ci rejoignit alors M. Boinvilliers pour ticher de le raisonner et de lui faire comprendre que recommencer la bataille des rues et la dinger contre la Chambre, serait perdre la révolution en province. « Je suis de votre avis, répondit M. Boinvilliers en serrant la main de M. Duvergier de Hauranne, et nous en sommes tous. Non, nous ne nous battrons pas pour l'hérédité de la pairie. Mais il faut essayer de leur faire peur. . Et il ajoutait un peu naïvement cette recommandation dont son interlocuteur ne se crut sans doute pas obligé de tenir compts : « Au moins, ne me trahissez point et ne dites pas cela à M. Guizot! ». Le lendemain, M. de Rémusat et M. Duvergier de Hauranne, tonjours inquiets des braits d'émente, venaient de bonne heure à l'Hôtel de ville afin de savoir à quot s'en tenir. Usant de ses priviléges d'aide de camp, M. de Rémusat entra tout droit dans le cabinet de La Fayette; il le trouva en conférence avec MM. Bastide, Joubert et autres républicaine. « Je les ai un peu génés, racoutait en sortant de là M. de Rémusat à M. Duvergier de Hauranne, et l'on ne s'est pas expliqué catégoriquement, mais il m'est démontré que le gouvernement et la Chambre peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et que rien de sérieux ne sera tenté. Déjà Boinvilliers et d'autres courent pour empécher le rendez-vous en armes donné nux jeunes gens des écoles. Ils sentent qu'ils n'ont pas le peuple pour eux et qu'ils succomberment . . Les agitateurs se

<sup>&</sup>quot;Notes inchites de M. Duranquer de Heuranne. — Ause, M. Duvergier de Bauranne monte-tel : « Pour mot, d'après se que j'ai va pendant cette semante, et j'ai beaucoup vu, je auss intensement convanten que si le gouvernement et les Chambres se fuesant bâtes, ils pouvaient, sans résestance, preclamer Loine-Philippe et maintenir, à tres pes de chose près, a Charte de 1816, l'hérédité de la paires comprise, a La cérnosquez est d'autant plus significatif que, personnollement, M. Duvergier de Hauranne tenait pau à cette hérédité. Parmi coun qui enseent voulu sions taut resquer pour utuver le patrie, M. Duvergier de Hauranne notaque M. Thiers, » Ibad.

bornnient donc à « essayer de faire peur » au gouvernement. Ce n'était alors que trop facile. Dans ces jours de trouble, le pouvoir était peu en état d'apprécier avec sang-froid et mesure la valeur des menaces qui lui étaient fastes. D'ailleurs, s'il s'exagérait la force de ses adverssires, il ne s'exagérait malheureusement pas sa propre faiblesse. En quittant l'Hôtel de ville, M. de Rémusat et M. Duvergier de Hauranne s'empresserent de faire parvenir à M. Guisot, alors en conseil chez le lieutenant général, les constatations qu'ils venment de faire. Leur lettre arriva précisément au moment où l'on débattait s'il fallait ou non risquer la bataille pour cette bérédité que presque tout le conseil cut désiré maintenir. M. Guizot lut la lettre. Porté à la résistance aiusi que le duc de Broghe, il posa cette question : - Si une émeute avait lieu à ce propos, le lieutenant général serant-il résolu à la dissiper par les armes? — Non », répondit le prince. Gette réponse tranchait la question. Ge n'était pas seulement, de la part du futur roi, défaut de confiance dans les forces dont il pouvait alors disposer; au fond, il ne tenait pas beaucoup à l'hérédité de la pairie; en causant avec lui, M. Pasquier avait pu s'apercevoir, non sans déplaier, qu'une sorte de Séant nommé par la couronne lui paraissait un instrument plus commode qu'une Chambre des pairs indépendante et sui jures,

Pour dissimuler en capitalation, le gouvernement crut être habile en recourant à l'expédient d'un ajournement : on résolut de proposer que l'article relatif à la nomination des pairs serait soumis à un nouvel examen dans la semion de 1881. C'était en réalité tout abandonner; il était bien évident qu'à l'échéance fixée, l'hérédité de la paire succombersit. Partisans et adversaires le comprenaient aiusi. Avec quelle joie Garrel constatait que le « système anglais » était des lors détruit, et que « l'un des trois pouvoirs, le pouvoir conservateur, était mis comme aux arrêts par une revolution qui le tenait pour suspect » l Puis il s'écrieit, triomphant : « N'est-il pas évident qu'une pairie muse en question n'est pas une pairie ! ? » Le dac

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le Payerse disast également à cette époque : « L'hérédité à ruça une asseinte dont sile ne pourre per se relever. »



de Broglie, « profondément triste et humilié », no se dissimulait pas que « c'en était fait de la Chambre des pairs », que celle-ci » ne nerait plus qu'un éntrumentem 24, « sasocié au gouvernement, sans entrer en partage du pouvoir ; en état de lui rendre de bons services, mais hors d'état de lui résister ni de le défendre » ; il en conclusit que » le gouvernement parlementaire était famisé sans retour dans l'un de ses trois restous ». La monarchie recevait une atteinte dont le même homase d'État indiquait la portée, avec se segacité profonde : « Dans un pays comme le nôtre, disait-il, dans un pays d'égalité légale et presque sociale, abolir, coûte que coûte, le peu qui restait d'hérédité, c'était démonétiser d'avance toutes les distinctions concevables et hisser la royauté, seule de son espèce, livrée, dans la midité de son isolement, au flot montant de la démocratie!. »

Le rapport, avons-nous dit, avait été déposé dans la soirée du 6. Dés le lendemain, la discussion s'engagea. Elle fet singulièrement hâtive et écourtée. La Chambre sentait que tout débat prolongé resquerait de faire ressortir davantage les faiblesses de la situation, et surtout donne du l'émente le temps d'intervenir. Annu, inquiète, nerveuse, pressait-elle les orateurs, enlevait-elle les votes, plus impatiente encore d'arriver promptement à un résultat que soncieuse de le raisonner et de le justifier. Au début, il lui failut entendre les rares députés royalistes qui n'avaient pas'renoncé à sièger, ceux-ci, trop troublés et accablés par leur récenta défaite pour essayer une résistance sérieuse, se bornèrent à dégager leur honneur et leur conscience par des protestations attristées, plus âpres parfois contre M. de Polignae et ses collegues que contre les hommes de 1830°, ou même subusant, en fait, la necessité des événements

M. tivés de l'auville appelant les derniers ministres de Charles X = de faux amis, des macases, des êtres bien periodes, bien compables = M de Martigune les traitent de a rouseillers perfichen », contre lasquals si » partagont la juste sudignation de la Chambre » si il parlest des « suffimes ordonnances » et de la « résistance hérolique » de Paris. M. de Lézardières dissis » « Les inorgues consesiters de la couranne par, le 25 juillet, legarmé peut-être les événements qui aux suivi outs journes, »



<sup>2</sup> Souvenirs du les dac de Broghe.

dont ils se refusaient à reconnaître, en droit, la légitumité. Quant nux articles, la Chambre adopta, presque sans modification et sans débat, tout ce que proposait la commission. Un point seu-lement souleva une vive contestation. M. Mauguin et M. de Brigode avasent demandé qu'on soumit la magistrature à une institution nouvelle : a les entendre, la suspension de l'inamovibilité était une conséquence logique du changement de gouvernement; leur amendement, fortement et brillamment combatta par M. Dupin et M. Villeusin, fut repoussé à une grande majorité. Dans l'état d'excitation, de trouble et de défaillance on étaient alors les esprits, cette décision fait honneur aux hommes de 1830. Au vote sur l'ensemble, on compta deux cent cinquante votants : deux cent dix-neuf pour, et trente-trois contre. La Chambre porta aussitôt sa résolution au lieutenant général et en adressa une copie à la Chambre des pairs.

Dans cette dermère assemblée, la discussion, engagée le soir même (7 noût), sut plus sommaire encore: l'événement fut le discours de Chatenubriand en faveur du duc de Bordeaux, sorte de pamphlet oratoire, où l'orateur maltraitait plus encore la vieille monarchies laquelle il demeurantidèle, que la nouvelle à laquelle il refusait son adhésion. La Chambre des pairs accepta en bloc la résolution des députés, avec cette seule réserve qu'elle déclarait ne pouvoir délibérer sur la disposition annulant les nominations de pairs faites par Charles X, et « s'en rapportait entièrement, sur cesujet, à la haute prudence du lieutenant général». Au vote, il y eut quatre-vingt-neuf voix pour, dix contre, et quatorze bulletins blancs. Une députation fut chargée de remettre cette resolution au lieutenant général.



<sup>\*</sup> M. Hyde de Neuville dunit : « Je n'ai pas reçu du ciel le pouvoir d'arrêter la fondre, je ne puis rien contre un torrent qui deborde; je n'opposerat donc à ous autas, que je ne puis seconder ni approuver, que mon sileme et ma dou-leur. « M. de Martignes : » Je ne me dissemule put tout ce qu'il y m d'imperious au dulà de muse idée, de messe expression, dons la sissession où nous sommes. »

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peadant que les Chambem travaillaient sons à emblir la monarchie nouvelle et que le ron dechu se dirigent lentement vers Cherbourg, un incident ungulier s'était produit, incident demouré longtempt secret. Un soir, peu après la nomination du due d'Orléans en quanté de heutenant général, l'ambanadeur augins, lord Staret, vont trouver son ettaché auta une que était le colonel Caradon,

La journée du 8 août, qui était un dimanche, fut employée par le geuvernement à résondre diverses questions complémentaires. Il fut décidé que le Roi s'appellerait « roi des François », et non plus » roi de François ». On repudia ces formules antiques ; » par la grâce de Dreu, l'an de grâce, de notre pleme paissance, etc., etc. » Il avant para d'abord naturel que le duc d'Oriéans prit le nom de l'inhippe VII; unis cette façon de se rétacher à la longue lignee de non rois offensait les susceptibilités bourgeoises de M. Dupin et l'infaluation démocratique de La Fayette; ce dernier « s'opposa à cette dénomination, indigne d'une monarchie républicaine qui ne devait evoir ries de commun avec les prétentions et les oripeaux des naciene rois de Françoi ». Alors

depuse lord. Hawdan. Il bu mesata qu'il venait d'appaier l'attentian du duc d'Osbenns par l'otilite qu'il y aurait à faire reconnaître les droits de duc de Bordonne, et que son ausertaire arest até bien acencille. Lord Sculet proposait so colond Caradae de parter teut de eucle, de repondre Chories X sur le chemin de Chirbourg, le liu demander le dus de Bordesux et de remaner color-et à Paris, où ses droits seraient proclamés. La démarche desait être faite ou nom du houtemant géneral et de l'arabastudeur d'Angleuere, mais mas qu'il y où, sien d'écrit et en er cickant des trois comminguires qui aprevallairent, qui nom du gouvernement pioniveza, la retracta du viena por Le sur méme, avent de se mettre en route, le enland Creates vit an Palais-Rayel to due d'Ortoine, qui lis confirme et qu'avait. dat ford fituari et experima la désir que ceste massion réuset. La calonal partit produnt la muit, parvine, non sons difficulté, à franchir la barnère, et, aprènemble peripetes, rejugnit, an milien de la muit puivante, le correge royal dans un village au dels de Laigle. Charles X, que était couche, lui donne ceprodant andience et deunta in communication. Une que peu dispusé à accepter une selle proposition, il no voulut pas répondre seus prendre l'avis de la mère du jeune prince. La ducherer de Berry, moundescement appelus, n'est pas platés entends l'offre que dant forte, qu'alle oclate un paroles votonige quatre la famille d'Orldess et déchara qui eile no lui contieran jamais son bis. Le colonel Caradec rapports estes reponet as houtenant general, que fin de elece en nagione : « Maintenant, juifact won devoir, que la volunté de Dren s'accompliser! - - Il est geretion de est incident dans une lettre de Dougles Certre que le genuit de la bouche même do lard Bowden. (Deux diplomater : la semite Annyuski et Denesa Cortes, par le comie Adhemer d'Antroche, p. 251 à 253 ) Lard Howden a laisse, d'ailleurs, du cus optioda un récit détailé, dramitique, écrit de 10 mais et juiqu'à judicité medit. Le fait ne peralt donc par contemble. Quelle en est l'explication? Il pemble per en harmonie avec ce qu'au même moment se duc d'Orleans fuisat un Barmant faste à l'arre. L'auteil crome qui il s'attendat : a la reposse que les fet expostes? On alla pas bestiti de faire cutte aupprention. N'aut-on pas pu déjà entrevoir que, dans cotte orion a la fois si redoutable et si rapide, l'asprit et la generieure du prince statem partages for the section in trebe, on the section in a trebe. Bantano, La Fayete et la Révolution, t. I'r, p. 280.

fut imaginé le nom de Louis-Philippe, et le prince écrivit lui-même à La Fayette, en lui annonçant cette décision : . You have gained your point. . Ainsi, jusque dans les détails les plus inoffensifs, on semblait s'appliquer à marquer une solution de continuité avec le gouvernement précédent. Singuliers monarchistes qui oubliment qu'une monarchie trouve force et honneur à remonter dans les siècles écoulés, et qu'une royauté sans passé est bien près d'être une royauté sans racine! D'ailleurs, plus on insistait sur le caractère électif da nouveau gouvernement, plus on provoquait les adversaires à discuter les conditions de l'élection et l'autorité des électeurs. Les objections sur ce point paraissaient même si faciles, que quelques personnes s'étaient demandé s'il ..... conviendrait pas de provoquer une ratification plébiscitaire dont le succès eut alors été certain. Cet expédient fut écarté par une sorte de probité fière, comme a'étant, suivant la parole du duc de Broglie, que « méchante farce, ridicule simagrée, jougleme mépusable\* . .

Tout était prét pour la proclamation de la royauté nouvelle. Elle eut lieu au Palais-Bourbon, le 9 août, devant les deux Chambres réunies. Le duc d'Orléans s'y rendit, accompagné de la dechesse, de ses fils et de ses files, de Madame Adélaïde, et d'un brillant état-major. Le duc de Bourbon, dernier survivant de la branche de Condé, s'était excusé sur l'état de sa santé, mais avait fait adhésion sans réserve à la monarchie nouvelle. Le hautemant général ne prit place sur

<sup>·</sup> Souvenirs du ten dan de Broglie.

<sup>\*</sup> C'est de même princes que, peu de temps après le 37 août, on trouve pendu à l'espagnolette de sa feuêtre. Mort tragaque, dont les baines politiques chercherent à exploiter le raystere. L'austruction judiciaire conclut à un suicide que l'esprit troublé et les mieurs dissolues du vieux duc ne rendaient pas investemblable. Une partie du public s'obsticis à voir là un stantantat qu'en imputant a la baronne de Fenchères, mastroise du prênce et sa légataire pour une somme considérable. Des emieurs sons scrupules emayèrent même, par des insinuations calomineuses, de faire remonter la complicié de ce crime jusqu'à Louis-Philippe qui, à les extendre, aurait craint de voir le duc de Bourhon modifier, après la revolution, le testament fait auparavant en faveur du duc d'Aumale. Il nous semble, en tout cas, que la gloire de la maison de Condé n'a pas eu à souffrir du l'bérities que s'était choisi son trute et dernier représentant

le trône qu'eprès avoir entendo lecture des déclarations de la Chambre des députés et de la Chambre des pairs, y avoir adhéré et avoir prêté serment à la Charte modifiée. Tout le cérémonial semblait combiné pour marquer le caractère contractuel de la monarchie nouvelle '. Il n'était pas jusqu'à la forme peu respectueuse des témoignages de dévouement et d'enthousissanc, aux poignées de main que le prince dut, en quittant la séance, subir de la part des députés et même des gardes nationaux, qui ne fissent sentir l'atteinte portée à la dignité royale.

N'eût-il pas suffi pour s'en rendre compte de considerer la physionomie du palais où Louis-Philippe rentrait aux acclamations populaires? Aux postes, des volontaires déguerallés, les bras nus; leurs camarades assis ou vautrés dans les salies et sur les escaliers, y recevant leurs amis, buvant et jouant, ressemblant moins à une garde qu'aux gens contre lesquels en se fait garder. Plutôt surveillants que défenseurs, nul ne savait qui les avait placés là, ni surtout comment on les feruit sortir. A l'interieur du palais, aucune police, aucune livrée, entrait

3 M. Quinet experiment son admiration pour le specticle quioffrait » le palais de Roi, ecorche par la mitraille et garde par des chapeaux rouds ». (Lettre L'acolt 4130) Carrel écrire, quelques muss plus tard « » Jamess monarque ne n'ensouvers d'une garde plus martiale et plus imposante que cotte bande déguemillée qui fournissent les factionnesses du Palais-Royal, dans les penniers jours d'acolt, et que tant de poignese de main historiques accablèrent. » (Automol, 48 juin 1831.)

2 L'evacuation ne devast pas, en effet, être une petite affore. 3) faillet trouver des massons, des emploss, des epaulation à distribuir enue on protections absunts.



ette intrometion d'un res serts des mains du peuple, cotrant dans la sanctuaire des lois, au bruit des chocurs populaires de 1793, maries aux inspirations patrio-siques de 1830; aitendant, sur un modeste ta souret, que les mandataires de la matien les oussent permit de s'asseoir dans le fauteul du trône. Qui l'oubliera jamais? Le peuple etest encore lé dans toute la dignite de su passaures, et jamais les rapports du la créature au créateur n'avaient ete plus reing concient observés, des cris de : Viva le don d'Oriennel et non pas de : Viva le Rui l'accentant tur les bancs et dans les tribunes; le president de la Chambre (c'etait M. Camur Periar) hannt la nouvelle charte un duc d'Urbans, le prince declaran, qu'il l'acceptant; l'integre Depont de l'Eure le lus presentant à agnée si recevair son securent, un ros debout parient au peuple anns, et le res autorise enfie à se placer sur le trône où, pour la premiere fois, il tes solue du ture de monarque, «

qui voulait; la salle du conseil était ouverte à tous les conseillers; la table royale en quelque sorte accessible à tous les convives. Le prince, avec sa noble et brillante famille, passait au milieu de cet étrange chaos, le sourire aux lèvres, la main tendue, et ne paraissait avoir, en place des honneurs ordinairement rendus aux souverains, que l'obligation d'obéir aux caprices de la foule et d'en subir les familiarités, toujours insolentes, alors même qu'elles n'étaient pas hostiles.

Un tel spectacle eût pu être matière à bien des réflexions; il permettait notamment de mesurer tout ce qui resteit encore à faire avant de considérer la monarchie comme fondée; mais, sauf le duc de Broghe et quelques autres, bien peu alors s'arrétent à de telles pensées. La foule chante et danse dans la rue; les maisons se pavoisent et s'illuminent. On est dans cet état d'illusion et d'effusion qui se produit à certaine phase des crises révolutionnaires; sorte de fête étrange qui sust nécessairement les jours d'angoisse et de combat, quand les uns se réjouissent d'avoir triomphé, les autres de a'avoir plus peur, et que, dans le soulagement de se seatir échappés aux périls de la veille, tons se refusent à regarder le péril du lendemain. Par l'effet d'une sorte de mirage, les divisions les plus profondes, et tout à l'heure si visibles, semblent avoir dispara. G'est à croire que l'Hôtel de ville, hier encore menaçant jusqu'à l'émeute, s'est réconcalié, dans le succès commun, avec le Palais-Royal. N'a-t-on pas vu, le soir même où la nouvelle Charte a été apportée au lieuteuant. général, celus-ci se montrer sur le balcon, donnant le bras d'un côté à M. Laffatte, de l'autre à La Payette, et n'a-t-on pas entendu le commandant de la garde nationale s'écrier, aux acclamations de la foule, en lui montrant le futur roi : « C'est la meilleure des républiques 1 l »

Quatre ans plus tard, La Payette a vouls contester co propos; mais les témoigatem contemportant ne permettent guère de teng compte de ce déments.

## CHAPITRE II

LE PRENIER MINISTÈRE ET LA QUESTION EXTÉRIEURE

(11 août - 2 novembre 1830)

I. Le ministère du 11 soût. Le péril extérieur, saite de la révolution. La Sainte-Aliance, dissoute à la fin de la Remauration, se reforme à la nouvelle des evé-nements de Juillet. Attitude belliqueuse des révolutionnaires frauçais. Leurs illusions. Le guerre eût été un désastre. Sagesse et décision pacifiques de Louis-Philippe. — II. La monarchie aonvelle cherche à se faire reconnaîtes, Feçon dont elle se présents à l'Europe. L'Angleterre consent à la reconnaîtes, Feçon dont elle se présents à l'Europe. L'Angleterre consent à la reconnaîte nauce. Disposition du Caur Nicolus, de M. de Metternich et du roi Frédéric Guillaume III. L'Antriche et la Prusse se décident à la reconnamente. Dans quelles conditions le Caur et les autres puissances surrent l'exemple donné. — III. Révolution belge. Intérêts contraîres de la France et des puissances continentales. Péril de guerre. Comment l'évitar, taus sacrifier l'intérêt français Le principe de non-intervention, l'entente avec l'Angleterre et la soution remine à la conference de Londres. La France, renonçant à toute aonexion, se borne à poursuivre l'indépendance et la neutralité de la Belgique. Premiers succès de cette pohtique. Si l on ne peut faire davantage, la faute en est à la revolution.

I

L'œuvre constitutionnelle est terminée. Si la monarchie y a perdu quelque chose de son autorité et de son prestige, du moins elle occupe la place, et le pays a échappé à l'anarchie républicaine. Mais tout n'est pas fini. Une nouvelle tàche incombe maintenant aux vainqueurs de Juillet : it leur faut gouverner. Le 11 août, le Moniteur fait connaître la composition du ministère. Il comprend à peu près les mêmes personnages qui, sous le nom de commissaires provisoires on de conseillers intimes, viennent, pendant quelques jours, de diriger les affaires avec le lieutenant général; sitôt après la révolution, le nouveau roi n'a pas osé faire un choix entre ceux qui avaient concouru

à lui donner sa couronne, écarter les uns pour se confier exchasivement aux autres. M. Dupont, de l'Eure, reçoit le ministère de la Justice, le comte Molé, les Affaires étrangères; M. Guizot, l'Intérieur; le duc de Broghe, l'Instruction publique, les Cultes et la présidence du Gonseil d'état; le baron Louis, les Finances, le géneral Gérard, la Guerre, le général Sébastiani, la Marine, MM. Laffitte, Casimir Périer, Dupin et Bignon sont ministres sans portefeuille.

Il suffit de lire ces noms pour se convaincre que le ministère n'a rien de l'homogénéité qui était regardée jusqu'alors comme la condition première de tout cabinet. Jamais on n'a vu réunies des opinions plus opposées, des natures plus disparates et plus inconciliables. Impossible, par suite, d'avoir un président du conseil; le Roi s'en réserve à dessein les fonctions. Quant aux quatre ministres sons portefeuille, leur situation est si peudéfinie, que deux d'entre eux, M. Périer d'abord, M. Laffitte ensuite, cumulent, avec leur titre de impistres, les fonctions de président de la Chambre. Enfin, dans le jeu de la responsabilité ministèrie le , quelle peut-être la place de cette connetablie. civile et militaire dont continue à être investi La Fayette, en sa qualité de commandant général des gardes nationales : autorité supérieure à celle des ministres, rivale de la couronne, conférée par le « peuple » et seulement confirmée par le gouvernement? Les plus éclairés des hommes de 1830 ne se font pas illusion sur tant d'incorrections, mais ils les croient imposees par les circonstances. Cette combinaison étrange n'est à leurs yeux qu'un expédient approprié au désordre de moment. Pendant que Louis-Philippe s'occupait de former le ministère, le duc de Broghe lui disest : « Le Roi a trop d'expérience des hommes et des affaires pour se flatter d'installer, au lendemain d'une révolution, un ministère sérieux, solide et durable. La révolution va survivre à la victoire; l'état révolutionnaire durera plus que sa cause et son prétexte, j'entends par là cet. état où tous les esprits sont aux champs, où tout le monde croit toutes choses possibles et tout de suite, où chacun a sa lubie. sa marotte, sa fantaisse à se passer et son inimité à satisfaire.

Tout ministère, quel qu'il soit, s'use vite dans cette mélée et se compromet bientôt à l'ingrat métier de dire non. • M. de Broglie conclusit en conseillant au Rot • de ne pas se presser de jouer en regle au gouvernement parlementaire! • . Peut-étro avait-il raison, mais n'est-il pas piquant que le premier effet d'une révolution faite pour maintenir le gouvernement parlementaire, soit, comme toujours, de le fausser et d'en suspendre momentanément l'application?

Avant toute autre, une question s'impossit alors, redoutable et pressante, sur laquelle on n'avait pas, pour ainsi dire, le temps d'hésiter ni de se tromper, où des erreurs, si courtes fussent-elles, où de simples retards eussent pu devenir mortels pour la France elle-même : c'était la question étrangère. Impossible de renvoyer au lendemain la décision à prendre, de laisser les événements dégager la solution, d'attendre que la réaction naquit de l'excès du mal. Dès le premier jour, le nouveau gouvernement était obligé de prendre parti et d'agir.

Pour qui réfléchissait, le péril extérieur était la suite prévue de la révolution. Au plus vif de la lutte contre le ministère Polignac, le Journal des Débats, qui appartenuit à l'opposition, avoit adressé à ses alliés de gauche ce grave avertissement :

• Une révolution replacerait la France dans la situation où elle s'était trouvée pendant les Cent-Jours. • Quand, le 30 juillet 1830, M. Thiers s'était rendu à Neuilly, pour obtenir le concours du duc d'Orleans, quelle avait été la principale, l'unique objection de madame Adélaïde, dont l'affection fraternelle ctait cependant subardiment ambitieuse? Elle avait exprimé la crainte que ce changement no mit de nouveau la France en face d'une coalition européenne; il n'avait pas fal u mains que toutes les ressources de M. Thiers, aidées encore par les secrètes complaisances de la princesse, pour déterminer celle-ci à passer outre.

Nul n'ignore comment la coalition des divers Etats de l'Europe contre la France révolutionnaire et conquérante, plusieurs fois ébauchée depuis 1792, avait été définitivement

<sup>1</sup> Sausentre du feu duc de Broglio,

scellée, en 1814, par le traité de Chaumont. Le gouvernement de la Restouration était déjà parvenu à dissoudre cette coalition au congrès de Vienne, quand la criminelle folie des Cent-Jours la reforma, plus étroite et plus irritée que jamais. Et cependant, même après Waterloo, dans ces traités de 1815, alors si détestés, regrettés aujourd'hus, à côté des sacrifices rendus nécessaires par l'étendue de notre défaite et aussi pur l'abus de nos victoires, que de pertes évitées, grace au crédit de la royauté légitime! Les plus avides et les plus hameux de nos vamqueurs, les Prussiens, se voyaient, à leur grande colère, décus dans leurs rêves de spoliation. La constitution nouvelle de l'Europe centrale nous apportant des garanties inattendues, et, à considérer notamment l'organisation de la Confedération germanique, on pouvait croire que la victoire avait surtout été remportée contre cette Allemagne unitaire, dont les ambitions redoutables, éverllées en 1813, un moment sur le point d'être réalisées, se trouvaient ainsi ajournées à un demi-siècle 1. Le gouvernement de Louis XVIII aut tirer parti de cette situation, avec une dignité patriotique et une heureuse habileté qui ne spuraient être trop loiges. Bientôt le duc de Richelieu obtenaît. de l'estime et de la confiance de l'Europe, la libération anticipée du territoire. Quelques années plus tard, la guerre d'Espagne montrait à ceux qui en doutaient au dehors et même au dedans que la France avait retrouvé une armée. Dés lors, aulieu d'être des vaincus et des suspects, en face d'adversaires unispar le ressentement et l'anquiétude, nous avions repris notre place au milieu des puissances de nouveau divisées. « A partir de 1826, a écrit plus tard M. de Metternich, la Sainte-Alliance ne fut plus, a vrai dire, qu'un vain mot". » Libres de choisir nos albances entre des propositions diverses, nous n'étions à la merci de personne. Les autres monarchies avaient pris plus ou

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aujourd'hui, les contains serient tont bien revenus des viril es decramations contre les traites de 1815, Signalons sur ce point l'étude si decrave d'un de toubenteriens diplomatiques les plus competents, M. Albert Sours : le Truste de Parer du 20 novembre 1815.

Mémaires de Metternich , t. V. p. 195.

mons philosophiquement leur parti de voir la maison de France suivre au debors sa politique traditionnelle, politique qui tendait suus doute à développer notre influence, et même à reculer nos frontières, mais qui du moins ne révolutionnait pas tout l'ordre européen, et ne menaçait pas les prif cipes mêmes sur lesquela reposment l'équilibre des puissances et leur organisation intérieure. Il nous était donc permis de songer sons témérité à un agrandissement territorial. La Russie, alors en froid avec l'Autriche, nous y engageait'. Ce n'eût pas été vers le Rhin : de ce côté, nous nous serions heurtés à l'intérêt contraire de la Prusse, qui devait être associée à notre plan et sans laquelle rien n'était possible; mais le même obstacle n'eût pas empêché l'annexion de la Belgique catholique et libérale, impatiente du joug hollandais, et non encore préparée à se déclarer indépendante. Une occasion s'était présentée, en 1828 et 1829, lors de la guerre de la Russie contre la Turquie : si nos crises intérieures ne nous avaient pas permis d'en profiter, le fond des choses demearant, et cette occasion devait revenir tot ou tard. M. de Polignac en avait l'instinct; dons ses réves de remaniement européen, pastiche peu séneux du « grand dessem » de Henri IV, il avait une intuition p us ou moins confuse des entreprises qu'un homme d'État français eût pu alors tenter au dehors. Situation incomparable que, depuis cette époque, notre pays n'a plus connue, sauf peut-être en 1856, après la guerre de Crimée!

Du jour au lendemain, avec la révolution de 1830, tous ces avantages disparaissent; à la place, renaissent, chez les puissances, les ressentiments et les défiances que la Restauration avait travaillé et réussi a offacer<sup>4</sup>. Faut-il en être surpris?

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ge fait est constaté notamment dans la correspondance de lord Palmerston, qui était venu à Paris en 1829. (Infe of Palmeraton, par Benwen.)

<sup>\*</sup> Le duc de Richelea avait dat, en 1815, à son pave, dans un fin age plus patriotique que les décambions belliques ses de crèix qui se district e patrictés . Le plus grand de nos maux est d'être au uve, malgre nos diégrées, une objet de di bance et de cramie. « Il empeloit à la France qui elle avait « provoque de venges n'es, altime des ressentiments que le temps, qu'ine grande modern une, qu'une perseverante et invar abbi prudence, pouvaient seufs parvenir à calmer ». Ce sont ces craintes et ces ressentiments que la révolution de 1830 avait aussi al rémintes.

Si les petites insurrections de 1820, en Italie on en Espagne. avaient suffi pour ranimer la Sainte-Alliance, que ne doit-on pas attendre d'une révolution bien autrement profonde, menaçante, et dont la force contagieuse se révèle, dès le premier jour, sur tous les points de l'Europe, par tant de tressaillements et de contre-coups 17 Gouvernements et peuples interpretent les événements de Paris comme une reprise du mouvement révolutionmaire et conquérant, arrêté en 1815 par la coalition. Aussitôt on voit les puissances continentales se concerter et se préparer. La Russie, qui depuis plusieurs appées s'était éloignée de l'Autriche, se rapproche d'elle. Le 27 juillet, a l'heure même où la révolution commençait à Paris, M. de Metternich, qui n'en savait encore rien, s'était rencontré à Carlsbad avec son aux le comte de Nesselrode, ministre des affaires étrangères de Russie, il ne l'avant pas vu depuis 1823. Le chancelier d'Autriche avait sans cette occasion de récriminer contre la conduite du gouvernement de Saint-Péterabourg, de se plaindre qu'il n'y cût plus, même « en apparance, le moindre pourt de contact, en ce qui concerne l'attitude respective des deux cours ». Récriminations et plaintes n'avaient eu aucan succès . Peu de jours après, arrive la nouvelle des événements de Paris. M. de Metterrach retourne aussitôt, le 6 août, auprès du ministre russe, qu'il trouve tout changé et disposé à entrer dans ses vues '. Il en profite pour fixer sur un morceau de papier les bases de

IM. de Metternich dervent le 6 octobre 1830 : « L'influence extraordinaire que la révolution de Jailiet a exercée sur les esprits, bien au delà des frontières de France, est demontres par dus faits journalises. Cette influence est, par plus d'une ensen, bien autrement décisare que ne le fait celle de la révolution de 4780. « Plus tord, il disait que cette révolution avait a produit sur l'Europe l'effet de la rupture d'une réque ». (Memoires de Metternich, 1 », p. 52 et 195.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. de Matterich lin-moure declarant arone quitte le course de Britefrode avec le sentiment de « l'avoir plutot battir que conventen ». Il aportait que les « questions sur les infles el l'avoit touis comor» (vec à de functie projuges etsien celles relais » a la França, » (Memogras de Metalach, t. V. — 62.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. de Mettermich u die lui-même, en parlam de son autrelocuteur. « Je la tomva dans un état de surprise difficile à depeindres. Tiré par l'evenoment mome d'un long sommest de meh une et d'une que tude fortement emprenote de mances lite tales, il ne ma pas para ditheme de lui faire adopter, sans beaucoup d'et mis, plussurer de mis pi enemis. Le plem on devirre facilement dans le vide. » (Memoirer de M. n. v. ch, c. V, p. 63.)

l'entente à rétablir entre les grandes puissances, et les précautions à prendre en commun contre la France. Cette ébauche de convention, à laquelle la Prusse adhèra quelques jours après. devait s'appelor, dans le monde diplomatique, le « chiffon de Carlibad . . Au pramier moment, presque tous les hommes d'État étrangers, qu'ils désirent ou redontent la guerre, la croient inévitable. Telle est, en Allemagne surtout, la préoccupation universelle. Bunsen et son ami le prince royal de Prusse echangent leurs sombres prévisions; Niebukr ressent une telle emotion que sa fin en est hâtée". Aussi, deux ans plus tard, le danger passé, M. Guizot confessera-t-il, à la tribune de la Chambre. • que la révolution de Juillet avait paru d'abord confirmer le fait redoutable de la Sainte-Alliance, resserrer tous les liens de la conlition européenne contre la France », et le duc de Broglie, ayant occasion, en 1835, de rappeler les événements de 1830, écrira à M. Bresson ; « L'effroi avait coalisé tous les cabinets .... la ligne s'était formée tacitement, involontairement, spontanément, dès le premier jour, par le seul fait de l'identité des intéréts et de la communauté des appréhensions 1, »

En face de l'Europe déjà si alarmée et si menaçante, quand, à la seule nouvelle de la révolution, la coalition se reforme, rassemble ses armées et tire à demi son épée du fourreau, que font en France les hommes du « mouvement », ceux qui ont alors le verbe le plus haut et prétendent avoir seuls qualité pour parler au nom du régime nouveau? Ils choisissent ce moment pour crier bien fort que le sou évement de 1830 est en effet dirigé contre les traites de 1815 autant que contre les ordonnances de Juliet, que le drapeau tricolore aignifie avant tout revanche de Waterloo, et qu'il y a connexité, en quelque

<sup>\*</sup> Sur les rapports de M. de Mettersich et de M. de Nesselrade es jui let et 200. 1830, enjectles Memoires de Metterwech, t. V., p. 7-17, et p. € 2 \ 63.

<sup>\*</sup> Voy., pour constatte cet etat des experts, les crades de M. Sant-Rene Taillandier sur l'A lemagne, notamment telles sur Fréderic-Guillanme IV et le buron de Bunsen.

Dépêche confidentialle adressée, le 12 octobre 1835, na VI, le duc de la little Broglie, ministre des a aires etragères, à M. Bresson, ambassadeur à Berun. (Documents and ts.)

sorte synonymie, entre révolution au dedans et guerre au dehors. Chaque peuple leur apparait comme un esclave qu'il est de leur devoir d'aller délivrer. Dans l'entrevue que Godefroy Cavaignac et ses amis ont avec le duc d'Orléans, le soir du 31 juillet, quel est le premier mot de celui qui parle en leur nom, de M. Boinvilliers? « En supposent que vous deveniez roi, dit-il au prince, quelle est votre opinion sur les traités de 1815? Ge n'est pas une révolution libérale, prenez-y garde, que celle qui s'est faite dans la rue, c'est une révolution nationale. La vue du drapeau tricolore, voilà ce qui a soulevé le peuple, et il serait certainement plus facile de pousser Paris vers le Rhin que sur Saint-Cloud. Peu de jours après, M. Duvergier de Hauranne rencontraits dans l'antichambre de M. Guizot, un des rédacteurs du Nanonal, M. Viardot. = - Que venez-vous demander, lui dit-il, une préfecture? - Non, je ne viens rien demander; je viens offrir. — Offrir, quoi donc? - La couronne d'Espagne au duc de Nemours. - Et de quelle part? — De la part de l'Espagne, représentée par les réfugiés espagnole 1. . C'est encore M. Guizot qui, à la même époque, recevant d'un des agitateurs ce programme impérieusement formulé : « Qu'on marche hardiment vers le Rhin; qu'on y porte la frontiere et qu'on y continue la guerre par la mouvement national; qu'on l'entretienne par ce qui l'a provoqué. Ce sera parler à l'Europe, l'avertir, l'entraîner. » Ces folies provocantes se débitaient ouvertement dans la presse ou dans le parlement, sans souci de l'effet détestable qu'elles produisment au debors. Un an plus tard, M. Thiers, rappelant ces imprudences, écrivait : « Les puissances pe nous nimaient pas, car, en vérité, il faut le dire, nous n'avons pas débuté avec ches de façon à nous faire nimer; le langage de nos journaux et de notre tribune n'était pas de nature à nous les concilier". .

Sur ce point, comme sur tant d'antres, les hommes de ganche subsessiont les conséquences des fautes qu'ils avaient commisées dans l'opposition, avant 1830. La question étran-



<sup>1</sup> Notes incelites de Dimerg er de Houranue,

La Monarchie de 1830, p. 93 (1831).

gère avait tenu alors une grande place dans leurs polémiques. Ils s'étaient piqués de pousser à l'extrême les susceptibilités et les exigences nationales, plus jaloux encore de se dire · patriotes » que de se proclamer « libéraux ». Nul n'avait ressenti on feint de ressentir plus douloureusement les humiliations de 1814 et de 1815; nul n'avait eu plus présente, cette amertume de la défaite, que ravivament sans cesse les souvenirs, soigneusement entretenus de la légende impériale et révolutionnaire, nui n'avait davantage parlé de revanche et soupiré plus passionnément, après le jour où la France sortirait du sépulcre de Waterloo », où elle déchirerait le « linceul » du drapeau blanc, où elle romprait cette - paix honteuse » que le général Lamarque avait appelée une « halte dans la boue », et où elle retrouverant « ses frontieres \* ». Toute cette émotion, sincère ou calculée, s'était tournée en haine implacable contre le gouvernement que les » patriotes » prétendaient avoir été rétabli et imposé par l'étranger, et dont, à les entendre, la complicité perfide ou làche nous avait, seule, condamnés à subirla honte des traités de 1815. Dès lors, le jour où ils renversaient ce gouvernement et où als s'emparaient du pouvoir, n'étaient-ils pas tenus à faire passer dans la réauté toutes ces déclamations d'apposition, à prendre la revanche dont ils avaient tant parlé, à effacer l'humiliation proclamée naguère si intolérable? Comment comprendre et surtout avouer que le premier résultat de la chute des Bourbons était de rendre au dehors l'humiliation plus réelle et la revanche impossible?

D'ailleurs, le coup de théâtre de la révolution de 1830 avait réveillé en France ce besoin d'événements soudains, immenses, extraordinaires, sorte de maladie morale dont l'origine remontant a la république et à l'empire. Le sens exact des difficultés se perdait dans le trouble et l'ivresse de ces journées. Plus

Lord Palmerston, de passage à Paris, écrivait de cette ville, le 9 décembre 1829 - « C'est étounant de voir combien chaque Français décamenne au sujet de ce qu'il appelle « non frontières » ; chacun d'eux déclare qu'il compernit voluniters ses deux mains pour obten r » frontière du libin. « (Douven, Lefe of Falmerston, t. 1, p. 324.)

d'un « combattant de Juillet » se figurait volontiers que, sur les barricades, il avait vaincu l'Europe en même temps que les soldats de Charles X. Trois jours, disait-on, avaient aufé pour donner une seconsie dont tout le vieux monde s'était respenti : encore un effort, et il s'écroulerait. On voyait déjà la nation sortant par teutes ses frontières, envahiseant les pays voisins, au chant de la Merseillerse, et aussitôt, comme par enchantement, l' « Europe-people » tendant les mains à son libérateur pour devenir son « camarade de combat " ». Ne se fiattait-on pas que cette « Europe-peuple » pleurait le temps où elle avait été soumise à notre administration républicaine on jaipériale? Des résistances possibles, nul souci li était de langage courant, chez tous les décamateurs de presse et de tribune, qu'on pouvait mettre en ligne quinze cent mille gardes metionaux, que des armées improvisées de patriotes auraient facilement raison des « hordes prétoriennes », que l' « énergie » d'un gouvernement révolutionnaire était invincible, et que notre pays, à lui soul, était capable de temz tête au monde, du moment où il ne serat plus « trahi », comme en 1814 et en 1815! Étrange état d'esprit, où se mélaient la légende des volontaires de 92, les rejsentiments du groguerd de 1815 et. la gloriole du garde national de 1830 °.

La vérité était qu'alors, par l'effet même de la révolution, la France était moins que jamais en état de faire la guerre. Le trésor était vide, le crédit national gravement atteint; les impôts, qui rentraient mal, ne suffisaient pas sux dépenses courantes. De l'armée peu considérable jentretenue par la Restauration, la meilleure part, en hommes et matériel, était absorbée par l'occupation de la Morée et surtout par l'expédi-

<sup>&#</sup>x27; M. Quinet écrevait à sa mère, en août 1830, au sujet des populations de la Prosse rhénane : « On est enivré de joie, et tout le peuple des bords du Rhim n'attend qu'un agnal pour sa reursie à la France. «

<sup>\*</sup> M Quinet énrivant en 188t : « il est visible que le bruit de guerre universelle, qui éclate depuis un au, n'est que l'éche des marches de la Convention et de l'Empire dans le geme de noire épaque : (L'Allemagne et la Revolution.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur primeure points, les droits de douane et les contributions indirectes, notamment ce les sur les housons, cossaient d'être payés.

tion d'Alger : la reste était affaibli par le changement en masse de presque tous les généraux et même des colonels, diminué par les tres-nombreuses démissions d'officiers, par le licenciement de la garde royale et des régiments susses . D'après le général Bugeaud, on n'aurait pas pu mettre en ligne quarante mille hommes. - Savez-yous combien nous evious de troupes en 1830? dissit, deux aus plus tard, Louis-Philippe, dans une conversation avec MM. Odilon Barrot, Arago et Laffitte; nous avious alors soixante-dix-huit mille hommes, en comptant l'armée d'Alger; soixante-dix-huit mille hommes, pas davantage". » La révolution avait porté à la consistance morale de cette armée si réduite, une attente bien plus grave encore, en sollicitant sa défection, en punissant sa Édélité, en l'humiliant devant les triomphateurs des barricades, en la traitant comme une vaincue et une suspecte, en encourageant les inférieurs à dénoncer leurs chefs, en fomentant dans les régiments l'esprit d'indiscipline et de révolte . On avait vu les soldats élire euxmêmes des officiers en remplacement des démissionnaires, et le ministre de la guerre avant été assez faible pour ratifier ces choix. En un mot, au lendemain des journées de Juillet, la France n'avait plus si finances ni armée.

Quant à l'explosion révolutionnaire sur laquelle les patriotes

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le garde comptait vingt-cinq mille hommen; les régaments sursees, huit mille.

<sup>2</sup> Lattra da 23 mars 1881. (La Maréchal Buganul, par M. m'Intville.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memores d'Osidon Borvot, t. I., p. 806. — M. Cassaur Périer, se reportant à l'apoque de 1830, dissit, le 7 mars 1832 : « Qu'surait pu faire en parti de la gierre, dans la situation où la Franco se trouvait militairement, par suite de la disse lution de la garde royale, du cenvoi des Susses, des distractions de nos forces à Alger et en Grèce, mûn de la desertion organisee par l'esprit de parti et de l'emploi extraordinaire des troupes dans l'Ouset et le Midi? »

<sup>6</sup> M. Dupos dissit, quelques mois plus tard, à la tribune, en s'adressant aux belliqueux de la gauche : « Certaine régiments de ligne étaient en insurrection contre leurs officiers; certes, ce n'est pas avec une armée sans discipline que d'un pouvait entrer en campagne, « — M. Thiers montrait « le trouble n'introdviant dans l'armée, grâce à plusieurs exemples fâchesx qui avaient avarti les sous-officiers qu'ils pouvaient deveur officiers en dénonçant leurs chafs » (La Monarchie de 1830, p. 125.) — Enfin, la 14 asptembre 1930, Carrel, dans la National, sudiqueit, comme une des principales causes d'inquétude, « les actes d'inenhordmation qui ont révâlé dans l'armée un esprit et des prétantions jusqu'alors étunifes » «

paraissaient compter pour suppléer à tout, elle se fût certainement produite, mais notre pays eut été le premier à en subir les conséquences. Tout aurait été de nouveau bouleversé, perverti, ensanglanté, dans cette malbeureuse France, sans même qu'elle y gagnat quelque chose de cette énergie sauvage qui animait contre l'étranger les hommes de 1792. En 1830, les cris de guerre, si bruyants qu'ils fussent, n'étaient qu'un tapage superficiel et restreint. On l'eût bien vu, s'il avait failu passer des phrases aux actes. A mesure qu'elle s'enrichessait, la nation était plus pacifique, moins portée aux chimères généreuses. Ce paysan devenu propriétaire par le morcellement des héritages, cet artisan devenu capitaliste grâce au développement du commerce et de l'industrie, on n'eurait pas pu, suivant la fine observation du prince Albert de Broglie, les décider • à partir de nouveau, pieds nus et le sac au dos, pour faire le tour du monde . C'était folie de jeunesse qui ne convensit plus à leur situation et à leur âge! Vamement leur eut-on réédité toutes les déclamations du patriotisme révolutionnaire. ils se seraient « reculés d'un air froid, répondant, avec le bon sens et le langage un peu cru, ordinaires aux honnétes gens qui ont fort fortune : Chacun pour soi, chacun chez soi. \*

Est-il besoin de dire que les « patriotes » de gauche ne se faisment pas moins illusion sur l'état des esprits hors de nos frontières? Les peuples, plus sensibles à nos menaces de conquête qu'à nos promesses d'affranchissement, eussent secondé leurs gouvernements avec la même passion qu'autrefois, surtout en Allemagne, où fermentaient encore, à l'insu de notre frivolité bienveillante, les vieilles hames de 1813. Il fallait cette ignorance présomptueuse, habituelle au journaliste parisien dans les questions étrangères, pour compter, comme le National, « la sympathie secrète ou avouée de l'Allemagne » parmi les forces sur lesquelles pouvait s'appuyer la France revolutionneire. Tout belliqueux qu'il fût alors, M. Quinet

<sup>\*</sup> Le soir du 4 septembre 1876, un des personnages importants du parti républicain dissit à un de ses auto s « Qui soit si, à cette heure, la république a'est pas proclamés à Berlin? »

était plus clairvoyant, quand il montrait, dernère les agitations populaires d'outre-Rhin, les rancunes et les appetits qui voulaient consommer « le meurtre du vieux royaume de France! ».

Il élait donc bien vrai que, suivant la parole de M. Casimir Périer, nous aurions « retrouvé les peuples et les gouvernements d'accord pour repousser, en 1830, ainsi qu'en 1813, la propagande comme la conquéte ». Des lors, n'était-ce pas sûrement, pour la France, la défaite au dehors venant se joindre à la révolution du dedons? Ce n'est pas à la génération actuelle. qu'il est besoin de rappeler ce que peuvent coûter à notre pays de pareilles coincidences. Quelques mois plus tard, le plus vigoureux de nos officiers généraux écrivait, en parlant des suprudents bayards qui avaient tout fait pour nous brouiller avec les puissances . « Qu'ils rendent grace au gouvernement de ne les avoir pas écoutés, à l'heure qu'il est, ils ne bavarderaient plus : les armées d'Allemagne seraient à Paris; on n'arrête pas quatre ou cinq cent mille hommes de bonnes troupes avec des rassemblements tumultueux; plus ceux-ci sont nombreux, et mieux ils sont battus 1, .

Rarement la nation avait couru un si grand danger. Que, dans le trouble et l'exaltation de ces premiers jours, le gouvernement se laissat aller un moment a l'éblouissement du drapeau tricolore, à l'étourdissement de la Marseillaise, et tout était perdu. La France éprouve alors de quel avantage il étuit pour elle de posséder une monarchie, même altérée et diminuée

Lettre du 23 mars 1831. Un peu plus loin, dens cette lettre, le général Bageaud spoutait : « Certes, je n'ai qu'à gagner à la guerre; ou je serus tue , ou j'avendures. Et espendant je ne la désire pas, parce que je ceauns sursout la guerre que la l'enarchie républicaisse. »



<sup>\*</sup> Sechous, sjoutait M. Quinot, que la plaie de tratté de Westphalie et la cession des prevaces d'Abace et de Lorraine saigneme encore au cœur de l'Allemagne, autint que les traités de 1815, au cour de la France. Chez un peuple qui russine si longtemps les souvenirs, on trouve cette blessure au fond de tous les projets et de toutes les rancunes. Longtemps, un des griefs du parts populaire contre les gouvernements du Nord a été de n'avoir point arraché ce territoire à la Prance, en 1825, et, comme il le dit les même, de n'avoir point gardé le remard, quand on le tenant dans ses filets. Mais en que l'on n'avoir pas one en 1815, est devenu paus tard le heu commun de l'ambition nationale. « (L'allemagne et la Revolution, 1881.)

par l'effet d'une révolution encore toute récente. Le ministère, de lui-même, se fût sans doute montré, sur cette question, aussi faible et incohérent que nous le verrons dans la politique intérieure ; et, toutes choses allant à la dénve, la guerre n'eût pa étre évitée. Mais le Roi était là. Par bonheur on était tombé sur un prince qui, avec beaucoup des vertus de l'homme privé. possédant à un degré éminent plusieurs des qualités du politique : esprit abondant et fin ; clairvoyance naturelle en core accrue par l'expérience d'une vie souvent difficile et par le maniement des hommes de toute classe; patiente souplesse; modération adroite; courage froid et réflécht, et, par-dessus tout, cette connaissance de l'Europe, plus naturelle aux personnages de naissance et d'éducation royales qu'aux parvenus des conches démocratiques. Aussi Louis-Philippe avant-il tont de suite discerné l'effroyable péril de la coalition. Il jugea que c'était à lui d'intervenir pour épargner de tels désastres à son pays, et il le fit avec habileté et decision.

Il devait à con éducation un sentiment élevé et profond des manx de la guerre et du bienfait de la paix. Il y apportant même, comme en tout ce qui touchast au respect de la vie hamaine, une sorte de « sensibilité », qui était la marque du dix-hustieme stècle, et rappelait parfois l'élève de madame de Genlis . Cette prédilection pour la paix, née dans les illusions philanthropiques de m jeunesse, n'avait pu qu'être confirmée encore par la prudence un peu désabusée et eceptique de sa vicillesse. Froidement courageux en ce qui le touchast personnellement, ce prince était, comme chef d'État, moins sujet que personne à la tentation des aventures téméraires ét des folies héroïques. Quelques-uns l'ont accusé, à ce propos, d'être troptimide et terre à terre. Par une contradiction étrange, les mêmes qui voulaient à l'intérieur un roi bourgeois, se plaiguaient de n'avoir pas au dehors un roi chevalier. Quoi qu'il en fût, il était alors plus difficile de résister que de céder en

Quand il faltat, pour la première fout, agner l'ordre d'exécution d'un condemné à mort, le Roi passe par des angusses qui dercrent plusieurs jours et plusieurs nuits.

mouvement beliqueux; il fallait plus de courage et de hardiesse à une monarchie encore mal assise, pour se mettre en travers des préjugés et des entrataements du patriotisme égaré, que pour jouer son va-tout sur les champs de bataille. Aussi me peut-on trop louer Louis-Phihppe de sa décision pacifique, au milieu de la France agitée et en fece de l'Europe inquête. Il était encore lieutement général, qu'ouvrant, le 3 août, la session des Chambres, il formulait ainsi le programme extérieur du nouveau gouvernement : « La France montrera à l'Europe qu'uniquement occupée de sa prospérité intérieure, elle chérit la paix aussi bien que les libertés, et ne veut que le bonheur et le repos de ses voisins. »

Н

Une première tâche s'imposait tout d'aberd à la diplomatio du gouvernement de 1830 : celui-ci, suivant l'expression d'un de ses amis, ne pouvait pas «rester au cœur de l'Europe comme une aventure à la Mazemello », il devait se faire agréer et «reconnaître» par les autres puissances. Aussi, dès la début, s'efforça-t-il de les y disposer par les assurances les plus pacifiques. Avec quel soin, répudiant les préjugés qui régnaient autour de lui, il tâchait de dissimuler au dehors cette face populaire qu'il se croyait obbgé de montrer au dedans! Ce qui s'appelait une « heureuse et glorieuse révolution » dans les proclamations destinées aux Français, devenait, dans les lettres aux souverains étrangers, une « catastrophe qu'on aurait voulu prévenir ) ». La nouvelle monarchie se présentait à l'Europe, moins comme le produit et le complément que comme le frein et le correctif de cette révolution, comme une garantie contre

<sup>&#</sup>x27;Telle est la lettre de Louis-Phil ppe au czar Nicolas, lettre dont la publication indiscrète souleva de vives colères dans les journant de gauche. Les mêmes expressions se retrouvent dans la lettre à l'empereur d'Autriche. (Memoires de Metternich, s. V, p. 26) Voir aussi le compte rendu des trois entretiens que le genéral Belliard, autove de Louis-Philippe, est avec M de Metternich, la 27, le 30 août et le 8 septembre. (Ibid, s. V, p. 17 à 26.)

les périls qui pouvaient en résulter; ce qui faisant dire au National, fort irrité : « On ne notifie pas aux cabinets étrangers l'avénement de Louis-Philippe », mais » on se met à genoux » devant eux, et « on leur demande grâce pour la liberté grande que la France a prise de renvoyer ses princes légitimes ». A l'heure où il était réduit à subir, dans son palais, une garde composée d'ouvriers en carmagnole, à chanter la Marsellaise sur son balcon, à embrasser La Fayette et à prendre M. Dupont de l'Eure pour garde des sceaux, le Roi se préoccupait, à l'extérieur, de donner des gages de bonne tenue, de faire figure de gouvernement bien né ; il confiait la direction des affaires étrangères à un homme de grand nom, ancien ministre de la Restauration, nullement engagé dans le mouvement démocratique, au comte Molé; par une initiative toute personnelle ' et plus significative encore, il envoyait comme ambassadeur à Londres le prince de Talleyrand, ce personnage étrange, ce grand seigneur et cet évêque d'ancien régime qui, après avoit successivement joué les premiers rôles de la révolution, de l'empire et de la Restauration, vennit, à soixante-seize ans, présenter à l'Europe la monarchie qu'il avait contribué à faire sortir d'une insurrection victorieuse. Charger ainsi l'ancien plénipotentiaire de Louis XVIII au congres de Vienne de personnifier en quelque sorte le gouvernement de 1830 auprès des chancelleries d'Europe, n'était pas sans quelque hardiesse, au moment où les esprits étaient si montés contre les traités de 1815. Certains ministres n'acceptèrent ce choix qu'avec peine : « C'était beaucoup, dit le duc de Broghe, pour la fatenté populaire de M. Luffitte, pour la rusticité gourmée de M. Dupont de l'Eure, pour les souliers ferrés de M. Dupin. beaucoop pour la plèbe arrogante et vulgaire qui croyait disposer de nous et n'avait pas tout à fait tort . . Ces mécontants pouvaient d'ailleurs facilement s'apercevoir que l'autorité de l'ambassadeur était bien supérieure à son titre; que, depuis le premier jour, il dirigeait en réalité toute la diplomatie du nou-

<sup>1</sup> Le Roi dressa lui-même, de manain, la liste de ses ambassadeurs.

<sup>·</sup> Souvenire du fen dur de Broglie.

von règne, et que si on l'avait envoyé a Londres an lieu de le mettre au ministère des Affaires étrangères, c'était seulement pour qu'il ne fût pas à portée de certaines attaques. M. Molé lui-même ne se voyait pas sans quelque ombrage un collaborateur si considérable et si indépendant. Mais le Roi, par sa fermeté adroite, triompha de toutes les préventions, et le bon effet produit en Europe par ce choix, notamment la satisfaction des « papiers anglais » qu'il lisait plus attentivement que les journaux de Paris, lui prouvérent qu'il ne s'était pas trompé.

Il important d'autant plus de contenter l'Angleterre, qu'a.ors son attitude était de nature à diminuer les difficultés que rencontrait la reconnaissance du gouvernement français en Europe. Sans doute, le ministère tory avait été, au premier moment, quelque peu offusqué des événements de Paris : le duc de Wellington, interrogé sur le parti qu'il prendrait : « D'abord un long silence, avait-il répondu; puis nous nous concerterons avec nos alhés pour parler. » Mais la révolution était applaudie par l'opinion populaire de Londres et des grandes villes : l'éloge des vainqueurs de Juillet était à l'ordre du jour dans les meetings; la Revue d'Édembourg, organe des whigs, publicit un article enthousiaste où elle proclamant que « la liberté anglaise avait triomphé sur le champ de bataille de Paris . . Le cabinet, ébraplé par le mouvement de la réforme parlementaire, était obligé de tenir compte de ces dispositions de l'esprit public. De plus, si le renversement de Charles X blessait les tories dans leurs principes, il flattait les ressentiments qu'avant éverilés chez eux la politique extérieure de la Restauration. L'Angleterre ne s'était-elle pas sentie naguère menacée. d'isolement, par le rapprochement de la France avec les puissances continentales? N'avait-elle pas été surtout indisposée et effrayée par les projets d'alliance franco-ruise? Tout récemment, l'expédition d'Alger ne venuit-elle pus de raviver ces vieilles jalousies britanniques que déjà, plusieurs années auparavant, la guerre d'Espagne avait irritées? Les hommes d'État d'ontre-Manche en voula ent même particulièrement à 31. de Poligoac, sur lequel, pendant son amb issade a Loudres,

ils s'étaient imaginé avoir mis la main. La révolution, si déplaimate qu'elle leur parût à d'autres égards, leur offrait donc cette compensation qu'elle frappart un gouvernement dont ils croyaient avoir à se plaindre, et qu'elle empéchait la France de reprendre, au moins avant longtemps, la politique qui les avait inquiétés. Par ces raisons, le cabanet anglais, sans se séparer de la Sainte-Alliance, tacitement et apontanément reformée 1, se trouvait préparé à accusiller les ouvertures qui lui étaient faites de Paria, et a donner aux autres puissances le agual de reconnaître Louis-Philippe, Le duc de Wellington constatait. anns doute que la révolution de Juallet était une violatique des traités de Vienne et « ouvrait un cenu federir », mais il ajoutait que Charles X « s'était exposé à son maiheur, et que ce scrast une folie de prendre les armes pour le remettre sur le trone 1 ». Bès le 20 noût, lord Aberdeen avertisseit M. de Metternich qu'il garderait la neutralité aussi longtemps que le nouveau gouvernement serait ange 5. Le langage tenu alors à la France pur le ministère anglais pouvait se résumer ainsi : « Nous ne vous simons pas, cependant nous ne vous ferons pas In guerre; neus vous reconnaktons, mais nous vous observerous 4. . Le 31 soût, l'ambassadeur britannique, lord Stuart de Rothsau, remetiait ses lettres de créance, et, le 20 septembre. M. de Talleyrand pouvait s'embarquer pour Londres,

Les dispositions étaient moins favorables chez les trois

Pous la depôthe confidentielle que nous avons dejà citre et que le duc de Broghe adressait à M. Bresson, le 12 october 1635, nous fuçous ce qui sait sur l'astitude de l'Augleterre, lors de la revalution de 1830. « L'effret a coalisé tous les calmets. Je n'en excepte point le cabinet de Londres. La ligne n'est formée, en esbient y compris. Si le manistère de lord Wellington se fût mainteun en pouveur, l'Augleterre nurait fait partie de l'allience diffenque contre la França; sile en a fait partie pendant quelques mois. La França servit demouve entièrement inoiée. L'Augleterre aurait contribue à moderer, à content les confedères, muss elle mi servit bornes à pretière vat-a-vis d'eut le rôle que sa Praise et l'Autriche exercent en ce moment vis-à-vis de la llussie. » (Documents médits.)

Geschichte Frankreichs, 1830-1870, par K. Hinakanann, t. I, p. 20.

<sup>5</sup> End. locu.

<sup>&</sup>quot;Mateur de la polit que exterioure du gouvernement français (1839-1648), par le comte s'Hattiosville. Publié en 1850, dans la Revue des Deux Mondes, pour délandre la monarche qui venue d'être renverses, est cent de circonstance s'est trouvé être una hastaire definitive qui depuis lors n'a pas été dépassée.

grandes puissances continentales. Aucune d'elles ne voulnt répondre à la demande de reconnaissance sans s'être concertée avec les deux autres, marquent ainsi que la Sainte-Alliance s'était reconstituée en face de la France, redevenue suspecte. Le czar Nicolas tenait alors une place considérable en Europe. Offensé dans le rôle qu'il s'était attribué de protecteur suprême des principes d'autorité et de légitimité, blessé dans son attachement personnel à la branche atuée des Bourbons, troublé dans les calculs d'une politique qui avait cru pouvoir compter. sur l'alhance française, tout était de nature à lui faire considérer avec un ressentiment indigné la révolution de Juillet, avec une dédaigneuse animosité la royauté bourgeoise et purlementaire qui en était issue. A entendre les premières paroles qu'il avait prononcées, non sans un fracas voulu, on avait pu le croire résolu à ne jamais reconnaître Louis-Philippe et à peser sur ses alliés de Vienne et de Berlin pour qu'ils imitussent son refus. Un moment même, il parut sur le point de donner le signal d'une sorte de croisade contre la France. Mais, dans les cours d'Autriche et de Prusse, avec les mêmes principes et les mêmes répugnances, il y avait plus de prudence et moins de passion.

M. de Metternich, qui depuis longues années gouvernait l'Autriche, ou du moins la diplomatie autrichienne, était aussi dévoué que Nicolas aux principes de la Sainte-Alhance, plus dévoué même, car avant 1830 il avant souvent eu occasion de reprocher à la Bussie ses infidérités, et c'est lui qui, à la nouvelle des événements de Juillet, avait parlé le prem er de revenir à l'action commune des puissances continentales. Sa répulsion pour l'esprit de propagande et de conquête, auquel la coalition avait voulu faire obstacle, etait celle d'un témoin épouvante de la révolution française et d'un vaincu de Nipoléon; de cette répulsion, il s'était fait un dogme absolu c'était sa raison d'être. Il avait trouve la Bestauration trop liberale ', i plus forte enson

Il reprochait à Louis XVIII d'avoir « clevé un trône entouré d'institutions républicames », et tout en blanant M. de Polignac pour son incapacité, il fount

le monarchie de Juillet, il ressentait d'aideurs pour nos gouvernements improvisés et précaires, pour leurs agents, parvenus éphémères d'une politique si mobile, la méfiance et le dédoin d'un ministre qui comptait déjà plus de vingt années de pouvoir continu . Mettant son amour-propre à ne pas être dupe de ce qu'il appelait les sophismes démocratiques et les chimères libérales, d'une confiance en soi qui allait jusqu'à la naiveté ", se plaisant à afficher, avec une sérénité supérieure aux entraînements du jour, le goût de l'immobilité, il prenait volontiers le rôle d'une sorte de Cassandre, chargée de dénoncer aux gouvernements les progrès de la révolution. Assez découragé, du reste, au fond, sur le résultat dernier de la lutte qu'il avait ainsi entreprise. « Ma pensée la plus secrete, disait-il à M. de Nesselrode, le 1° septembre 1830, est que la vieille Europe est «u commencement de la fin. Décidé à périr avec elle, je saurai faire mon devoir, et ce mot n'est pas seulement le mien, c'est également celui de l'Empereur. La nouvelle Europe n'est, d'un autre côté, pas encore à son commencement: entre la fin et le commencement, se trouvera un chaos . ./ C'est le sentiment du péril que cette révolution fuisait count à l'Europe et en particulier à l'édifice, par certains côtés, fragile et mal lié, de la monarchie autrichienne, qui lui faisait tant désirer, malgré des divergences politiques, une union étroite avec la Russie. Toutefois, s'il avait une haute idée des forces du Czar, il se méfiait de ses incartades; et s'il était

les doctrises des Ordonnances et y retrouvait ses propres principes. (Memoires de Metternich, passing ef. notamment t. V, p. 12 et 83.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelques années plus tard, cament avec au Américau, M. de Metternich Ini fastast remarques que, manutre d'Autreche depuis vingt-sept ane, il avast en à traiter avec vingt-but sa nôtres des affaires étrangeres en France. Dans la même conversation, il so plassast à répéter : « Je travailse pour demain, c'est avec le lendensin que mon espeit lutte, ». (Life, letters and journair ef G. Ticknot. Boston, 1876, p. 15.)

Dans set Nemoures, M. de Metternich se proc ame » ctrauger aux aberrations de son temps ». En 1848, rencontrant M. Guizot à Londres, il lui disart : L'erreur n's jamois approché de mon espeit. — J'oi été plus heureux, lui repondant finement M. Guizot; je me suis aperçu plus d'une fois que je m'étais trampe »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memores de Metternich, t. V, p. 23.

décidé à ne jamais se séparer de lui, il ne renonçait pas à le contenir. Esprit sugace, bien que souvent un peu fermé, devenusupérieur par la longue pratique des grandes affaires de l'Europe; beaucoup moins absolu dans sa conduite que dans ses programmes; ne se refusent pas, en dépit de ses thèses orgueilleuses, à démêler ce qui était possible; ayant vu passer trop d'hommes et trop d'événements pour être facilement effaré, se piquant d'assister à tout avec un sang-froid et même une impassibilité qui en impossient et n'étaient pas la moindre raison de son prestige; mettant parfois une sorte de coquetterie à démentir la réputation qu'on lui faisait, à faire montre d'un esprit calme, impartial et libre, pleia de bonne grâce, et à parattre capable de comprendre, d'admettre, s'il était nécessaire, les changements qu'il regrettait 1; par-dessus tout, prudent, timide même, volontiers temporisateur quand il fallait agir, M. de Metternich n'était pas disposé à se jeter tête baissée et les yeux fermés dans l'aventure où voulait l'entratner la colère du Czar. D'ailleurs, cette révolution de 1830, qui répugnant à ses principes, aidant du moins par un côté sa politique. Plus pent-être encora que le gouvernement anglais, il avait redouté, sous le Restauration, l'alliance franco-russe. Les journées de Juillet l'avaient sur ce point pleinement rassuré. De là, avec besucoup de méfiance et quelque dédain, une sorte de complaisance pour cette monarchie nouvelle qu'un abine séparait de la Russie, qui était contrainte à ménager l'Autriche, et dont la seule apparition avait raffermi entre Saint Pétersbourg et Vienne l'alliance de 1813, naguère en péril.

Le vieux roi de Prusse, Prédéric-Guihaume III, était, lui nussi, attaché aux principes de la monarchie absolue et aux traditions de la Sainte-Alhance; il ne refusait jamais son concours à M. de Metternich, quand il s'agissait de conjurer, en

Dans cetta même convertation avec M. Ticknor, dont none parlices tout à l'hence, M. de Metternich dusit : « Je aux modéré en toutes choses, et je m'efforce de devouir encore plus modéré, j'ai l'esprit calme, très-calme; je me mus passiones pour rien; aussi je met pas de sotties a me reprocher, mou je mus souvent mai compru. On me crost absolu en politique ; je ne le 1013 pas «

Allemagne et au dehors, « l'esprit subversif de nouveautés ». N'est-ce pas lui qui devait par son testament recommander à son successeur de ne jamais rompre avec le Czar ou avec l'empereur d'Autriche? Mais, sensé, honnéte, répugnant aux violences, las des longues et rudes épreuves de sa vie, après avoir connu léna et Waterloo, après avoir vu Napoléon à Berlin et s'être vu lui-même à Paris, il désirait surtout le repos. Il n'écoutait pas les hobereaux ou les officiers qui brûlaient de reprendre la croisade de 1813, et il se sentait plus porté à suivre les conseils de modération que lui donnaient les hommes éminents de la Prusse, Niebuhr, Stein et Humboldt. Ausai est-ce peut-être sur ce point du continent que la monarchie de Juillet rencontra alors les dispositions les moins hostiles.

Les gouvernements d'Autriche et de Prusse empéchérent tout d'abord que rien ne fût brusqué. C'était beaucoup pour le maintien de la paix. Ce répit permit à Louis-Phihppe d'atténuer les préventions dont il était l'objet. Ses protestations si nettement pacifiques et conservatrices, celles que faisaient ses envoyés, ne pouvaient pas ne pas produire quelque impression sur les cours de Vienne et de Berlin \*. L'inquiétude n'y disparaissait pas complétement: M. de Metternich et Frédéric-Guillaume III doutaient, sinon de la sincérité du Roi, du moins de sa force; mais, pour le moment, ils lui tenaient compte de ses bonnes intentions; et tout en déclarant bien haut que la moindre prétention de toucher aux traités de 1815, que la moindre tentative de propagande révolutionnaire améneraient aussitôt la guerre, ils ne se refusèrent pas à suivre l'exemple de l'Angleterre et à reconnaître la monarchie nouvelle \*. Ils le firent en

<sup>1</sup> An moment de la révolution de Juillet, M. de Metternich se félicitait de troi ver le roi de Pensse a clais les dispositions invariablement corecctes qu'é lui con la stait de utes nombre d'années, dispositions que les événements d'Orient et l'aspect des dangers eroissants en France mavaient pu que raffermies. (Mémoires de Metternich, t. V, p. 62)

<sup>\*</sup>On you hien la trace de cette impression dans le compte rendu, Jeja mentionne, des entretions de quieral Be liard avec M. de Metternich. (Memoires de Metternich, t. V, p. 17 à Mi.)

<sup>2</sup> Cer sontantente sa mande sevent des le mil et il août. (Geschichte brankreiche,

termes a peu pres identiques, et presque simultanément. A cette occasion, M. de Metternich exposa très-nettement à l'envoyé du ros des Prançais, le général Belliard, les sentements dans lesquels son gouvernement consentant à faire cette reconnaissance. « L'Empereur, disait-il, abhorrait ce qui venait de se passer en France - ; - les épithetes de fausse et de périlleuse ne la paraissaient « caractériser qu'imparfaitement la situation de la monarchie nouvelle » ; il estimait que « l'ordre de choses actuel ne pouvait pas durer » ; mais, en même temps, il comptait. que l'instruct de conservation amènerant le Roi et ses ministres à « se placer sur une ligne d'action qui leur deviendrait commane avec tous les gouvernements de l'Europe .. « C'est cette conviction, ajoutait le chancelier, qui, aux yeux de l'Empereur, peut uniquement excuser le parti qu'il vient de prendre. Il est des temps et des circonstances où le bien réel est imposable ; alors la sagesse veut que les gouvernements, comme les hommes, s'attachent à ce qui est le moindre des maux. L'Empercur, en prenant le parti que vous le voyez suivre, a consulté cette règle ; il ne voit, derrière le fantôme d'un gouvernement en France, que l'anarchie la plus caractérisée. Sa Majesté Impériale a'a pas voula avoir à se reprocher d'avoir favorisé l'anarchie. Que votre gouvernement se soutienne; qu'il avance sur une ligue pratique, nous ne demandons pas mieux. Ce que nous avons pu faire pour lui, nous l'avons fait; nous n'avons plus d'autre devoir à remplir envers nous-mêmes et envers l'Europe, que celui de surveiller les écarts auxquels il aurait le malbeur, ou de se livrer, ou de se lasser entraîner. Jamais nous ne souffrirons d'empiètements de sa part. Il nous trouvera, nous et l'Europe, partout où il exercerait un système de propagande. Le général Belliard accepta toutes ces déclarations C'est ainsi, déclara-t-il, que le gouvernement français avait compris, dès le premier jour, l' « attitude morale » de l'Autriche : « Ditesyour bien, a outait-il, qu'il ne veut autre chose que se conser-

1630-1870, par K. Hillestand, t. 17, p. 22-23 ) La reconnaistance toutefour n'eut lieu que dans les premiers jours de septembre.

ver, et que, pour cela, il devra prendre une assiette que, dès sa naissance, il n'a pas pu avoir. Il triomphera des obitacles, car il les connaît. . Fiez-vous à nos efforts, ils seront tous dirigés contre l'anarchie. Nous ne la voulons pas pour nous, et tout aussi peu dans d'autres pays ; cette anarchie nous écraserait, en nous livrant à la merci de nos ennemis de l'intérieur. . - Je ne doute pas de la volonté de votre gouvernement, répliqua M. de Metternich; je doute de ses facultés . . Aussi, au moment même où l'Empereur reconnaissait Louis-Philippe, le chanceher d'Autriche multipliait ses démarches pour affermir et resserrer, entre les trois puissances continentales, l'alliance de 1813, pour établir leur « solidarité » dans les précautions à prendre et au besoin dans la lutte à soutenir contre la France, regardée comme le « foyer central de tous les maux ». C'est ce qu'il fit notamment dans les conférences qu'il eut à Presbourg. au commencement d'octobre, avec le prince Orloff, envoyé extraordinaire du Gzar \*.

Devant l'attitude de l'Autriche et de la Prusse, Nicolas, plus superbe dans l'attitude que hardi dans l'action, avait du renoncer à précipiter les événements. Il se borna à masser des corps d'armée sur la frontière occidentale. Il se résigna même, lui aussi, à reconnaître le gouvernement français : sa seule consolation fut de mettre, dans la forme, beaucoup de mauvaise grâce, de bouderie et même de procédés personnellement blessants pour Louis-Philippe. Mais, à Paris, on n'était ni en goût ni en mesure de se montrer trop susceptible; on avait l'essentiel : il fallait s'en contenter, sans paraître voir le reste.

L'exemple que donnaient les grandes puissances fut suivi par les autres. Le roi d'Espagne, Ferdinand VII, ayant manifesté un moment quelque mauvaise volonté, le gouvernement français fit mine de laisser le champ libre aux nombreux refugiés espagnols, alors en France. Le gouvernement de Madrid prit peur et envoya aussitôt sa reconnaissance. A la fin

\* Bid., p. 51 1 69.

<sup>1</sup> Mémoires de Mettermel, t. V, p. 25 et 26.

d'octobre, la monarchie de 1830 était acceptée par tous les États. Seul, le duc de Modène se tenait à l'écart; on pouvait se passer de lui.

## 111

Un premier pas était heureusement franchi : mais la monerchie de Juillet n'était pas, pour cela, délivrée des difficultés et des périls extérieurs. Avant même que la question de la reconnaissance fût vidée, éclatait la révolution belge. Réunie à la Hollande. per les traités de Vienne, pour former le royaume des Pays-Bas. la Belgique supportait impatiemment le gouvernement maladroit et vexatoire de la maison de Massau. Elle se sentait blessée dans sa liberté religiouse et dans les droits de sa nationalité. Depuis 1828 surtout, l'opposition était devenue plus vive, l'agitation plus menaçante. Les événements de Juillet précipitèrent l'explosion 1. Le 25 août 1830, Bruxelles donna le signal de l'insorrection, au cri de : « Imitons les Parisiens! » La lutte s'étendit dans les provinces. Après quelques semaines, l'armée hollandaise était partout repoussée. Les Belges constituaient un gouvernement provisore et proclamaient leur indépendance; quant au roi des Pays-Bas, Guillaume I", il ne paraissait plus avoir d'autre ressource que le secours armé de l'Europe, secours auquel, du reste, il croyait avoir droit, en vertu de la garantie réciproque supulée par les traités de Vienne.

Impossible au gouvernement du roi Louis-Philippe de se désintéresser de ces événements. Ils produisaient une trop vive émotion en France, surtout chez les Parisiens, qui saluaient avec vanité, dans l'insurrection de Bruxelles, l'enfant premierné de leur propre révolution. D'ailleurs, le royaume des Pays-Bas avait été constitué contre nous en 1815, « vaste tête de

Des émissires avaient été envoyés dans les villes flamandes par les sociétés révolutionnaires de Paris. « Sans la dernière estautrophe arrivée en France, a dit M. de Metternich, et sans l'activité des agents de la faction révolutionnaire dans ce pays, les événements en Belgique n'auraient januis pris le caractère séditions d'une insurrection. (Mémoires de M. de Metternich, t. V, p. 39.)

pont qui tenait libre, pour la coalition, la route de Paris \* »; du moment qu'il était à demi détruit, nons étions intéressés à ne pas le laisser reformer par une exécution militaire qui uné-nerait les forces de la Samte-Alhance sur nos frontières, à quelques journées de marche de notre capitale. Sous le ministère de M. de Polignac, il avait été déjà question, en prévision d'une insurrection belge, de l'intervention d'une armée prussienne, sollicitée par le gouvernement de la Haye : notre envoyé avait reçu ordre d'annoncer notre veto, et résolution avait été prise de faire entrer des troupes françaises en Belgique, le jour même où un soldat prussien y mettrait les pieds \*.

¿ De leur côté, les autres puissances pouvaient-elles, sans inconséquence, sans désaveu de leurs traditions, refuser à Guillaume I" ce secours qui avait été accordé, quelques années auparavant, dans des circonstances analogues, su ros d'Espagne ou aux petits souverains de la pénsasule italienne? Le congrès de Vienne avait attribué et garanti à la maison de Russau la possession de la Belgique, comme une compensation de l'abandon fait à l'Angleterre des colonies hollandaises du Capet de Ceylan. Des liens de famille unissaient le roi des Paye-Bas aux cours de Saint-Pétersbourg, de Berlin et de Londres. Ge n'était pas d'ailleurs au lendemain de la révolution de Juillet. que les gouvernements devaient juger moins important et moins argent de réprimer une insurrection qui était à la fois une brêche considérable aux traités de Vienne, et l'exemple, alors particulierement dangereux, d'un souverain tenn en échec par un soulèvement populaire. Ne fallait-il pas surtout empécher que la France, en se déclarant protectrice de cette insurrection, n'encourageat et ne propageat de semblables mouvements ailleurs? A peine informé des événements de Bruxelles, le czar-Nicolas déclarait qu'il y avait lieu d'intervenir par les armes, et offrait sorxante mille hommes 1. Le roi de Prusse, plus calme,

<sup>1</sup> Expression du genéral Lamarque.

<sup>2</sup> Voir, sur cet sucident, les renseignements donnés par M. de Viel-Castel dans le tome XX de son l'istoire de la Restouration

<sup>\*</sup> Ce fait est rapporté par le baron de Mockenar, le médecin et l'ami du roj. Leopold et du prince Albert.

n'en paraissait pas moins promettre son concours, si le gouvernement de la Haye ne parvenait pas à réprimer l'insurrection par ses seules forces, et il massait un corps d'armée dans les provinces du Rhint. Quant au gouvernement autrichien, il ongagenit ses alliés à se concerter « pour arrêter les progrès de l'esport révolutionneire dans un pays aussi exposé à l'influence du parti dominant en France, et pour ne point affaiblir le système de défense établi au prix de tant de sacrifices entre le Rhin et la mer du Nord »; « avant tout, disait-il, il faut détacher et rendre indépendante de l'influence française toute innovation qu'il paraîtrait inévitable de faire \* ». M de Metternich désirait d'autant plus arrêter ce soulevement, qu'il en craignait la répétition en Italie : de ce dernier côté était sa principale préoccupation depuis la révolution de Juillet \*.

Les vues étaient si contraires entre la France et les puissances, le conflit éclatait à un moment si critique et si troublé, les passions étaient a excitées d'une part et les méhances si éveillées de l'autre, que les observateurs les mieux placés crurent alors la guerre imminente. Rien ne semblait pouvoir empêcher le choc violent et sanglant de la vieille politique et de la nouvelle, de la Sainte-Alliance et de la révolution, sur cette terre de Belgique, habituée depuis longtemps à être le champ de bataille de l'Europe. Cette appréhension apparait dans tous les documents de cette époque, notamment dans les correspondances où l'on s'exprimait à cœur onvert . « Sans voir trop noir dans l'avenir, écrivait de Londres la princesse de Lieven, à la date du 1" octobre, on peut se dire qu'une guerre générale sera la conséquence inévitable de cet état de choses; et par qui et comment finira-t-elle? . Éviter cette guerre qui nous eut mis en face de la contition, saus cependant sacrifier l'intérêt français si gravement engagé, c'était un problème singulièrement ardu. Le gouvernement français, affaibli par le désordre intérieur et par la suspicion extérieure, eût bien voulu

<sup>1</sup> Gembiehte Frankreiht, par K. Hittatinist, 1830-1870, t. Iv., p. 153

Dopteles de Metternich en date du Soctobre 1830. (Messeires, 1, V, p. 38, 39 )

n'avoir pas à le résoudre en un pareil moment. Cette affaire lui fit, selon le mot du duc de Broglie, l'effet d'une « tuile » qui lui tombait sur la tête ". Néanmoins, sans perdre un instant, il aborda la difficulté avec un sang-froid et une justesse de vues qu'après bien des péripéties le succès devait couronner.

Tout d'abord, pendant que l'insurrection belgese développait avec un succès chaque jour plus marqué, il importait d'empêcher que quelque puissance étrangère na vint rétablir les affaires du ros Guillaume. C'était le point capital, urgent. Notre gouvernement paya d'audoce et n'hés ta pas à lancer des menaces que, dans l'état de son armée, al eût été alors quelque peu embarrassé d'exécuter. Il s'adressa en premier lieu à la Prusse, qui, en raison même du voimnage, pouvait être la plus tentée d'agir et dont les concentrations de troupes paraissaient inquiétantes. Des le 31 août, quelques jours seulement après le premier soulèvement de Bruxelles, M. Molé informa courtoisement, mais nettement, M. de Werther, représentant du gouvernement de Berlin à Paris", que la France a'avait pas l'intention d'intervenir en faveur des Belges, mais qu'elle ne pouvait admettre l'intervention des autres puissances en faveur des Hollandaus; que cette intervention ferait naître un danger de guerre, et que si les troupes prassiennes franchissaient la frontière belge, les troupes françaises aussitôt en fernient autent de leur côté. Pour justifier cette espèce de veto, le ministre invoqua le principe de non-intervention », et se livre même sur ce point. à une sorte de « dispute académique<sup>a</sup> ». Avait-il beaucoupmédité sur le fondement et sur la portée de ca principe? Avait-

<sup>&#</sup>x27;écovenire du feu duc du Broglie. — Le 7 mere 1883, M. Casimir Périer avecuit, à la tribune, que le gouvernement français avait vu d'abord dans la révolution de Belgique « un embarres ». — Vers la fin de 1830, quand les cheses étatent dépà en meilleure voie, M. de Talleyrand écrivait à un de ses auds : « Si neue réutemons, nous mons rappollare ne avec plaisir le peur que la Belgique nous aura dompée. »

<sup>&</sup>quot; L'entretten out lieu, non au ministère des affaires étraugères, mais dans la dommer personnelle de M. Mole; la cour de Berlin n'avant pas encora reconnu le roi Louis-Philippe, et M. de Werther ne se considérait pas comme étant ente-rise à avoir des relations officielles avec le connutre français.

<sup>\*</sup> Expression de M. de Werther dans la dépêche en il rondait compte de cet extretion.

il préva, par exemple, quels embarras pourraient en résulter pour nous en Italia? Cela n'est pas probable. M. le duc de Broglie, alors collegue de M. Molé, avone que ce principe avait été proclamé « un peu au basard ». Obligé à l'improviste de faire obstacle à l'action des puissances en Belgique, le gouvernement français avait cherché une formule qui eut une tournure de droit des gens, une sorte de décence diplomatique, et qui effaronchât moius l'Europe que toute évocation même voilée de la solidarité révolutionnaire. M. de Werther protesta contre le nouveau principe et la discuta longuement; mais M. Molé maintint son avertissement, et invita le diplomate prussien à le porter à la connaissance de sa cour. Il ne s'en tint pas à cette première conversation; un peu après, causant avec l'ambassadeur de Russie, M. Pozzo di Borgo, il déclara que si des insurrections éclataient dans les États voisins, et - si d'autres puissances voulaient s'en meler, elles auraient la guerre avec la France ». Quelques semaines plus tard, le Roi, haussant encore le ton, disuit au même diplomate russe : « Si les Prussiens entrent en Belgique, c'est la guerre; cer nous ne le souffrirons pas 1. . Ce langage était hardi, presque téméraire; il réussit. Le gouvernement de Berlin fut étonné, irrité; il sa récrin; mais enfin, ses soldats restérent immobiles, et les Belgen

<sup>1</sup> Déphabes de M. de Werther, on date du 1º et du \$4 septembre (\$30. (Hillipmars, Geschichte Frankreichs, 1830-1870, t. 1, p. 144 à 146.) Le comte d'Hausmaville, dans son Huteire de la politique extérioure du gouvernement français, 1830-1848 (t. I, p. 21), a donné una forme plus vive, plus dramatique, à la conversation de M. Mole et de M. de Werther, a La guerre, surais dis le ministre français sur un ton prosque napolatition, est au bout de mes paroles ; sachez-leet mandas-le à votre cour. - L'hustories prosues, M. Hellobrand, conteste l'essettunde du ricut de M. d'Hansson ville. D'abord il fait observer, - et, our ce point, il paralt avoir raison, — que l'entreben a en lieu le 25 août, et non pas » à la fin de septembre ou dans les premiers jours d'octobre », nomme dis M. d'Haussenvelle. En espond lien, se fendant sur la dépôche même où M. da Werther a rendu compue de la conversation, il sie que M. Molé se sost exprissé dans les termes agressife, meneçants, que lei prête M. d'Hanssonville. Celsi-cin'ayant pas indiqué d'où il avant tiré son récit, il est difficile de se prononcer eases les deux vertions. D'ailleurs, la contestation parait porter moins our le fond des selou que sur la forme, et elle a d'autent moins d'interét que, d'oprès M de Wersher lui-même, le ministre et la Roi ont fait, peu apres, à l'ambamedeur de Rassie les mensons formelles que M. Hillebrand s'applique à écarter de la première convertation avec l'embassadeur de Prusse,

purent continuer leur révolution en tête-à-tête avec les seuls Hollandaus.

Si la cour de Prusse n'était pas alors de tempérament à affronter seule une guerre avec la France, ne pouvait-on pas craindre que le courage ne lui revint au cas où elle trouverait d'autres puissances disposées à agir avec elle? Or, divers symptômes donnaient à penser que cette action collective se préparait. Notre gouvernement avait même été formellement averti. Quand Louis-Philippe avant dat hardiment à l'ambassadeur de Russie que « si les Prussiens entraient en Belgique, ce serait la guerre », M. Pozso, rendant menace pour menace, avait aussitot répondu que si l'intervention avait beu, elle serait l'œuvre non de la Praese seule, mais de toute l'Europe. On ne pouvait pas, d'adleurs, se dissimuler à Paris que la proclamation du principe de non-intervention contredisait la doctrine tant de fois formulée et appliquée par la Sainte-Alliance, sous la Restauration. Elle devait faire aux cabinets demeurés fidèles aux idées de cetta Sainte-Allianca l'effet d'une sorte de défi , de provocation, et œux-et pouvaient être tentés de saisir avec empressement la première occasion de revendiquer et d'appliquer leur doctrine, à la face de la France isolée. Pour écarter cet autre danger, il ne suffisait plus à notre gouvernement de mettre la main sur la garde de son épée. Il fallait imaginer autre chose.

M. de Talleyrand eut, en cette circonstance, un rôle décisif.

Avec un rare et prompt coup d'œil, il comprit qu'il y avait un seul moyen, mais un moyen sûr, de rendre toute coalition impossible ou du moins impuissante, c'était de se rapprocher de l'Angleterre, de la gagner au principe de non-intervention et de marcher d'accord avec elle dans les affaires belges. Au Roi, aux ministres, aux hommes politiques, il déclara que le nœud de la question était de l'autre côté du détroit. « Ge n'est pas à Paris, c'est à Londres qu'on a besoin de moi », répétait-il avec énergie. Louis-Philippe entra dans les idées du vieux diplomate et pressu sa nomination à l'ambassade de Loudres, qui fut publiée le 5 septembre. Aussitôt M. de Talleyrand, tout en hâtant ses préparatifs de départ, engages des pourparlers fort actifs avec lord

Granville, représentant du gouvernement britannique à Paris.

Y avait-il donc chance que le cabinet tory, alors au pouvoir, se prétât à l'entente désirée à Paris? Il avait été très-désagréeblement surpris par les événements de Bruxelles. « Diablement mauvaise affaire! • s'était écrié le chef du cabinet, lord Welungton En effet, les hommes d'État angleis ne devaient pas être empressés à détraire un royaume dont la création avait été regardée, quinze ans auparavant, comme « un de leurs triomphes \* \*; ils ne pouvaient voir avec grande sympathie l'insurrection d'une nation catholique contre une dynastie protestante, leur chente depuis des siecles; il leur paraissait que la révolution belge était une imitation, un accessoire de la révolution de Juillet, et que la soutenir serait « subordonner leur politique à celle de la France\* » ; ajoutez cette mediance jalouse qui est le premier sentiment de l'Angleterre, aussitôt qu'une chance est offerte à son ancienne rivale de recueillir un avantage particulier, méhance d'autant plus éveillée à ce moment qu'il ne semblait tout d'abord y avoir que deux solutions, ou le rétablissement de la domination hollandaise dans les provinces insurgées, ou leur annexion à la France. Toutefois, comme on venait de le voir dans l'affaire de la reconnaissance, la pression de l'opinion libérale, alors puissante en Angleterre, obligenit les ministres à ménager la France de Juillet, et devait les faire hésiter à repousser une alliance présentée bautement comme destinée à servir la « cause de la civilisation et de la liberté », En hu-même, d'ailleurs, le principe de non-intervention ne les effarouchait pas et s'adaptait assez bien à certaines traditions et à certains intérêts de la diplomatie anglaise XEnfin, pour être tories, lord Wellington et ses collègues n'en étaient pas moins des Anglais pratiques; ils se rendaient compte de l'impossibilité de rétablir purement et simplement le royaume des Pays-Bas, et craignaient, s'ils le tentaient, de jeter les Belges désespérés dans les bras de la France.

Ancune de ces dispositions en sens divers n'échappa à M. de

<sup>\*</sup> Expression de M. Bulwer, Lafe of Palmerston, t. II, p. 22

Talleyrand. Il en conclut que l'accord était possible, mais malaisé, que l'Angleterre n'était pas résolus à refuser son concours, mais qu'elle ne l'accorderait pas gratuitement, et que la France, pour l'obtenir, aurait, de ce côté, des susceptibilités à désarmer, des exigences à satisfaire. Paisque ce concours était indispensable, puisque seul it permettait d'agir sans se heurter à une coalition, force n'étart-il pas de le payer du prix qu'il fatloit? D'ailleurs, pas une minute à perdre; l'entente devait être conclue avant que les puissances se fussent engagées par une réponse solenzelle et concertée à la demande du gouvernement de la Haye. M. de Talleyrand, approuvé et soutenu par le Boi, n'hésita pas : sans s'inquiéter des passions qui grondaient en France, des incertitudes ou des répugnences qui se manifestaient jusque dans le ministère, se portant fort au besom pour son pays, il prit son parti des sacrifices à consentir afin de satisfaire l'Angleterre. Il déclara que la France répudiait toute pensée de s'incorporer la Belgique, renonçait même à y établir un prince français, et il prit ancèrement la résolution de poursuivre seulement la constitution d'un État neutre et indépendant. Louis-Philippe, avec son grand sens politique, avait tont de suite compris la nécessité et l'avantage de limiter auna son ambition. « Les Pays-Bas, disait-il à M. Guizot, ont toujours été le pierre d'achoppement de la paix en Europe; aucune des grandes puissances ne peut, sans inquiétude et sans jalousie, les voir aux mains d'un autre. Qu'ils soient, du consentement général, un État indépendant et neutre ; cet État deviendra la clef de voûte de l'ordre européeu. . Ce ne fut pas la seule garantie offerte par M. de Talleyrand : il annonça en outre que la France n'entendait pas proponcer seule sur le mode de reconstitution de la Belgique, et il reconnut à l'Europe le droit de régler diplomatiquement cette question, ayant du reste à part lui la conviction qu'une fois unis à l'Angleterre, nous a'aurione rien à craindre d'une délibération commune avec les autres puissances .



Divers induces tendent à faire proire que, dens son désir de musfaire à tout prix l'Angleterre, M. de Talleyrand est été prêt à concéder plus ancore. Il ne se

Ces déclarations, que M. de Talleyrand avait d'abord fuit s à lord Granville, il les confirma à Londres, où il arrive le 25 septembre. Il y obtint un grand succès personnel, succès de curiosité déférente : devenu le great attraction des salons de Londres, on faisait cercle autour de lui quand il caussit ou racontait quelque anecdote avec cette aisance, ce tour piquant qui étaient demeurés chez lui, à travers tant de déguisements divers, la marque ineffaçable d'un grand seignear du dixhuitième siècle. Il n'était pas jusqu'à la recherche de sa table et au talent de son cuisinier qui ne contribuassent à augmenter la faveur dont il était l'objet\*. Ce n'était pas, du reste, seulement un succès mondain; l'autorité du représentant de la France fut tout de suite très-grande auprès des ministres britanniques et des ambassadeurs étrangers. Ainsi que l'a justement remarqué M. Guizot, le monde de la diplomatie internationale, à cette époque, formait encore une société disuncte dans la grande société européenne, sorte de haute franc-maconnerie, dont les membres avaient vécu ensemble dans les diverses capitales, et, pour avoir représenté des politiques opposées et variables, n'avaient jamais rompu leurs relations; M. de Talleyrand y tenait l'un des premiers rangs. On eat même dit que, pour agir sur l'Europe, pour y trouver les alliances dont la France avait besoin, l'ancien ministre du Directoire et de Napoléon, l'ancien plénipotentiaire de

fit pas refusé à promettre l'abandon d'Alger. Mais, à l'aris, bien que la nouvelle conquête africame fût alors peu populaire et parût plus un embacras qu'une force, on fut retema par un sentiment d'honneur unitional. M. Molé déclara qu'il ne s'associerait pas à un tel abandon, et le Roi voulut tout au moins qu'on a'abstint de toute promesse. M. de Tailoyraud reput donc pour l'antructions de ne faire sur ce sujet que des repentes di latoires et de ne rièn sjouter aux engagements pris par la Restauration.

) Tous les témoignages anglais constatent co succès. Le Morning Post, dans un article publié à la mort de Talleyrand, dit à propos des debuts de son ambassade à Londres : « Il avait àct tout le monde à ses piede, toute la noblesse d'Anglesterre recherchait au société avec ardeur; les diplomattes de tous pays plintent.

devant lai. . - Voir aussi le journait de Ch. Greville.

<sup>2</sup> Mudame de Dino, nièce de l'ampassadeur, et qui faisant auprès de lui office de maîtreure de mainon, écrivant, le 27 octobre 1830 · Nos diners ont du tecche lest ils fout époque dans la gastronomie de Londres, muis c'est ruin-ux, et M. de Talieyrand est effrayé de la dépense.

Louis XVIII au congrès de Vienne, comptât plus sur son crédit personnel que sur celui de la monarchie encore précaire, mobile, entachée de révolution, dont il était l'ambassadeur. Il affectait volontiers de parler en son nom et de son chef, caution plutôt que mandataire de son pays.

Il fut bientôt visible que les garanties apportées par M de Talleyrand étaient jugées satisfaisantes par le gouvernement anglais, et qu'à de telles conditions celui-ci ne refusait pas de marcher avec la France. Le cabinet de Saint-James ayant proposé de déférer la question belge à la conférence alors réunie à Londres pour les affaires de Grèce et composée des représentants des cinq grandes puissances, notre ambassadeur s'empressa d'adhérer à cette proposition, sans avoir égard au désir. d'ailleurs peu raisonnable, qu'avaient certains membres de son gouvernement, entre autres M. Molé, de porter cette délibération à Paris. Le succès de notre diplomatie fut si rapide que, des le 6 octobre, avant que le roi des Pays-Bas eût pu obtenir réponse à sa demande de secours, M. de Talleyrand, présentant ses lettres de créance au roi Guillaume IV, put parler du principe nouveau de non-intervention, comme d'un principe qui allait de soi et qui était commun à la France et à l'Angleterre. Dans ce dernier pays, aucune voix ne s'éleva pour réclamer. Ce n'était pas que le cobinet tory eût pris d'ores et déjà son parti d'une séparation politique entre la Belgique et la Hollande, et surtout de la dépossession de la maison de Nassau. Il se flattait qu'on pourrait s'en tenir à une séparation administrative, ou que du moins, si la constitution d'un royaume distinct était inévitable, elle se ferait au profit du fils du roi de Rollande, le prince d'Orange, qui cherchait à

Dès l'origine, M de Talleyrand avait pris, à l'égard du gouvernement nouveau, cette attitude de protecteur quelque peu indépendant. Pendant les journées de Juillet, il avait envoyé un agent officieur à M. de Mestermeh et les avait fait dire : « Nous deux réunis , nous maintiendrons la paix coutre les anarchistes en France et contre les perturbateurs à l'enranger. Vous lus direx de ma part que je me porte personnellement garant envers lus des intentions toutes pectiques du dec d'Orléans et de la nouvelle monarchie qui se prepare ». (Mémoires de M. de Klindworth, Revue de France du 1se septembre 1880.)

distinguer sa cause de celle de son père. Le langage officiel du gouvernement britannique demeurait toujours sévère pour la révolution belge. M. de Talleyrand se garda de brusquer ses nouveaux alhés : il lui suffisait de les avoir placés sur une pente où les événements se chargeraient ensuite de les pousser.

Nous avons ici à conduire des gens timides, écrivait-il alors de Londres à un de ses amis de la diplomatie étrangere; ils arrivent un peu leutement peut-être, mais enfin ils arrivent.

Devant l'accord de l'Angleterre avec la France pour condamner toute intervention, les trois cours continentales sentirent qu'elles n'avaient plus qu'à se soumettre et à tacher de ne pas faire trop piteuse figure à un si mauvais jeu. Elles consentirent à soumettre la question à la conférence de Londres, accomplissant amsi un premier pas vers l'acceptation du fait accompli. Tout au plus purent-elles se donner la consolation de contredire théoriquement le nouveau principe inauguré par la diplomatie française. Le ministre des affaires étrangères de Prusse disait, le 11 octobre, au baron Mortier, chargé d'affaires de France à Berlin : « Les puissances ne pourraient, sans manquer à leur dignité, supporter la prétention que vous mettez en avant de les empécher par la force des armes, s'il ne leur reste plus que ce moyen, de rétablir la tranquillité en Belgique et l'obessance à la masson d'Orange, à de certaines conditions. Autrement, vous déclareries hautement le principe que, ne tenant aucun compte des traités, votre gouvernement est disposé à soutenir moralement les insurrections des peuples contre les gouvernements, partout où elles éclateront. Or, c'est ce que les souvernins étrangers ne pourront jamais tolérer, parce qu'il y va de la stabilité de leurs États et du repos de l'Europe . . De Vienne, M. de Metternich adressait, le 21 octobre, à son ambassadeur à Londres, des dépêches ou il déclarait très-vivement repousser le principe de non-intervention, « subversif de tout ordre social ». « Ce sont, disait-il, les brigands

l'Témoso le dissours prononcé par le Roi, le 2 novembre, à l'ouverture du Parlement.

Depêche du baron Mortier à M. Mole, en date du 12 octobre 1830.

qui récosent la gendarmente, et les incendiaires qui protestent contre les pompiers. • Il revendiquait • le droit de se rendre à l'appel fait per une autorité légale pour sa défense, tout comme il se reconnaissait le droit d'aller éteindre le feu dans la maison du voisin de peur qu'elle ne gagnat la sienne ». Il proclamait même « la solidanté des puissances dans les secours que l'une ou l'autre serait appelée à porter à un État en proie à l'auarchie révolutionnaire \* = . Mais en fait, malgré ces protestations, il n'était plus question pour personne de donner au roi de Hollande le concours armé qu'il réclamait. Le roi de Prusse déclara avec dépit que « puisque l'Angleterre ne voulait rien faire, il n'entreprendrait pas seul la guerre pour des intérêts qui étaient besucoup plus ceux de l'Angleterre que ceux de ses propres Étais\* ». A Vienne, M. de Metternich avouait que « la cause des Pays-Bas était entièrement perdue »; il se sentait si peu en mesure de répondre à la demande de secoure du roi de Hollande, qu'il la traitait de demande « irréfléchie ». L'empereur d'Autriche, répondant à ce prince, motive son refus per son éloignement géographique, et il ajouta : « C'est aux puissonces, les seules à portée de préter à Votre Majesté un seçours matériel, à peser et la position dans laquelle se trouvent placées les choses, et leurs propres facultés. . On était du reste de fort méchante humeur à Vienne, comprenant quel coup venait d'être porté à la vieille politique, quel avantage était obtenu, des ses premiers pas, par le gouvernement de Juillet. On se lamentait hautement de voir : l'Europe accorder si lâchement par son silence le principe que la France avait établi avec tant de hauteur v. La faute en est, disait-on, au manque d' « énergie morale » de la Prusse et à la « trahison » de lord Wellington .

Tels étaient la aituation prise et les résultats acquis par

Mémoires de M. de Metternich, L. V., p. 44 et 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce propos était rapporté, quelques semaines plus turd, par un diplomata surde que en elérmant l'authenticité. (Hanamann, Geschichte Frankreicht, 1230-1879, t. I., p. 148.)

Mémoires de M. de Metternich, t. Y. p. 42.

<sup>\*</sup> Deptebes de l'envoyé sarde à Vienne, (Hittannino, Geschichte Frankreicht, 2830-1870, t. I, p. 147 et 148.)

le diplomatie française au commencement de novembre, au moment où, à Londres, la conférence affait tenir en première stance, et où, à Paris, par suite d'événements que nous raconterous plus tard, le ministère de l'avénement était réduit à se dissondre. Assurément, les négociations où l'on s'engageait devaient entrainer des complications et des lenteurs auxquelles les impatients et les violents avaient beau jeu d'opposer la simplicité tranchante des moyens révolutionnaires. Assurément aussi, à ne vouloir regarder que la Belgique et les sympathies qui s'y manifestaient alors pour la France, il semblait que celle-cioût pu chercher des avantages, sinon plus considérables, du moma plus directs et plus apparents. L'opposition ne laissa pas échapper cette occasion d'attaque. Dans la presse, que d'éclats d'indignation contre ce gouvernement qui reconnaissait les traités de 1815, en faisant décider par les puissances signataires quels changements pouvaient être apportés à l'état territorial fixé par ces traitée ; qui livrait la Belgique, en la mettant sous le joug de la diplomatie; qui trahissait la France, en refusant les annexions offertes", par ménagement pour l'Angleterre ou par crainte des autres États! Mais ces déclamations ne pésent

Il y aurait heu des réserves à faire our l'assertion tant de fois répétée que l'annexion à la France émit alors désirée en Belgique. Un peu plus med, le 27 janvier 1881, M. Margun syont affirmé à la tribune du Palais-Bourbon que e la Belgique roulais se réugir à la France », la général Sébastinai, miquere des affattes dirangères, repondit que « la Belgique no s'était jamais offerts »... Sans doute, ajouta t-il, les Belges que avaient exprimé le désir de cette union a étaseut les saterprêtes d'un grand nombre de leurs compatriotes, mass ile n'itament pas les organes de la mation; la Belgique, qu'on veus présents somme secours, est, sur cette question, comme our besuccusp d'autres, chrisée en plansicurs partis ». Quelques jours après, dans le congrès beign, des protestations tres-vives s'élevérent cookes l'ides qu'on parament se faire en França d'une Begique « a offrant » à sa persente voisine. On y fit remarquer que presque tons les journaire belges avesent combatte l'imion, et qu'à perus deux ou trois orateurs l'avance contenue dans la représentation nationale. Tel etait l'état d'espest dans la congrès que ceux mécase qui, comme M. Gendebien, passarent pour être la plus rents de la Prance, crereus devoir se défendre d'avoir jameis peusé à l'anneuton et se firent au contraire honneur d'avoir combattu les pretentions qui s'étaient manafestees à l'arm. Quant à M. de Gerlache, le chef du purts catholique, il a beria : « Si nous voulons àtre stigmatisés sux yeux de l'Europe entiere, réuniscens-mons à la France I » (Cf. sur cette discussion du congres belge l'ourraga do M. Justo, le Congrée national de Belgique, t. 1, p. 202 à 244.)

4

guère quand on les met jen balance avec l'effrovable et trop réel péril d'une coalition Comment ne pas louer au contraire le gouvernement, particulièrement le Roi et M. de Talleyrand, d'avoir trouvé moyen de sauver l'intérêt français, en évitant une guerre qui eut été un désastre? Dès le premier jour, au milieumême du trouble et des embarras de la révolution, ils ont duscerné, avec prudence et résolution, avec précision et clairvoyance, l'étendue des avantages qu'il y avait chance d'arracher à l'Europe. On verra par quelles vicissitudes passera cette entreprise diplomatique avant d'arriver au but; mais, à l'origine, ce but avait été bien fixé et la direction heureusement donnée. S'il y a en des timidités et des socrifices, il ne faut pas les attribuer au défaut de courage on de patriousme du gouvernement; ils sont imputables au malbeur de la révolution. Gelle-ci, en effet, a pu précipiter entre la Belgique et la Hollande une rupture qui était conforme à nos intérêts, mais elle nous a rendu. plus difficile d'en profiter. Avant 1830, il eût été facile d'annexer la Belgique à la France, avec l'accord de la Russie et de la Prusse. Après, il fallait beaucoup d'habileté et de bonheur pour arriver, avec le concours de l'Angleterre, à constituer sculement un État indépendant et neutre.

Contrastes singuliers et non moins singulières analogies! La Restauration et la monarchie de Juillet out eu toutes deux comme une fatalité qui, venant de leur origine, a pesé loardement et longtemps sur elles. Pour la Restauration, c'était la coincidence, fort injustement exploitée, qui avait para l'associer à l'invasion étrangère et à l'humiliation nationale. Le malheur de la monarchie de Juillet était d'apparaître comme une revanche de 1815, revanche dont elle éveillait le désir en France, la crainte au dehors, unes avoir d'ailleurs le pouvoir ni la volonté de l'accomplir, s'exposant à un désastre si elle avait la folie de la tenter, accusée de trahir sa mission si elle avait la sagesse de s'abstenir. L'une paraissait trop liée, l'autre trop suspecte à la vieille Europe; l'une trop la conséquence, l'autre trop la représaille de Waterloo. On sait que la Restauration, après avoir beaucoup souffert de ce mal, avait peu à peu réagi par la

force de son principe et la valeur de ses hommes d'État; on sait quelle belle place elle avait fait reprendre à la Prance en Europe, et comment, à la veille de sa chute, elle ent été en mesure, avec un ministre habile, d'accomplir de grandes choses et de réparer ces malheurs de 1814 et 1815, dont on prétendait, avec si peu de raison, la rendre responsable. Quant à la monarchie de Juillet, ce qui était le mal aign, le péril imminent de ses débuts, deviendra pour che la cause d'une faiblesse chronique, cruellement exploitée par une opposition qui lui imputera à lâcheté la réserve et la modestie nécessaires de sa politique extérieure. Et cependant, après dix-huit années de sagesse, cette monarchie finira, elle aussi, comme la Restauration, par réagir contre le malheur de son origine; à la veille de 1848, elle aura replacé la France dans une situation presque analogue à celle d'avant 1830, libre enfin de choisir ses alliances et par suite de se les faire payer, au heu de les payer elle-même, elle sera, à son tour, capable de jouer un grand rôle en Europe, sans crainte de provoquer une révolution au dedans et une coalitton an dehors. C'est alors que, par une chute nouvelle, dont la répétition fatale rappelle la fable de Sisyphe, tout s'écroulera encore une fois dans une révolution. Ainsi, depuis quatre-vingts ans, nos crises intestines entravent tonjours, parfois ruinent notre action nationale à l'extérieur. Si l'on se plaçait à ce point de vue, qui est, après tout, le plus patriotique, comme on apprendrait à détester, à mandire ces révolutions, dont il n'est. pas une, parût-elle même excusable à la regarder de l'intérieur, qui n'ait été une diminution et un recul de la France en Europe!

#### CHAPITRE III

#### LE PREMIER MINISTÈRE ET LA GRISE INTÉRIEURE

(11 soût — 2 novembre 1839)

 Deux politiques en présence. La « flésistance » et le « Mouvement » . Personne alors ne songe à choust nettement entre ces politiques. Etat d'espoit de Louis-Philippe. Les deux tendances representées et comme mèlees dans le ministère. Leur force comparée. — II. Charles X s'embarque à Cherbourg. Le parti royaliste samble anéauts. Le partage des places et l'insurrection des solliciteurs, L'administration mal défendue par les ministres. Même faiblesse dans les autres questions. Le pouvoir se aroit obligé à courtiser l'espet de désordre et de révolte. - III. L'état de la presse. Les clubs. Les mamfesfations seditionses. Impuistance de la répression. — JV. La reyanté abajasse et faussée. Le roicitoyen. Louis-Philippe et Henn IV. — V. Détresse des affaires et malaise genéra. Velléité de réaction dans le public et dans une partie du minutère. Ducussion sur les dubs à la Chambre. La population disperse elle-même le clab des Amis du peuple. — VI. La Chambre, ses uncertitudes, son impopufarité et sa fassiende. - VII. Mise en accusation des ministres de Charles X. Passions excitees. Adresse de la Chambre, invitant le Rot à supprimer la peine de mort. Colere des révolutionnaires. Emeutes des 17 et 18 octobre. Atticude pitoyable des ministres. --- VIII. Discredit du ministère. M. Guisot et le duc de Eroglie voulent s'en dégager. Ils ponseillent de faire l'épreuye de la politique de leissor-aller, Dissolution da cabinet.

I

Dès le premier jour, le gouvernement de 1830 a cu, à l'extérieur, une conduite décidée, habile. En est-il de même à l'intérieur? Si les barricades sont enlevées, on est loin d'en avoir fini avec la révolution. Le peuple est dans la rue, les asprita hors de voie, les imaginations à la fois troublées et excitées, les passions et les convoitises déchainées. Ce qui, dans l'organisation sociale et politique, n'a pas été jeté à terre durant les trois jours est ébranlé et pour ainsi dire déraciné; il semble que

### LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. 85

checun se croie le droit de tout détruire et s'attende à voir tout remplacer. Le péril est grand. Comme naguère, quand il s'est agi de reviser la Charte, deux politiques sont en présence, qui se dégagent plus ou moins nettement dans la confusion du moment : l'une, désireuse de saisir ce point d'arrêt si difficile à trouver sur la descente révolutionnaire, et préoccupée d'abord de contenir les forces désordonnées qui ont été mises en mouvement; l'autre, empressée ou résignée à leur laisser le champ libre, même à leur donner un nouvel élan, et, sous prétexte de vouloir « toutes les conséquences de Juillet », ne tendant qu'à développer la révolution au dedans et à la propager au dehors. Doit-on, sutvant la parole de M. de Rémusat, « regarder la révolution comme faite et ne viser qu'à la durée du résultat, ou la prendre comme un commencement et perpétuer l'état révolutionpaire? En un mot, doit-on s'établir dans ses conquêtes, ou conquérir l'inconnu? » Politiques fort opposées et qui vont se résumer en deux mots, la « résistance » et le « mou-Tement ...

Parmi les hommes politiques, parmi les meneurs parlementaires qui ont assumé ou reçu des événements la conduite de la révolution et qui, après avoir fait la monarchie nouvelle, sembient ses tuteurs et ses régents, nul alors ne se pose aussi nettement la question, nul surtout n'est en goût et en mesure d'y répondre. S'ils le tentaient, leur désaccord apparaîtrait, et il s'ensuivrait une séparation dont aucun d'eux n'ose prendre l'initiative. On ne veut pas encore s'avouer ni avouer au public que les 221 n'étaient qu'une coalition hétérogène, unie momentanément pour une campagne d'opposition. Vainement donc chercherait-on de ce côté une direction précise et une puissante impulsion.

La couronne va-t-elle suppléer à ce qui manque dans l'action parlementaire? Trouverons-nous là une volonté résolue à choisir entre les routes opposées qui se présentent au sortir du carrefour révolutionneure? Le Rot va-t-il faire preuve, à l'intérieur, de la résolution habile qu'il montre, à ce moment même, dans les affaires étrangères? Avant peu, en effet, la politique de Louis-

Philippe se manifestera an dedans, non moins décidée, non moins » résistante » qu'au debors; elle lui sera à ce point personnelle qu'il l'appellera son système, et il l'appliquera jusqu'au bout avec une persévérance que quelques-uns qualifierent d'obstraation. Mais, à l'heure où nous sommes, — soit que le prince n'ait pas encore son opinion faste, soit qu'il juge inutile ou imprudent de la manifester, - il paratt disposé à garder, à l'intérieur, entre les tendances contraires, une réserve et une sorte de neutralité calculées. Louvoyer, gagner du temps, no pas prendre d'initiative; s'abstenir dans le doute<sup>1</sup>, — et sa clairvoyance à discerner les côtés faibles ou périlieux de toute décision lui donne sans cesse une raison nouvelle de douter; lacher beaucoup au besoin, sauf à reprendre plus tard; laisser l'expérience révolutionnaire se continuer, dans l'espoir que le mal s'usera de lui-même, attendre, pour se mettre à la tête de la réaction, que le pays en est compris à ses dépens la nécessité; jusque-là ménager tout le monde, chercher à satisfaire les partis les plus opposés, éviter ou ajourner tous les conflits, fût-ce au prix d'inconséquences et de capitulations : telle est la tactique que Louis-Philippe semble alors vouloir suivre. Il regarderast comme une fohe inutriement périlleuse d'engager tout de suite une lutte ouverte contre l'opinion avancée. Les journées de Juillet, la scène récente de l'Hôtel de ville, lui ont laissé une impression singulièrement vive et présente de la faiblesse du gouvernement et de la puissance de la révolution. Celle-ci lui appareit comme une force dominante, présistible, qu'on ne saurait heurter de front sans se faire briser, qu'on peut tout an plus éviter par adresse, endormir en la cajolant et désintéresser en lui faisant sa part. Il n'est pas d'ailleurs dans son tempérament de rien brusquer, non que la décision ou le courage lui manquent, mais il se défie voloritiers de ses forces. Peu porté aux illusions, tout au plus espere-t-il tourner la difficulté du moment; il ruse avec elle plutôt qu'il ne l'aborde en face, et



<sup>1.</sup> Je die toujours : Dans le doute, abstisme-tes », étrivait alors le Rei à M. Guarot, dans une lettre intene

LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE ST estude qu'en un pareil temps, c'est déjà beaucoup de durer au moyen d'expédieurs successifs.

Ainsi que l'a finement observé M. Guizot, l'expérience ecquise par Louis-Philippe contribuait à le rendre plus hésitant devant la révolution. Comme ches tous les hommes de sa généretion, les souvenirs qui demeuraient en lui les plus vivants, qui obsédarent le plus son imagination et agissarent le plus sur sa volonté, étaient ceux qui se rapportaient aux dernières années du siecle précédent. Adolescent et tout frais sorti d'une éducation à la Jean-Jacques, il s'était associé avec ardeur aux événementa comme aux idées de 1789, et en avait reçu une empremte ineffuçable. Il n'avait pas ressenti moins vivement les déceptions qui avaient survi ; le crime et bientôt la mort de son père, la proscription qui l'avait lui-même frappé, lui avaient fait jouer, dans cette effroyable tragédie, un rôle qui n'était pas de nature à diminuer la vivacité et la profondeur de ses impressions. Sous l'action de ces souvenirs contradictoires, les una entralnants, les autres pesants, il était à la fois tres-imbu de certaines idées révolutionnaires et très-soucieux des périls qui en résultaient, en somme asses perplexe et quelque peu désabasé sur le résultat final. Mais son tentiment dominant était celui de la force supérieure et presque fatale de ce mouvement, ausa bien dans les réformes généreuses aux quelles, jeune prince. il avait applaudi, que dans les violences destructives dont il avait été victime. On conçoit quel devait être l'effet d'une telle disposition d'esprit, an lendemain des journées de Juillet, en face du réveil et du nouveau triomphe de la révolution. De là. ce laisser-aller qui révélait à la fois un vieux reste de sympathie et une timidité mélangée d'effroi et de découragement. Il faudra plusieurs mois de douloureuse et périlleuse épreuve ayant que Louis-Philippe domine cette séduction et cette défaillance. Encore le fera-t-il jamais bien complétement? Si, en février 1848,

M. Gaizot à dit plus turd de Louis-Philippe, en causest avec M. Sensor :
 Plesa de bravoure personnelle, il était trande en politique; il préférait l'adresse à la force, et cherchait toujours à tourner les abstacles, au hest de les attaquer de front.

il n'a pas su se défendre, c'est que, cette fois encore, il a été paralysé par la même impression fataliste, et presque superstitiense, de la force révolutionnaire.

Cette impuissance générale à prendre parti pour une politique déterminée, s'était manifestée, on l'a vu, dès le premier jour, dans la composition même du ministère. Il semblast que, loin d'être pressé de faire un choix entre les deux politiques, ou eut voulu en quelque sorte les fondre, faire marcher ensemble les bommes qui représentaient l'une et l'autre, et continuer au pouvoir la coalition qui s'était nouée dans l'opposition. Ainsi avait-on mis côte à côte et, en quelque sorte, péle-mêle dans ce cabinet, les hommes du « mouvement » et ceux de la « résistance . , d'une part M. Laffitte, M. Dupont de l'Eure, M. Bignon, le général Gérard, de l'autre le duc de Broglie, M. Guizot, M. Casimir Périer, M. Dupin, le comte Molé, le baron Louis, le général Sébastiani. S'était-on flatté d'atteindre à la fois deux buts opposés, de donner des gages aux révolutionnaires et de rassurer les conservateurs : tel ministre servant à dire aux premiers : « Ne bouges pas, je suis là »; tel autre aux seconds: . N'ayez peur, j'y suis. »

A compter les têtes, les conservateurs avaient la majorité dans le cabinet. Sept contre quatre, ils occupaient les minis-tères les plus considérables; l'Intérieur, avec M. Guizot; les Affaires étrangères, avec M. Molé; les Finances, avec le baron Louis. Leur supériorité de talent était incontestable. Mais tous ces avantages étaient compensés, et un delà, par la popularité que les circonstances assuraient aux représentants de l'autre politique. M. Laffitte, alors à l'apogée de sa vaniteuse importance, avait une situation à part auprès du roi qu'il se flattait d'avoir « fait ». M. Dupont de l'Eure passait pour nécessaire: su démission, qu'il était toujours prêt à offrir avec une sorte

Dans ses dernières années, capendant, Louis-Philippe avait perdu beuncomp de ses illusions sur 89; il corivant en parlant de sette epoque : « Nous avons fait mut de satrifices, tent d'abandons, tent de destructions, que nous avons rendo la monarchie impossible, tens rendre la république possible. » (Cité dans une lettre écrete par le duc Pasquier, en 1857.)

#### LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE, 89

d'indépendance bourrue, eut dénoncé avec éclat la royauté nouvelle aux colères de ce parti révolutionnaire qu'on ne se croyait pas la force de braver. Tous deux, d'ailleurs, se savaient soutenus et protégés par La Payette, dont le préfet de la Seine, M. Odilon Barrot, était l'agent dévoué. Le Roi lui-même affectait d'accorder aux hommes du « mouvement » , sinon la réalité de sa confiance, du moins les démonstrations les plus apparentes de sa sympathie. Réservé, presque froid avec M. Guizot, avec le duc de Broglie et surtout avec M. Casimir Périer, il témoignait à M. Laffitte une affectueuse familiarité. Il permettait tout à l'humeur chagrine de M. Dopont de l'Eure et subissait ses boutades avec une sorte de déférence. Pour La Fayette, surtout, quelle dépense de caresses! On eût dit que Louis-Philippe estruait nécessaire de prolonger l'embrassade commencée le 31 juillet, sur le balcon de l'Hôtel de ville. « Il vaut mieux, répondait-il à un diplomate, que vous me soyez présenté par le général que par tous mes ministres ensemble : c'est mon ami et mon protecteur '. . D'ailleurs, ne fussent-ils pas prépondérante, la seule présence des hommes de gauche dans le ministère avant de redoutables conséquences. Ge n'est pas sans péril qu'on laisse les révolutionnaires, — en la personne de leurs représentants ou seulement de leurs protecteurs et de leurs complaisants, — prendre une part quelconque au gouvernement. La satisfaction donnée ainsi à ce parti peut un moment le détourner des attaques ouvertes; mais elle lui fournit l'occasion d'exercer, an cour même du pouvoir et des forces sociales, une action dissolvante plus funeste que toutes les attaques.

De leur côté, les conservateurs du cabinet n'étaient guère en état d'agir avec ensemble et énergie : il y avait entre eux divergence de vues et contradiction de caractère. Quelques-uns étaient résolus à se renfermer dans leurs attributions spéciales. D'autres se réservaient par timidité ou par calcul, d'autant moins disposés à se compromettre qu'avec leurs collègues de gauche ils ne pouvaient compter sur cette discrétion vulgaire qui garantit la

Sincure, Louis-Philippe et la contre-révolution, t. I. p. 218

liberté intérleure du gouvernement. « Nous étions percés à jour, a raconté plus tard l'un des membres du cabinet; la chambre à coucher de M. Dupont de l'Eure était ouverte, dès le matin, à tous les suppôts de la basoche, et, le soir, le salon, où M. Laffitte faisait son éternel piquet, l'était à tout le tripot de la Bourse : c'étaient deux clubs où les curieux venaient aux nouvelles, pour en faire tel usage que de raison ou de déraison . . Les plus décidés parmi les ministres, M. Guisot et le duc de Broglie par exemple, ne se sentaient pas les hommes du moment ; il leur semblait que la loyauté constitutionnelle de leur conduite sous la Restauration étant, aux yeux mêmes de leurs amis, un souvenir compromettant : les titres révolutionnaires comptaient sculs". Du reste, ni l'un ni l'autre n'avait alors sur la politique de résistance les idées nettes et les volontés arrêtées qui ont apparu plus tard, dans leur langage et leur conduite; ils ne croyaient pas surtout l'heure venue de pratiquer cette politique et de hi donner un caractère offensif. « Tout ce qu'on peut espérer du meilleur ministère possible, dissit alors le duc de Broglie, c'est qu'il tienne pour le moment la position, qu'il ne laisse pas trop entamer ni les données essentielles de la monarchie ni les conditions vitales du pouvoir, et qu'il ménage an bon sens public le temps de reprendre le haut du pavé. Plus tard, rappelant les souvenirs de cette époque, le même homme d'État écrivait : • Amortir les premiers coups d'une réaction inévitable, sauver ce qui reste debout du principe monarchique, gagner du temps en parant au plus pressé, préparer enfie la réaction de la réaction, c'était notre tâche, à peuprès notre plan et tout au plus notre espérance 1. » Si modeste

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cf. les Souveners du feu dun de Broglio. — Un jour, M. Dupin révéluit au conseil qu'un personnege, proposé pour un beut poste, avait subi un procès accadeleus en cour d'assisen; peu après, le candidat évincé, mis au courant de cu qui s'était passé, veous demander ramon au minustre que avant révélé ses antécedents. (Nemoures de M. Dupin.)

<sup>\*</sup> M Guisst s'etent un jour risqué à mal parler de certains agetateurs, M. Salverte un repondet : « Les hommes dont vous parlez peuvent avoir des opinions exuitées... Gardez-vous pour cuix de sos traites comme des ennemes... Sousenes-vous que ces hommes ont combatte avant nous. »

Somenirs du feu duc de Broglie

LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIRURE. 91

que fût la têche, on comprend la timidité et l'incertitude de l'espérance. De l'aveu d'un de ses membres, M. Guizot, le cabinet était, par sa composition même, « hors d'état d'échapper à la confusion des idées, des prétentions, des chances, qui s'agitaient autour de lui », et il apparaissait » plus propre à accroître qu'à dissiper cette fermentation confuse ' ». Il n'était pas d'ailleurs appelé à une longue existence, et trois mois ne se seront pas écoulés que nous le verrons réduit à se dissoudre lui-même.

#### n

Au moment où le ministère entrait en fonction, le 11 août, Charles X était encore sur le sol de France. S'il s'était résigné à quitter Rambonillet devant l'expédition populacière du 8 août, il n'avait pas consenti à s'enfuir la s'acheminait lentement vers Cherbourg, entouré d'une partie de sa maison, imposant le respect par la dignité de son malheur; jamais il ne l'était montré plus roi qu'au jour où il perdeit en couronne. Spectacle émouvant et extraordinaire qui ne devait jamais se revoir dans nos révolutions! Les progrès de la démocratie se manifesterent jusque dans la façon dont les souverains descendront ou plutôt tomberont du trône. Des commissaires a, envoyés par le gouvernement nouveau, accompagnaient Charles X. chargés à la fois de le surveiller et de le protéger : mission pénible et délicate qui fut du reste remplie avec convenance. Les ministres suivaient, d'une pensée auxieuse, la marche lente du cortége. Ils redoutaient moins un retour offensif de la vicille royauté, que quelque désordre populaire, quelque borrible catastrophe qui cut ensanglanté et deshonoré leur gouvernement. Aussi fut-ce pour eux un sangulier soulagement, quand ils apprirent, le 17 sout, que la veille, Charles X s'était

Memoires de M. Guszot, t. II, p. 40 et 41.

La maréchal Maison, M.M. Odilon Barrot et de Schenen.

embarqué à Cherbourg, aur un paquebot américain qui le transportait en Angleterre.

Ne semblait-il pas dès lors qu'on en avait fini avec le gouvernement tombé? Le drapeau blanc ne flottait plus nulle part, pas même en Vendée ou en Bretagne. Les « carlistes » étaient comme écrasés par leur défaite, et plus encore par l'impopularité du ministère qui venait de tout risquer et de tout perdre dans sa malheureuse tentative de coup d'État. Ceux d'entre eux qui faisaient partie des Chambres se taisaient ou se bornoient à des protestations émues, qui semblaient le testament ou l'oraison. funebre de leur parti ; plusieurs se retiraient pour ne pas préter serment. Parmi ceux qui étaient fonctionnaires, magistrats aurtout, beaucoup renoncaient noblement et tristement à leur carrière, se condamnant à une inaction pénible, et laissant, dans les services publics, un vide dont on devait longtemps souffrir. Les journaux de droite n'étaient prêts sans doute ni à capitaler ni à se rellier; mais, dans ces premiers temps, ils semblaient moins pressés d'arborer leur propre drapeau et de faire campagne pour leur compte, que de seconder les attaques et les exigences de la presse révolutionnaire; ils prétendment contraindre la monarchie nouvelle à aller jusqu'au bout de sesprincipes, dans l'espérance qu'elle en mourrait. Quant aux salons, qui sont l'une des forces principales des royalistes, ils n'avaient guère alors d'autre vengeance que de persifier dédaigueusement les vulgarités bourgeoises ou démocratiques de leurs vainqueurs, ou bien ils se consolaient avec des prédictions annonçant, pour février 1831, la chate de Louis-Philippe et le « brûlement de Paris ' ». Mais nulle part une résistance active et efficace à l'établissement du régime nouveau. On cût dit que le parti qui, la veille, était mattre du pouvoir, avait tout d'un coup dispara, et qu'il avait quitté la France avec son vieux roi. La reine Marie-Amélie disait alors à Benjamin Constant, assis un soir à côté d'elle à table : « Je vous en prie,

Lamentant, encore catholique, se plaint, dans une lettre d'octobre 1830, du trouble jeté dans les esprits par ces prédictions.

monsiene Constant, avez pitié de nos royalistes et protégez-les. Les royalistes? Madame, répondit en souriant le député libéral, je ne demande pas mieux; mais tous ces jours-cs, je n'en ai pas vu 1. . » Sorte de trompe-l'œil qui se produit souvent à la suite de nos révolutions, et dont sont dupes aussi bien les vaincus dans leur désespérance que les vainqueurs dans leur orgueilleuse illusion. Les partis, pour disparaître sous le premier coup de la défaite, ne sont pas anéantis. Le gouvernement de Louis-Philippe s'apercevra trop tôt qu'il y avest encore des légitsmistes. L'opposition de ces dermers, en rétrecissant le terrain sur lequel pourra s'établir le parti conservateur, sera l'une des principales faiblesses du régime de 1830. Mais ce péril, dont toute la gravité ne sera reconnue qu'après la catastrophe de 1848, n'était pas vu au lendemain de la révolution de Juillet. Charles X embarqué, les royalistes résignés on désespérés, il semblait que le ministère n'eût plus à s'inquiéter du gouvernement déchu ni du parti vaincu, mais seulement à faire marcher le gouvernement nouveau et à s'entendre avec les vainqueurs. De ce côté, venaient alors ses embarras.

Le moindre n'était pas le partage du butin. A peine entré en possession de son administration particulière, chaque ministre vit tout d'abord se poser devant lui la question du personnel. Rien de surprenant sans doute qu'on destituât beaucoup de fonctionnaires et que leurs places fussent distribuées entre les opposants de la veille. Quand ceux-ci s'appelaient Villemain, Vrtet, Mignet, Thierry, Lenormant, de Barante, Dupin, Barthe, etc., la chose publique s'en trouvait hien. Mais les rancunes et surtout les convoitises ne se contentaient pas de ces changements raisonnables. « Il y a des hommes, écrivait alors M. Thiers, qui, pour croire à une révolution, suraient besoin de ne plus voir les mêmes édifices, quelques-uns de ne plus rencontrer vivants les mêmes hommes, d'autres, et c'est le plus grand nombre, de se trouver

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Béminiscences, par Courses, t. 11.

en place!. « Quel assaut autour de chaque fonction! La révolution avait tourné toutes les têtes; pas un désir, pas une prétention qui ne se sentissent en quelque sorte proyoqués et qui n'attendissent du gouvernement une estisfaction immédiate: pas un rêve d'intérêt ou de vanité qu'on ne regardat comme facilement réalisable. Aucune des barrières élevées par les règles ou par l'usage n'était demeurée debout. Quiconque avait joué un rôle dans les trois journées se croyait un titre à une récompense, et cette récompeese était une place. Du coup, on prétendant arriver au premier rang, sans souci des gradations biérarchiques. Voyez tous ces solliciteurs on plutôt ces réclamants impérieux se précipiter sur la capitale, à peine débarrassée de ses barricades! « Il y a dans Paris, duait un plaisant observateur, quarante mille solliciteurs, et la Gascogue n'a pas encore donné, » Les plus démocrates n'étaient pas les moins avides; c'est ce qu'ils appelaient pourmivre « les conséquences de Juillet » : témoin ce farouche républicain, arrêté lors d'une émente et dans la poche duquel on trouvait une supplique pour demander une préfecture 2. La Fayette était le patron complaisant de cette chentèle, et l'on n'évaluait pas à moins de soixante-dix mille le nombre des demandes apostillées par lui . Toute sollicitation était doublée d'une dénouciation contre les fonctionnaires en place. Les plus humbles comme les plus hauts ne trouvaient pas grâce devant le rigorisme des patriotes qui aspiraient à les remplacer. L'un des limiers de cette meute affamée s'étant écrié un jour : « Savez-vous, messieurs les ministres, ce que c'est qu'un carliste? . une voix railleuse lui riposta : . Un carliste, c'est un homme qui occupe un poste dont un autre homme a envie. . Cette fois, les rieurs furent du bon côté; mais les assaillants ne se démontaient pas pour si peu. Vainement

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Za Menarchia de 1830, p. 55.

<sup>&</sup>quot; Cité par M. Dupin à la tribune, le 89 septembre 1830.

Seize mois, ou la Révolution et les révolutionnaires, par M. du Surrange.

# LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉUIRURE. 95

le bon sens indigné et aiguisé de certains écrivains dénonçait-il l'odieux et le ridicule de cette « insurrection des solliciteurs ', »; vainement le vaudeville les faisait-il figurer en posture grotesque sur la scène des théâtres parisiens \*; vainement, dans l'âpre colère de ses *lambes*, Barbier flétrissait-il la « curée » \*: rien n'arrêtait ce débordement de convoi-

M. Saint-Mare Grardin écriveit, le 16 soût 1830 : « Aujourd'hui, s'est une tout sutre insurrection : c'est l'insurrection des solliciteurs; c'est la levée en masse de tous ses chercheurs de places; ils courent aux antichambres avec la même ardeur que le peuple courait au fau. Dès sept heures du matin, des bataillous d'habits noire s'étancent de tous les quartiers de la capitale; le rassemblement grossit de rue en me A pied, en finere, en exbriolet, suant, halotant, la courde en chapeun et le ruban tricolore à la boutounière, vous voyes toute cette foule se grouper vers les hôtels des ministres)... Le mouvement de l'Insurrection se repand de proche en proche, d'un bout de la France à t'autre. Chaque département envoir ses recrues... Les victimes abondent; il y en a de toutes les spoquet. Les héros nutai pullulent... Ceux qui ma sont pas battus out auen leurs titres. L'Intimé aujourd'hei ne direit plus :

Monsieur, je suis bâturd de vetre epothicaire.

Il scrait bâturd d'un des vainqueurs de la Bastille et oncie d'un des braves du post de la Grève. A ce titre, l'Intimé demanderait une place de procureur général. L'armée ordinaire de l'insurrection intrigante, c'est la delation. Personne n'est bon citoyen s'il a une place; personne n'ame la patrie que les solliciteurs. Voici un receveur général qui gagne 100,000 franca par au, c'est un Jésuite! Un préfet qui en gegne 25,000, c'est un homme dévoué à l'ancien ordre de choses. Avec tout cele l'inquiétade se répand dans les provinces, en même temps que l'esprit d'intrigue et de capidité.

Le 25 aptembre, on représentant au Vandeville le l'entre aux places, de Bayard. Au lever du rideau, les sollienteurs, réams dans l'antichembre du ministère, chantment en chapter:

Qu'on nous place
Et que justice se fiane.
Qu'on nous place
Your en stusse.
Que les placée
Soient charaés !

La Curée, publiés le 22 septembre 1880, fut le premier, et pout-être le plus setentiesent des Jembes de Barbier. Paris, disait le poéte, n'est plus qu'une contine impure,

Un tandis regorgount de flaquins sant courage,
D'offrentés coureurs du mileus,
Qué vent de porte en parte, et d'étage en étage,
Guernant quelques boots de galons,
Une hable eynique, aux clameurs incolentes,
Où etracus cherche à decharer
Un missimble coin des guerriles ranghantes
Du pouroir qui vient d'expires.

Google

N . . . . .

uses et de délations. C'est le propre d'ailleurs de semblables appétits, qu'une fois éveillés, ils ne sont jamais russasiés. Et puis, pour un satisfait, combien de mécontents! Ceux-ci passaient aussitôt à l'opposition : opposition de principes, d'ailleurs quelques personnes out pu supposer, par exemple, que si Carrel s'était montré bientôt le plus vif adversaire de la monarchie qu'il avait contribué à fonder, c'était parce qu'un lui avait offert seulement la préfecture du Cantal.

Un jour qu'il était assaille par une foule de solligiteurs, le baron Louis ouvrit brusquement la porte de son cabinet : • Que me voulez-vous? leur dit-il. Vos conseils? je n'en ni que faire. Des dénonciations? je ne les écoute pas. Des places? je n'en ai qu'une à votre service; c'est la mienne, prenez-la, si vous la voulez. » Paus il referma sa porte. Mais il n'était pas beaucoup d'autres ministres capables d'une telle résistance. Parmi eux, quelques-uns, comme M. Dupout de l'Eure, n'en avaient même pas la volonté : ils étaient, on l'a vu, dans l'inténeur de la place, complices de ceux qui voulaient l'envahir; per oux, plus d'une fonction, notamment dans les parquets, était livrée à des incapables et à des indigues, sans autre titre qu'un certificat de civisme révolutionnaire 1. D'autres membres du cabinet eusent désiré défendre leur personnel : a'ils y parvenoient parfois dans les parties les moins en vue de leurs administrations, ce n'était pas sans faire sur d'autres points de bien regrettables concessions. M. Guisot surtout était assailli de demandes et d'exigences pour les postes dépendant de son ministère de l'intérieur. Quand il pouvait garder on reprendre an liberté, il en profitait pour nommer quelques fonctionnaires habiles et énergiques. Mais combien il était surveillé et empéché! Il lui fallait recevoir presque journellement ses anciens collègues de la société Aide toi, le ciel t'aidere, qui



An moment où l'en formait le ministère, le due de Broglin avait dit au Roi e a Si M. Dupout demeure quelques mois où il set, attendez-vous à voir ce personnel de la magnetature qu'en a sauvé à grand'poine dans la révision de la Charte, empoisonné de choix détestables, vu le nombre et la diversité des vocances; plus de rigoureuses conditions, plus de tempe d'arrêt dans les tribunes. » (Soupeners du feu duc de Broglie.)

LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE, 97

tendait a devenir un centre d'action purement révolutionnaire, et souvent il croyait devoir prendre leur avis sur les nominations de préfets. Du reste, quoiqu'il cédit, il accordait beaucoup moins qu'on ne lus demandart : de là des plaintes, des récriminations d'une amertume croissante, dans lesquelles de grandes phrases sur l'intérêt et les droits de la révolution voilaient mal les égoïsmes impatients et les ambitions déçues. Le manutre en était réduit, pour se justifier, à publier un exposé où il énumérait toutes les destitutions prononcées 1. Sous la pression qu'il subissait, il avait parfois la main malheureuse : Je suis fâché, lui écrivait le Roi, le 17 août 1830, d'avoir à vous avertir que deux de nos nonveaux sous-préfets sont venus hier au Palais-Royal complétement ivres, et qu'ils y ont été bafoués par la garde nationale. Mes aides de camp vous diront leurs noms que l'oublie et que vous tairez par égard pour leurs protecteurs. Nous ne nous vanterons pas de ces choix-là et nous les remplacerons. » Si les ivrognes étaient rares, ne l'étaient pas toujours assez les intrigants sans scrupule; ne l'étaient pas surtout les brouillons pervertis par les habitudes et les sophismes d'opposition, n'ayant d'autre éducation politique et professionnelle que d'avoir appris par cœur et répété quelques phrases de journaux. De plus, des fonctionnaires, arrivés ainsi par droit de conquête révolutionnaire, se croyaient plutôt au service de la révolution que de la monarchie; ils ne cherchaient pas tant à plaire à leurs chefs hiérarchiques qu'au parti qui les avant poussés. Cette sorte d'indépendance des agents inférieurs n'était pas le moindre embarras ni la moindre faiblesse du gouvernement, et nous verrons plus tard combien Casimir Périer devra dépenser d'efforts et d'énergie pour remédier à l'anarchie administrative.

Dans toutes les nutres questions qui se posèrent à cette première heure de la monarchie nouvelle, le ministère se montratel que nous venous de le voir, manifestant des velléités contradictoires suivant les jours et surtout suivant les ministres, inca-

 <sup>13</sup> septembre 1830.

pable de donner une direction nette et ferme à l'opinion, et finissant presque toujours par pencher vers la faiblesse. Certaines lois furent présentées et votées qui étaient des satisfactions prévues à l'opinion libérale : telles les lois rétablissant le jury pour les délits de presse, soumettant à la réélection les députés promus à des fonctions publiques, ou abrogeant la loi du encrilége. Quelques actes, le maintien du Conseil d'État défendu par le duc de Broglie, la modération dont ce dernier, chargé du ministore des cultes, fit preuve dans ses rapports avec les évêques, l'ordre que le baron Louis chercha à rétablir dans l'administration des finances, révélerent le désir de résister aux préjugés et aux excitations révolutionnaires 1. Mais en peut-on dire autant du décret par lequel le Panthéon était enlevé au culte, et de tant d'autres mesures qui n'avaient d'autre but que de courtiser l'esprit de désordre et de révolte? En face de ceux qui chantaient alors un dithyrambe à l'honneur des combattants des « trois glorieuses », qui célébraient la beauté et la grandeur des barnoades, l'hérotsme, la verta, la magnanimité des insurgés, qui recontaient leurs propos, dessinaient leurs hauts faits, et créaient ainsi la dangereuse légende du champ de bataille populaire, les ministres n'eurent qu'une crainte, celle de n'êtrapas trouvés assez empressés et ames enthousiastes. Que La Fayette se complût à proclamer la « gloire » de cette « noble population des barricades », placée par « sa conduite sublime au premier rang de la société française », il n'y a pas lieu d'en être surpris. Mais M. Guizot lui-même se crut obligé de lui faire écho; dans ses discours ou dans ses écrits officiels, il se · félicita » que la « révolution » eût été une » œuvre populaire », attribuant à cela » sa grandeur et sa simpocité »; il déclara que les rues de Paris avaient été « le plus beau des champs de bataille », où avait combattu une « population de béros », et le National le loua d'avoir parlé « le plus pur langage révolutionnaire \* ». Les ministres ne paraissaient pas se rendre

I Bien que la politique enivie dans les affaires étrangères fit surtout l'œuvre du Rei, il est juste d'en faire sensi partiellement honneur su moistère.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est à l'occasion du présembule de la loudestinée à accorder des récompenses.

LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. 29

compte qu'ils faussaient ainsi la conscience publique, qu'ils exaltaient et encourageaient des passions et des violences qui rendaient tout gouvernement impossible, et contre lesquelles il leur faudrait combattre à leur tour 1.4-

Chaque jour, d'ailleurs, fournissait au pouvoir une occasion nouvelle de montrer combien il s'inquiétait peu d'ébranler le respect de la légalité, en glorifiant ceux qui l'avaient méconnue. Il s'était formé une société de « condamnés politiques» qui demandaient, selon les termes de leur pétition, « la part du banquet national - due aux - avant-gardes des héros de Juillet . La Fayette, qui les avait pris naturellement sons sa protection, voulut les présenter au Roi, pour obtenir, a dit un de ses apologistes, non-seulement « une satisfaction de justice », mais « une nouvelle consécration du principe de la résistance à l'oppression ». Le Roi ne crut pas pouvoir s'y refuser. Un jour du mois d'octobre, « au grand scandale de la domesticité doctrinaire \* . , dans les salons du Palais-Royal où se pressaient les députations venues de toutes les parties de la France, l'aide de camp de service appela à haute voix . « Messieurs les condamnés pour délits politiques. « La Fayette s'avançant à leur tête : « Voilà, dit-il au Roi, les condamnés politiques, ils vous sont présentés par un complice. • Et le prince les accueillait avec une affabilité expansive . Plusieurs de ces condamnés reçurent des pennons; de ce nombre fut Fieschi, qui s'était fabriqué de faux certificats 4. On alle plus loin encore dans cet hommage rendu au passé révolutionnaire : une los prononça, avec un empressement et une solennité qui

nationales aux victimes de la révolution de Juillet, que le *National* a adressé au compliment à M. Guisot.

7.

Les ministres ne tarderont pas à sentir l'inconvément d'une telle condaite. Peu de mois sprès la révolution, le 12 novembre 1880, madame Sweichine écrita : « On est honteux aujourd'hui, surtout embacrassé, d'avoir si ridiculement exalté l'instrument dont on s'etaitservi; on voudrant bien le briser, mais la peur domine, et massi cette conviction qu'on s'est ôté le droit de sévir. »

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Expression de M. Sarrant.

<sup>\*</sup> Santage, La Fayette et la Révolution, t. I, p. 310. Mémoires de La Fayette, t. VI, p. 440.

<sup>4</sup> De La Houve, Histoire des Sociétés secrétes, p. 32.

pouvaient être pris pour une réhabilitation, le rappel des régicides exilés. En Angleterre, après 1688, un des juges de Charles 1" crut qu'il lui était permis de remettre le pied sur le territoire britannique : le Roi et le Parlement furent d'accord pour le repousser ; ils ne lui firent grâce que de la vie. Qui sait si, en agissant autrement, les hommes de 1630 n'ont pas affaibli, dans la conscience publique, l'idée de l'inviolabilité de la personne royale, et quelque peu contribué à créer les sophismes d'où sortiront bientôt tant de tentatives meurtrières contre Louis-Philippe?

### m

Cette défaillance du gouvernement prolongeait dans la nation l'état révolutionnaire. La plus fâcheuse conséquence des événements de Juillet n'est peut-être pas d'avoir soulevé tant de passions subversives; c'est d'avoir désarmé, troublé, et, pour ainsi dire, faussé les pouvoirs publics. Comme l'observe, à cette époque, une femme d'un sens élevé et fin, « l'anarchie est moins dans les esprits que dans les pouvoirs; il y a encore des gens qui savent ce qu'ils veulent; mais, à la lettre, personne ne seit ce qu'il peut 1 . Partout, en ces mois d'août, de septembre et d'octobre, une fermentation confuse, une constante agitation, une irritabilité maladive, le goût du bouleversement et de la violence, la rupture de toutes les barrières, la voie ouverte à toutes les chimères, à toutes les ambitions et à tous les orguerls, la précipitation et la déviation de tous les mouvements de l'esprit humain jusque dans la littérature et la philosophie, dans les questions économiques, sociales et religienses .

Pour nous en tenir à l'ordre politique, la presse, enivrée de la part qu'elle a prise à la victoire de Juillet et de tout ce qui a

<sup>1</sup> Madama Swetchine, lettre du 12 novembre 1839.

Nous reviendrons plus tard sur cette dernière partie des consequences révulationnaires.

# LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CUISE INTÉRIEURE 101

été débité à ce propos sur sa puissance, n'a plus aucun sentiment des limites de son action et de ses droits, des respects qu'elle doit garder, des répressions qui peuvent la frapper. Elle croit à son omnipotence et compte sur son impunité. Il n'est si mince écrivain qui n'estime être, au-dessus du gouvernement et des loss, l'incaroation de la souveraineté nationale. Le mal apparaît surfout dans les journaux créés depuis la révolution 1, dans les pamphlets, placards, caricatures qui pullulent alors. C'est une débauche et une enchère de violence, de scandale, perfois d'immoralité. On s'acharne à renverser tout ce qui est debout, à avilir tout ce qui est respectable. A ce spectacle, M. Augustin Thierry, paguère encore fort engagé dans le mouvement, s'écrie avec une tristesse étonnée et un peu naive : - Cette presse parisienne, qui a tout sauvé dans la dernière crise, semble aujourd'hui n'avoir d'autre but que de tout perdre De n'y comprende rien, et j'étais loin de m'y attendre. « Aussi en est-il déjà à invoquer » le bon sens des provinces », pour « faire justice de la turbulence de Paris ».

Il est une forme plus menaçante encore du désordre révolutionnaire : les sociétés secrètes se sont transformées en clubs,
« unissant ainsi, comme l'a dit M. Guizot, les restes d'une discipline silencieuse aux emportements de la perole déchainée ».
Chaque soir, ces clubstiennent des sénuces dignes des Jacobins
et des Cordeliers de 1793. Y assistent non-seulement les affiliés,
mais des jeunes gens, des ouvriers, des passants, qui sortent de
là, l'esprit perverti et les passions enflammées. On ne recule
pas devant les motions les plus factionses : tel jour, par exemple,
la Société des Amis du peuple prend et publie une délibération
invitant la garde nationale et les ouvriers à « renverser » la
Chambre des députés. Tel autre jour, on décide d'assaillir l'un
des ministres, M. Dapin, dans son domicite, et de le « tonsurer »; il était alors traité de « jéquite ».

Annai pouvait-on dire à la tribune, le 3 novembre 2830, des journaux fondés depuis la révolution, qu'ils étaient » pleus de doctrines ausreliques, d'appets à la force, de menaces adressées à toutes les existences établies ».

Avec les excitations de la presse et des clubs, l'ordre matériel et la sécurité ne peuvent se rétablir. Soit désœuvrement, soit goût d'agitation, une partie de la population est restée dans la rue ou elle était descendue, le 28 juillet. Elle prétend y contimer une sorte de règne tumultueux et dominer ainsi les pouvoirs publics. C'est à ses yeux le corollaire logique de ces berriendes qu'on l'a louée d'avoir élevées, c'est l'application et la pro-Jongation du même droit. Elle est poussée d'ailleurs par la misère. La crise de 1830 se tronvait être encore plus désastrense pour le commerce et l'industrie que ne l'avait été celle de 1814, et que ne le sera celle de 1848. « Chaque coup de fusil tiré pendant les trois jours, a écrit un admirateur de la révolution, avait préparé une faillite . » Les riches ont fui de Paris : on n'évalue pas à moins de cent canquante malle le nombre des départs. De là le chômage, et les souffrances qui en sont l'accompagnement ordensire. Les ateliers nationnus, où l'État fait remner nonchalamment la terre du Champe de Mars, ne sont qu'un remede bien insuffisant. L'ouvrier se demande alors si telle est la récompense de cet « hérotsme » tant exalté, le profit de ce pouvoir dont en lui dit qu'il s'est emparé. Vers la fin d'août, des attroupements à physionomie sombre se forment et témoignent de l'étonnement irrité de ce peuple qui se sent mourir de faim, aumoment où l'on proclame le plus bruyamment sa souverameté. Parfois, ils se mettent en branle à travers la valle; des milliers d'ouvriers défilent, rangés par corps de métier, suppliants et menaçants, montrant leur misère et réclamant leurs « droits ». D'autres jours, ces bandes prétendent imposer par violence des solutions économiques au moins sommaires, comme le bris des machines et l'expulsion des ouvners étrangers : c'est ainsi que, le 3 septembre, le Journal des Débate ne put paraître; ses presses avaient été détruites.

Passe-t-il dans la tête d'agitateurs populaires ou senlement d'écoliers d'exercer une contrainte sur le gouvernement ou de

<sup>1</sup> L. Biano, Hutoire de dix ens, t. l. p. 547.

IR PREMIER MINISTÉRE ET LA CRISE INTÉRIRURE 403 faire échec à une loi ; veulent-ils décerner, de leur propre autonté, les honneurs du Panthéon à l'un de leurs favoris ', encourager les conspirations futures en rendant hommage aux conspirateurs passés 1, protester contre quelque acte, formuler quelque exigence, intimider un parti, chasser un fonctionnaire, ou seulement, sans un but déterminé, montrer leur puissance et satisfaire leur goût de désordre, aussitôt les rues se remplissent d'une foule qui pousse des cris, hurle la Marseillaise ou la Parisiennà Pendant que les faubourgs démocratiques s'agitent, les quartiels bourgeois prennent peur, les boutiques se ferment sur le passage de ces bandes, mais tout le monde laisse faire. Des détachements de la garde nationale, pour témoigner leur sympathie et leur déférence, sortent de leurs postes, portent les armes et battent aux champs. La manifestation se dirige ensurte, menacante, contre les hôtels des ministres ou contre le Palais-Royal, et le tout se termine par l'ovation accontumée à La Fayette. Véritable armés de l'émeute! si elle n'en vient pas anx coups, c'est uniquement parce qu'elle ne rencontre ancune résistance à combattre . De Paris, ces désordres gagnest la province. On a dit au peuple qu'il était roi ; des lors se vérifie partout la parole de Rivarol : « Quand le peuple est roi, la populace est reine. .

Le gouvernement n'ose à présent user de répression : les moyens matériels lui manquent. Le commandant des gardes nationales, le préfet de la Seine, le préfet de police, ne paraissent connuitre d'autre ressource que des proclamations obséquences où, au milieu de compliments adressés aux perturba-

<sup>2</sup> Telle fut la grande manifestation du 21 ceptembre, anaiversaire de l'exécution des sergents de la Rochelle.

<sup>&#</sup>x27;Co désordre se reproduient plusieurs fois, dons les derniers jours d'août et les premiers de septembre, à l'occasion des bustes du général Poy, de Manuel et du tairechal Ney.

Le Journal des Debats diant, le 23 octobre 1830 — Il s'est trouvé une centaine quantité de gens qui ont adopté pour argument une menace d'emeute. Faites élère le îtor par les assemblées primaires, ou nous vous faisons une emeute. — Il nous faut encore deux articles de la Charte, ou bien une émeute. — Changes, le cens électoral, donnes-nous des places de juge, ou bien une emeute. — De telle sorte que les executes nont tombrés à l'usage : onimin des soluciteurs, on la pendiennit par supplément aux épostifies des deputés.

teurs, ils hasardent à peine une invitation timide à ne pas violer trop de lois et à ne pas trop hamilier la monarchie. L'armée, devenue suspecte aux autres et défiante d'elle-même depuis qu'elle a été vaincue sur les barricades, est tenue à l'écart. Le Roi écrit à M. Guizot, le lendemain d'une émeute demeurée impunie · • Il est urgent d'avoir une troppe faisant ce service; mais, ajouta-t-il aussitôt, c'est difficile et délicat. • M. Odilon Barrot a dit, deux ans après, en se reportant à cette époque : « Il n'y avait plus possibilité de montrer un gendarme dans les rues; on fut obligé de déguiser la gendarmerie de Paris sous un autre nom et un autre uniforme, et même, pour la gendarmerie départementale, nous nous vimes forcés de remplacer son shako par des bonnets à poil. Lorsqu'on se hasardait à faire sortir des patrouilles de troupes de ligne, c'était en les mettant à la suite d'un piquet de garde nationale . . Quant à cette garde nationale, seule en situation de maintenir l'ordre, elle ne le faisait qu'à ses heures, suivant ses caprices ou ses intérêts, jamais sous la direction du gouvernement. Celui-ci en était réduit à attendre humblement ce que seraient les impressions et les volontés de la milice citoyenne.

#### IV

Une telle atmosphère ne convensit guère à l'affermissement d'une monarchie naissante, et l'on ne comprendrait pas que celle-ca acquit à ce régume grande force morale et matérielle. Dans ces premiers mois, il n'y avait pas encore, à vrai dire, de parta républicain en révolte ouverte contre le principe du gouvernement; les mécontents ménageaient la personne de Louis-Philippe, affectaient de croire à ses bonnes intentions et de ne s'en prendre qu'à son entourage. Maia, pour n'être pas attaquée de front, la royauté ne courait pas moins un péril

<sup>1</sup> Sammans, Louis-Philippe et la contre-révolution, t. II, p. 23.

très-grave. Il semblait que presque tous eussent à tàche de la dénaturer et de l'abaisser, quelques-uns par tactique perfide, le plus grand nombre par sotuse démocratique. On s'efforçait de diminuer la distance qui doit séparer le souverain de ses sujets : un « roi citoyen », c'était le mot dont se payaient les badauds du temps, oubliant que le propre du roi est de n'être pas citoyen. De là, cette foule plus impérieuse que dévouée, plus irrespectueuse qu'enthousiaste, qui forçait Louis-Philippe à se montrer sur le balcon de son palais et à y chanter la Marssillaise. De là, ces bourgeois prenant plaisir à coudoyer leur prince dans la rue, quand celui-ci, adèle, par politique autant que par goût, à ses habitudes d'autrefois, se promenait à pied, à travers la ville, avec son chapeau gris et ce que Henri Heine appelait « son grand parapluie sentimental » . De là, ces ouvriers qui, dans leur familiarité à la fois natve et orgueilleuse, arrêtaient le Roi pour lui faire boire un verre de vin. De là, ces simples gardes nationaux qui, tout grisés d'être traités de « camarades » par leur sonverain, sortaient des rangs, au milieu d'une revue, pour aller lui serrer la main aux applaudissements de la foule. De la, juaque dans la nouvelle cour, une sorte de sans façon systématique, à ce point que M. de Sémonville, entrant un soir dans les appartements royaux, et y apercevant des toilettes d'un négligé tout democratique : « Je prie Votre Majesté de m excuser, disait-il avec une malicieuse honbomie, si je me présente sans être crotté . .

Les prétentions démocratiques n'étaient pas alors mome redicules qu'ont pa l'être, à d'autres époques, les prétentions aristocratiques. Quand, le 30 juillet, la future reine avait dû, avec sa famille, rejoindre son mari à Paris, on n'avait pu, dans la confission de ces jours, trouver d'autre véhicule qu'un voignes omnibus. Il cét été, certes, bien parrit d'y chercher un sojet de millerse contre la nouvelle dynastie : mais que penser de ceux qui croyalent y voir un titre d'honneur et qui s'attendrissaient, avec M. Jules Janin, sur ce que la famille royale avait fait son entrée à Paris dans « une de ces longues voitures à bon marché faites pour le peuple »? Les légitimistes, ennemis acharnés de la nouvelle royauté, se réjountement du tout ce qui pouvait dissimuser son prestige : ils y audaient de leur mieux. Dans les selons du parti, c'etait à qui se vanterait d'avoir fuit chonter le plus de Marzoillaises au Itoi. Les poignées de main royales étaient aussi, dans la société carlitte, un myes perpétuel de gausserie on y jousit une sorte de force satirique on Fipp I<sup>17</sup>, you des épociers, donnait à son fils Grand-Poulet des leçons de

Avec les idées que nous lui connussons, Louis-Philippe était mal préparé à se défendre sur ce terrain. Persuadé de la force irrésistible de la révolution, il ne songenit pas à lui marchander des concessions de forme et d'étiquette, trop beureux si, à cr prix, il parvenait à éluder quelques-unes des exigences de fond, Bien loin de s'attendre qu'on lui fit la cour, il se croyait obligé de la faire lui-même à la puissance du moment. Que de flatteries, par exemple, à l'adresse de catte garde nationale, en laquelle se résumaient alors les prétentions et la gloriole des petits bourgeois de 1830! Après la revue du 29 août, où avaient defilé souxante mille gardes nationaux, le Roi s'écriait, en se jetant dans les bras de La Fayette : « Cela vaut mieux pour moi que le sacre de Reims! « Dans l'abondance naturelle de ses conversations ou de ses allocations, il faisant montre de sentiments populaires, rappelait avec complaisance la part qu'il avait prise à la révolution de 1789, et se déclarait en théorie presque républicain . Cette attitude et ce langage lui paraissaient alors nécessaires pour désarmer de redoutables préventions, et se faire pardonner par la vanité démocratique d'avoir rétabli la monarche.

Il n'était pas jusqu'à la amplicaté fort honorable de ses mœurs et de ses goûts qui ne rendit Louis-Philippe moins apte à se protéger contre la familianté démocratique. — Que parlez-vous de courl diseit-il à M. Dupont de l'Eure; est-ce que je veux une cour? » A l'apparat du pouvoir, il préférait macérement l'intimité et la liberté de cette belle famille, dont on a pu dire que toutes les filles étaient chastes et tous les fils vaillants, et qui,

science politique, et lui expliquant comment toute la science du gouvernement consistant à server la sonn du premier va-nu-piede, il lui enseignant les différentes manieres de donner des posgnées de main, dans toutes les positions, à pied, à cheval, en voiture, quand on galope dans les rangs, quand en voit le defilé, etc.

Ams: fastait le Rei dans en conversations avec La Payette, Dupont de l'Eure, Laffine Quel étant le socret de ces professions de foi, un peu étranges dans la bouche de celui qui venait de menter sur le trône? Après 1898, M. Guisot, causent avec un Anglais, M. Senior, lui disait, non sans finesse : « Louis-Pàrlippe avait pour la république les sentiments que certains peuples de l'Asie out pour le démon, ti la consulerant un peu comme un être malfaisant qu'il faut flatter et se readre favorable, mans qu'il ne faut pas combattres. »

# LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. 107

pendant près de vingt ans, devait donner le spectacle, si rare sur le trône et si sain pour la nation, du bonheur intérieur le plus vrai et le plus pur. Meis était-ce uniquement l'apparat inutile qui se trouvait sacrifié? n'était-ce pas quelquefois la dignité nécessaire? Louis-Philippe avant dans les veines le sang d'une race noble et fière entre toutes, et l'on s'en apercevant à bien des traits. Seulement, dans les longues épreuves de sa jeunesse, - dans les périls et les humiliations de la révolution, comme dans l'inaction forcée et la retraite presque bourgeoise de son exil, — il avait pris des habitudes de conduite et d'esprit toutes différentes de celles que contractent d'ordinaire les fils de maison royale; de là, des mérites rares qui ne se forment pas toujours dans les cours, la science plus vraie de la vie, la connaissance plus intime des choses et des hommes, une clairvoyance aiguisée, le détachement des vanités extérieures, une sensibilité sincère et profonde mélée à une expérience un peu désabusée et railieuse, une sorte de philosophie patiente et souple, un courage froid et résigné; mais peut-être Louis-Philippe avait-il trop appris à se passer des conditions extérieures de la vie royale, et avait-il ainsi acquis les vertus et les goûts de l'homme privé, aux dépens de quelques-unes des qualités et. des exigences qu'on a contume et besoin de trouver chez un couversim.

Cependant, même à l'heurs des plus grandes familiarités, la noblesse native, l'exquise distinction de la familia royale na laissaient pas d'imposer à tous ceux qui l'approchaient. Eu quelque situation que les événements les placent, des Bourbons se sont pas de ces parvenus qu'on ne sent princes que s'ils sont entourés d'une certains étiquette. Même citoyens ou soldats d'une république, ils n'en gardent pas moins aux yeux de tous, fût-ce des démocrates, ce je ne sais quoi qu'on ne trouve pas sulleurs et qui fait d'eux les princes de la maison de France. La reine Marie-Amélie, notamment, avait conservé, dans ces jours de 1830 où tant de choses étaient abaissées, un air de naturelle grandeur qui commandait le respect aux plus réfractaires. « Moi, disait un général d'opinions assez avancées, avec taires. « Moi, disait un général d'opinions assez avancées, avec

le Roi, je n'éprouve pas du tout d'embarras; je lui parte comme s'il était mon égal. Mais avec la Reine, c'est autre chose, quand il faut lui répondre, je ne sais que dire, et je suis devant elle comme un imbécile '. « Louis-Philippe, qui se prétait plus facilement au personnage d'un roi bourgeois et populaire, et qui le jouait même avec une sorte de naturel et de belle humeur, laissant percer, à l'endroit de sou rôle, un scepticisme quelque peu railleur qui scandalisait parfois la maiserie prudhommesque da M. Dapont de l'Eure. Il était visible que sa condescendance aux engouements démocratiques n'aurait qu'un temps. « On est admis sans façon, disant-on à Béranger pour l'attirer alors au Palais Royal; on y va avec des bottes. — Bien, bien, répondait le chansonnier; des bottes aujourd'hui, et des bas de soie dans quinze jours. »

Si courte qu'elle dût être, cette attitude avait son péril. Le Roi y gagnait sans doute une sorte de popularité qui, dans le moment, pouvait aider à surmonter quelques difficultés, mais ce n'était pas sans altérer la physionomie de sa royauté nouvelle, sans diminuer son prestige, sans ôter du « sérieux » que, suivant la Bruyère, « le caractère du Français demande dans le souverain ». Si l'on n'attaquait pas encore le prince, on s'habituait déjà à le peu respecter. Pour ne se manifester que par la familiarité des témoignages de sympathie, cette irrévérence permettait néanmoins d'augurer ce que seraient les attaques au jour prochain et prévu où éclaterait la rupture. Et quand bientôt on verra Louis-Philippe accablé d'outrages grossiers que Louis XVIII et Charles X n'avaient jamais connus, ne faudra-t-il pas attribuer, en partie, ce désordre si funeste à ce qu'au lendemain de 1830, la royauté s'était placée d'elle-même. presque de plain-pied avec la foule?

S'il est facile aujourd'hui de constater le mal, il l'était beaucoup moins alors de l'éviter. Tous les princes qui n'ont pas reçu leur royauté toute faite et qui ont du l'établir eux-mêmes, — et Louis-Philippe n'était pas le premier, — ont été con-

A. Tausson, Vie de Marie-Amélie, p. 107.

damnés à commençer par bien des ménagements, par bien des compromis; il leur a fallu briguer la popularité, courtiser les parties influentes de la nation, que ce fût, suivant les époques, la noblesse, le tiers état on la démocratie. Entre beaucoup, il suffirait de rappeler le modèle de nos rois, Henri IV. Que n'avait-il pas consent: à faire pour « gaigner des amis » , comme il le disait, traitant avec ses sujets, subissant au besoin leurs exigences, achetant les uns, séduisant les autres, pénétrant presque de ruse dans sa capitale, si bien qu'il pouvait dire plus tard à propos des Jésuites : « Ils entrent comme ils peuvent : ainsy font bien les autres. Et je suis moy-mesme entré comme i'ay peu. . Son biographe nous le montre déponillant l'appareil royal pour flatter les petits, « s'arrétant pour parler au peuple, s'informant des passants d'où ils venoient, où ils alloient, quelle deprée ils portoient, quel estoit le prix de chaque chose et autres particulantez », ou, tel autre jour, disant aux hourgeois de Dieppe qu'il voulait attirer à sa cause : · Mes enfants, point de cérémonie ; je ne veux que vos aminés, bon pain, bon vin, et bon visage d'hôte. » S'il eût prétendu se renfermer dans son droit, dans sa dignité et dans son étiquette. comme a pu le faire plus tard un Louis XIV, il fût demeuré en Navarre, loué peut-être par quelques-uns, - surtout par les rivaux dont il cut fait l'affaire, - pour sa fierté impassible et désintéressée; mais, à notre grand malheur, il n'eût certainement pas mis la main sur la couronne de France. Pourquoi donc les coquetteries populaires du Béarnais n'ont-elles pas eu, pour la royauté, les inconyénients que devaient avoir celles de son descendant, en 1830 Les raisons de cette différence sont complexes, et ce n'est pas le heu de les exposer toutes : disons seulement qu'il en est, et non des moindres, qui tiennent au changement des temps. A la fin du seizième siècle, si troublés que fussent les esprits, si ébranlées que fussent les institutions, la révolution n'avait pas encore renversé tous les principes et toutes les traditions, l'idée royaliste subsistant entière, l'orgueil républicain n'avait pas remplacé le sentiment de respect qui est la condition nécessaire de toute monarchie. Si les hourgeois,

ligueurs de la veille, étaient alors heureux de voir le Roi les aborder dans la rue, c'était reconnaissance d'être momentanément et gracieusement élevés jusqu'à lui, ce n'était pas satisfaction envieuse de l'abaisser jusqu'à eux. Quand le prince tendait la main à la foule, on la prenaît pour la basser, au lieu de la serrer avec une affectation d'impertinente égalité, ainsi qu'on en usera avec Louis-Philippe. Aussi Henri IV a-t-il pu être loué par ses contemporains d'avoir » fait, comme tous les sages princes, qu'on recenst la familiarité, mais non pas qu'on la prist ». Aurait-il mérité au même degré cet éloge, s'il eût dû s'élever sur le trône au lendemain de la révolution de Juillet et guarante ana après celle de 1789? Alors, par le malheur de l'époque, par l'état général des esprits, un nouveau roi avait plus de peine à gagner la popularité nécessaire, et les moyens employés d'ordinaire pour capter la foule étaient devenus autrement compromettants et périlleux.

Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis la révolution : le désordre persistait, et le gouvernement semblait toujours incapable d'y mettre un terme. Il en résultait un état croissant de malaise, de défiance et d'insécurité, dont souffrait le morai de la nation comme ses intérêts matériels. Point d'affaires. Ni l'industrie ni le commerce ne se relevaient du coup termble qui les avait frappés en Juillet. Si les boutiques s'étaient rouvertes, les clients n'y revenaient point. Les ouvriers n'avaient pas d'ouvrage . Les faillites se multipliment et atteignment les maisons les plus honorables. L'impression fut singulièrement péaible dans la Chambre, le jour où son president lui lut la lettre

<sup>\*</sup> M. Louis Blanc racouts qu'une imprimerie qui, au moment de la révolution, employant deux cents ouvriers, six mois après, n'en employant encore que vingtemq, gagnant 25 ou 30 tous, un lieu de 5 à 6 francs. Encore l'imprimerie était-alle une des todestres qui avaient le moins souffert.

## LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. 441

de demission d'un de ses membres, hanquier considérable de Paris, qui venait d'être mis en faillite et qui signalait à ses collègues la crise affreuse dont il était victime 1. C'était en vain que le gouvernement cherchait à atténuer le mal par des lois diverses, notamment par celle qui autorisant à faire des avances à l'industrie et au commerce jusqu'a concurrence de trente millions. D'ailleurs, le trésor public était lui-même en souffrance : par l'effet de la misère générale, ses revouus rentraient mal, nu moment où le prestige de la légalité était si ébranlé, les lois d'impôts n'étaient pas naturellement les dernières auxquelles le peuple devait être tenté de marchander son obéissance ; sur plusieurs points, on refusait de payer les contributions indirectes.

Tous les journaux constataient le malaise, « Voyes l'état du commerce, disait le Journal des Débats, il est affreux. . Le Constitutionnel ajoutait: « Il est impossible de le cacher, le commerce est dans la détresse; on annonce à chaque instant de pouvelles faillites, les unes à Paris, un plus grand nombre dans la province. » Un autre jour, la même feuille parlait de « l'imminence d'une grande catastrophe commerciale \* . Le mai était tel que les journaux les plus engagés dans la révolution ne pouvaient le dissemuler. Le National tachait bien de faire prendre patience à ses amis, en leur rappelant « qu'on ne même pas à fin une révolution, sans tuer des hommes et sans qu'un grand nombre d'affaires soient en souffrance »; mais en attendant, il avouait, avec une confusion mal dissimulée, « l'inconfiance absolue qui tuait les affaires . . . Il y a de l'inquiétude dans les départements, disa.t-il encore ; on craint Paris ; on croit tout ce qui a été débité d'absurde et de faux sur les clubs, sur les émentes, sur l'esprit républicain. » Puis il dépeignait ainsi l'état de l'opinion : « Ne craignons pas d'avouer ce qui fait en ce moment la joie et l'espoir des ennemis de la révolution de Juillet: oui, il y a un malaise général, une inquiétade vague, mas objet précis comme sans bornes, un défaut de confiance qui

A Sénace da 5 ectobre 4830

<sup>2</sup> Journal des Débats du 11 septembre, du 15 et du 19 octobre. Constitutionnel du 14 et du 18 octobre.

pe se connaît et ne se définit pas bien lui-même... On voudrait se livrer, comme par le passé, à la sécurité, aux affaires, aux distractions, et l'on sent qu'on ne peut pas; on reste en suspens, attendant encore quelque chose : du bien ou du mai! On ne sait quoi; mais l'on attend !. »

L'excès même du malaise commençait cependant à provoquer dans l'opinion quelques velléités de réaction. Au lendemain des journées de Juillet, les révolutionnaires avaient en seuls le verbe haut. Entrainés ou intimidés, les niais et les poltrons — n'est-ce pas la majorité? — les avaient suivis docilement. Ceux qui souffraient ou s'inquiétaient se croyaient tropisolés pour risquer une contradiction. Mais la crise persistant et s'aggravant, les doutes s'élevèrent, les mécontentements se multiplierent et s'enhardirent. Ce désordre permanent, ca règue de la populace, ces clubs, ces émeutes, firent apparaître aux yeux de la bourgeoisse le fautôme, alors détesté, de 1793 De la, des alarmes, des colères d'abord sourdes, qui, dans les cercles de la classe moyenne, dans les postes de la garde nationale et surtout dans les boutiques, succédérent peu à peu à l'enthoustatme des premiers jours. On commencait à demander au gouvernement d'agur et de réprimer. Grand embarras pour celui-ci. Comme le disait alors avec amertume et non sans naïveté le National, était-il donc si aisé « de gouverner la France, avec une armée qui se révolte, des ouvriers qui se coalisent, des milliers d'intrigante acharnée à vouloir des places \* > ?

Le premier obstacle était dans le gouvernement lui-même. Les clubs et les émeutes y avaient des complices, on tout au moins des complaisants et des protecteurs. Le garde des aceaux et le procureur général déclaraient qu'ils donneraient leur démission plutôt que d'appliquer l'article 291 du code pénal aux associations révolutionnaires. Comme le Roi disait à ce propos : « Il faut pourtant que le gouvernement se défende. — Il faut, répondait avec une solennité bourrue M. Dupont de

Mid. du 8 septembre,

<sup>·</sup> National du 8 septembre, des 15, 18 et 29 octobre

## LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. ((3)

l'Eure, il faut que le gouvernement marche dans la voie de Juillet, qu'il veuille ce qu'a voulu la révolution, et il n'aura pul besoin de se défendre, » Ne sait-on pas combien les vues des ministres conservateurs eux-mêmes étaient alors incertaines et timides? Cependant, à mesure que le mécontentement grandisseit dans le public, ils s'enhardissaient à manifester davantage sinon leurs volontés, du moins leurs désirs. Dans un débat soulevé, le 25 septembre, par des députés qui se plagnaient du tort fait au commerce par les clubs, ils trouvaient même l'occasion d'ébaucher, pour la première fois, à la tribune, un programme de résistance « La France a fait une révolution, disast M. Guizot, mais elle n'a pas entendu se mettre dans un état révolutionnaire permanent » , et il déclarait plus ou moins nettement que le gouvernement devait se servir, contre les sociétés populaires, de l'article 291 du code pénal. M. Dupinattaquait avec vigueur les agitateurs: « Voyez la cepitole, s'écriait-il, croyes-vous qu'elle ne s'inquiète pas, quand vous remplisses les rues, quand vos longues colonnes y coulent à pleins bords! Chacun se range et se détourne comme au pasange d'un torrent, et personne ne songe à entrer chez les marchands dont les magasins restent déserts. > Et plus loin : « 11 y a une France de trente-deux millions d'hommes qui ne demande pas une agitation perpétuelle; mais elle veut un gouvernement fort ; elle veut être gouvernée par le Roi et les Chambres, non par des clubs. > Quelques jours plus tard, le 29 septembre, M. Casimir Périer, provoqué par M. Mauguin, proclamait que tout ce qui devait être détruit l'avait été dans les trois jours »; puis, faisant une sorte de confession publique, il ajoutait que si les ministres méritaient un reproche, c'était « de n'avoir peutêtre pas saisi assez tôt, avec assez de résolution, l'autorité nécessaire pour prévenir des incertitudes, des dontes, des hesitations . . . Toutefois, disait-il, il en est résulté un bien, c'est que le besoin de cette autorité tutélaire s'est fait sentir à tout le monde; et le pouvoir que nous n'avions pas pris est venu se donner lui-même. » La majorité entendant avec quelque étonnement ce langage nouveau pour elle ; si elle n'y apportait pas une

adhésion bien active, elle était loin de le désapprouver, en dépit des déclamateurs qui niaient le péril et garantissaient les «intentions pures » des « généreux citoyens » des clubs. Mais les ministres, qui avaient pris sur eux de faire ces déclarations, étaient si peu sûrs de la Chambre, si peu sûrs de leurs propres collegues et peut-étre d'eux-mêmes, qu'ils ne tentérent aucun effort pour tirer du débat une conclusion pratique, pour provequer un vote qui eût mis en demeure les députés, et d'abord les membres du cabinet de se prononcer dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'ils avaient voulu, c'était moins s'engager immédiatement et résolument dans une politique nouvelle, et surtout y engager les pouvoirs publics, que soulager leur conscience, dégager leur responsabilité, prendre position pour l'avanir, et s'offrir d'avance à la réaction qu'ils voyaient poindre.

La partie de la population qui désirait la fin du désordre trouvait donc, dans une partie du ministère, plutôt un encouragement platonique qu'une assistance effective. Elle tenta alors de faire elle-même ca que le gouvernement n'osait ou ne pouvait entreprendre. Le principal club, celui de la Societé des Amis du peuple, se réunissait dans le manége Pellier, rue Montmartre, au centre du Paris commerçant. Ponssés à bont par la ruine, les habitants du quartier envahirent un soir la salle du club, et en dispersèrent de force les membres, avec accompagnement de sifflets, de huées, presque de voies de fait '. Peu s'en fallut qu'ils n'imitassent la jeunesse dorée enfonçant, après le 8 thermidor, les portes des Jacobins, fouettant les tricoteuses et bâtonnant les sans-culottes. Ainsi par l'abdication du pouvoir, tout, même l'action des conservateurs, prenaît une forme révolutionnaire, et, suivant la remarque du Journal des Débats, « il avait fallu presque une petite insurrection pour rétablir l'ordre ». Cette exécution fut mortelle, non aux sociétés révolutionnaires qui pers sterent plus redoutables que jamais, mais aux clubs proprement dits.

Les meneurs n'avaient pas pour cela la tête plus basse. Quel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cotte exécution s'accomplie le 25 septembre, le seir même du jour où evait en lant à la Chambre le premier débat sur les clubs.

## LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. (45

ques jours après, les principaux membres de cette Société des Amis du peuple comparaissaient, pour d'autres faits, devant le tribunal correctionnel. S'ils étaient frappés de condamnations peu raportantes, ce n'était pas sans que le principal accusé, nommé Hubert, ne se fut donné le plaisir d'insulter ses juges. « Messieurs, avait-il dit à la face du président qui n'avait pas songé à l'interrompre, c'est un étrange spectacle que de voir citer devant vous, deux mois après la révolution de Juillet, des hommes qui n'ont pas été étrangers aux succès de nos grandes journées... Je n'eurai pas l'inexcusable faiblesse de vous accepter pour uges et de me défendre devant vous... Juges de Charles X, récusez-vous : le peuple vous a dépouillés de la toge, en rendant la liberté à vos victures, et vous-mêmes aves sanctionné sa sentence en fuyant lorsqu'il se battait... Comment osez-vous affronter sur vos siéges, dont les fieurs de lys ont été arrachées, ceux qui ont chassé l'idole à laquelle ont été secrifiés tant de proscrits? » Si habitué qu'on fût alors à voir toutes les autorités outragées, le monde judiciaire s'émut de la longanimité avec laquelle avait été tolérée cette violence. Le magistrat qui préndait le tribunal fut déféré disciplinairement à la cour royale Celle-ca, tout en expressant le regret que « le tribunal n'eût pas arrêté et puni un pareil scandale », ne prononça aucune peine, par cette raison » que les motifs donnés par le président de la Chambre pouvaient excaser son silence et son maction ». Quels étaient ces « motifs » ? Peut-être le magistrat incriminé avait-il fait valoir qu'il avant suivi l'exemple de laisser-aller donné en toutes circonstances par le gouvernement et spécialement par le cher même de la magistrature, M. Dupont de l'Eure.



Dans la discussion sur les clubs, la Chambre avait laissé veir ses tendances conservatrices, en faisant bon accueil aux discours de MM. Guisot, Dupin, Périer, et aussi sa faiblesse, en n'osant

donner aucune conclusion pratique au débat. 🛦 les considérer individuellement, les députés étaient, pour le plus grand nombre, d'opinion modérée; mais, sortis d'un mouvement puissant d'opposition, il leur paraissait difficile, alors qu'ils étaient encore dans leur premier élan, de se retourner pour sinai dire, d'oublier leurs thèses de libéralisme à outrance, leurs luttes contre le principe d'autorité, leurs défiances contre les instruments et les alliés naturels du pouvoir, et de se retrouver tout d'un coup majoraté de gouvernement. La part que ces députés vensient de prendre à une révolution, les doctrines qu'ils avaient des lors dû admettre, les alliances qu'ils avaient contractées avec les forces populaires, les sophismes, les déclamations, les passions auxquels :le s'étaient laissés aller, n'étaient pas de nature à rendre cette transformation plus aisée. En tout cas, le jour où l'on eût voulu former dans cette Chambre un parti de résistance, il aurait fallu rompre l'union de ces 22), qui tous, constitutionnels ou révolutionnaires, avaient fait jusqu'ici campagne ensemble, confondus à l'ombre du même drapeau. Or nul n'osait alors prendre l'initiative de cette rupture : les ministres moias que tous autres ; ils n'eussent pu le faire sans dissondre le cabinet lui-même. Les plus conservateurs d'entre eux se sentaient si faibles, qu'ils aimaient mieux renoncer à s'entourer de leurs partisans que de provoquer leurs adversures à se grouper. Vainement donc eut-on cherché, dans cette Chambre, des partis classés et organisés : « Personne, a dit M. Guizot, ne se formant sont à exercer régulièrement le ponvoir, soit à le rechercher par une opposition intelligente et légale. » En réalité, il n'y avait pas plus de majorité que de ministère : nouveau signe de cette incorrection parlementaire qui semblait être la première conséquence de la révolution.

La Chambre des députés n'avait pas alors une influence en rapport avec le rôle prépondérant qu'elle venait de jouer. On l'eût dite épuisée par l'effort qu'elle avait fait en s'emparant du droit de creer un roi et de modifier la constitution. Bien loin d'y avoir trouvé une force, il en était résulté pour elle une

# LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. 417

sorte de fatigue, une responsabilité qui la génait de son poids trop lourd. Cela explique la stérilité législative de cette première session. D'ailieurs, il ne restart plus grand'chose de la populanté, tout a l'heure retentissante, des 221 °, C'est à la Chambre que les ardents s'en prenaient de toutes leurs déceptions. Ainsi faisait notamment l'organe le plus important de la gauche, le National, qui n'avait pas encore cependant déclaré la guerre au gouvernement de Juillet. Il opposait la royauté nouvelle à la Chambre, le premier de ces pouvoirs, « seul né de la révolution, n'ayant pas peur des barricades . , tandis que le second continue à ressentir, « au seul nom de people et de liberté, ces terreurs qui ont marqué toute l'époque de la Restauration » . La Chambre, ajoutait-il, « représente la France d'il y a six mois ; c'est presque comme si l'on disast la France d'il y a quinze ans \* ». Il se déclarait fatigué d'entendre parler de ces « éternels 221 », --leur éternité était vieille de trois mois, - et il célébrait avec ronie la « reconnaissance » due « aux braves députés qui ont, douloureusement et tout à fait contre leur cœur, refusé leur concours à l'excellent monarque Charles X \* \* . D'autres écrivains leur signifiaient « qu'appropriés aux besoins de l'opposition sous le règne de la légitumité, ils ne pouvaient plus exprimer ni les intérêts de la révolution, ni l'état intellectuel du pays, après cette immense transformation politique . . · Énergie usée, capacité flétrie » , Chambre « décrépite et illégitime » , telles élaient les aménités réservées désormais aux triomphateurs de la veille '. Toute la gauche, y compris le préfet de la Seine, était unanime à demander la dissolution et des élections générales. pour avoir une Chambre « suivant l'esprit de la révolution et

Le chiffre lui-même avait été populaire. Macaulay raconte que, venu peu de temps spres la revolution à Paris, il avant pris un finere et avait demandé au cocher son numéro. » Ah! monneur, répondit le cocher, c'est un beau numéro, c'est na brave numéro, c'est 221. » (Lefe and letters of lord Macaulay, per M. Tatvattan.)

<sup>\*</sup> M. Victor Hago écrivait à la même epoque : « Une révolution de vogt-cinq aus, un parlement de soizante, que peut-il résulter de l'accouplement? »

<sup>3</sup> National, pateim, sont et centembre 1830.

Barrans, Louis-Philippe et la contre-révolution, pautin.

issue d'elle ». Jusque dans le sein de l'assemblée et du haut de m propre tribune, on contestait son droit et l'on réclamait sa dispersion . Quelques-uns, dans leur impatience, pressuent le gouvernement de faire à lui soul et par ordonnance la législation électorale, oubliant probablement qu'un acte semblable leur avait paru justifier la déchéence de Charles X.

Tant d'attaques provoquaient-elles les députés à faire enfinacte d'énergie, à tenir tête à cette excitation révolutionnaire qui les menaçait les premiers, à inaugurer une politique de résistance à laquelle eût dû les déterminer le seul instinct de la conservation? Non, ces attaques produissient plutôt dans la Chambre cette sorte d'intimidation qui était alors l'état d'esprit de tous les asuspectan. D'ailleurs, quand elle entendast contexter su a légitimité » , l'assemblée dovait s'avoner à elle-même qu'elle avait, en effet, été élue pour faire partie d'un gouvernement qui n'était plus, et en vertu d'une législation électorale que la Charte nouvelle avait condamnée. Aussi était-elle chaque jour plus hésitante, lasse, incertaine de la volonté nationale et de son propre droit, sans force et sans courage pour fournir une direction à l'opinion et résgir contre le mouvement qui emportant toutes choses. Elle était réduite d'un quart de ses membres par les annulations d'élections et par les démissions des royalistes, et la

<sup>4</sup> Débat du 30 soit 1830, à propos du projet de loi tendent à remplacer les députés démissionnaires. Yoir notamment le discours de M. Maguin.

A Quel mandat amons-nous donc reçu't a écriait M. Maugain dans la afança. du 30 soit. N'essu-ce pas de concourir avec une Chembre de paire maintenant mutilie, ever une Chamber émance d'un une maintenant souverge? Plu derjoganom per, on un met, feire partie d'un gonvernement qui formait un test indiviuble et qui maintenant d'utanta plus? Et la partie aubuntera-t-elle quand le tout est detrait? Non, non, ne nous abusons pau, notre mendat set mort avec le gouvernement près duquel il devait s'exercer. » Lertes, in pure logique, il étalt malaise de réfuter cette argumentation. Teatrifies, elle evait un point faible, une Some que n'echappa point our contradicteurs. M. Mangain aveit commencé par perconneltre la legitimite des actes faits par la Chambre pour chosser un pui et paymer in Charte. Comment? repordirent MM, de Bambuton et Dapin, nom aurions en le droit de faire de si grandes choses, et nous ne pourrions pas voter de modestes lois! Le dermier de ces orateurs rappelant et ailleurs un pouveour lostorique qui fit un grand effet, a Sarona-mous condamaés, dit-il, à passer aucore per les métices fautes pour arriver aux mêmes résultats? Imitareus-nous l'Assumbiés appetituants, qui no sut pas achevar son propes ouvrage? «

conscience de cette mutilation la rendait plus timide encore. Elle ne céda point jusqu'à se dissoudre, comme on l'en sommait impérieusement; le 4 octobre, elle décida, sur la motion d'un de ses membres, M. Jacques Lefàvre, qu'elle suspendrait ses travaux le 10 et ne les reprendrait qu'après avoir vu ses vides

vaux le 10 et ne les reprendrait qu'après avoir vu ses vides remplis par des élections complémentaires. Ces élections, en comptant les réélections de députés nommés fonctionnaires, ne portaient pas sur moins de cent treize siéges. C'était donc toute une infusion de sang nouveau sur laquelle la Chambre comptait pour se rajeunir et se vivilier.

### VII

Avant de se séparer, la Chambre devait s'occuper encore d'une affaire singulièrement redoutable pour sa faiblesse et pour celle du pouvoir. Elle venait de voter, quelques jours auparavant, le 27 septembre, la mise en accusation des anciens ministres de Charles X. L'initiative de ces poursuites n'était pas venue du gouvernement. C'était le peuple qui, au lendemain de sa victoire, avait arrêté en province les ministres fugitifs. Capture malencontreuse! - s'était écrié alors Carrel, tant ceux même qui étaient le plus animes contre le régime déchu pressentaient les embarras et les périls d'un procès de ce genre. C'était ensuite un sample député, esprit absolu et violent, M. Salverte, qui avait, dès le 13 août, proposé la mise en accusation 1. Une fois saisie, la Chambre n'avait pas cru pouvoir refuser cette satisfaction à l'irritation populaire. Mais irait-on jusqu'à livrer les têtes de M. de Polignac et de ses collègues? On y comptait en bas lieu. A peine la question s'était-elle trouvée

<sup>1</sup> Quand la Chambre eansi complétée représidra ses travaux, le ministère du 11 soût aura déjà dispara.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cette proposition, faite le 13 août, avait denné lieu à un premier débat, le 20 soût. Un vote avait alors investi la commission des posivoirs de juge d'institution. Le 23 septembre, M. Béranger avait la le rapport conclusant à la mise en accusation : celle-ca fut votée, après discussion, le 27 septembre.

posée qu'avaient commencé à fermenter les instincts de férocité vindicative si faciles à éveiller dans les foules. Les démagogues n'étaient pas les seuls à entretenir et à aviver cette soif de sang. Dans une région moins basse, ou rencontrait des « esprits étroits et ruides » qui, par argumentation juridique et par dogmatisme révolutionnaire, prétendaient établir que la peine capitale était le châtiment légitime et nécessaire d'une tentative de coup d'État. Telle était le conclusion d'un article du Times que les feuilles de gauche s'empressaient de reproduire, et la Revue d'Édimbourg, alors dans tout son éclat, disait, en parlant des ministres accusés . «S'ils échappent au châtiment qu'ils ont trop mérité, cette indulgence ne sera qu'une prime offerte à la trahison, un encouragement à qui voudra s'armer contre les libertés populaires, les défenseurs de ces libertés, si le sort les trahit, n'échappent ni à la rigueur de la loi ni à la bache du bourreau. »

Epreuve décisive pour la monarchie naissante! Si sévèrement qu'on jugeat la révolution de Juillet, il fallait reconnaître qu'elle s'était montrée, dans la victoire, tolémente et clémente. Sauf certaines atteintes à la liberté religieuse dont il sera parlé. plus tard, peu ou point de ces représailles trop fréquentes en pareil cas, et surtout, en dehors du combat, pas de sang versé. Charles X avait pu gagner lentement et publiquement le port de Cherbourg, sans être victime d'aucune violence. Louis-Philippe ressentait quelque fierté d'une modération qui était, en effet, pour beaucoup, son œuvre personnelle. « Ne serast-il. pas possible, écrivait-il à M. Gaizot, le 13 septembre, d'indiquer dans votre exposé que, tandis que le gouvernement fait aussi largement la part des destitutions réclamées par le vous public, cependant aucune persécution n'a lieu; que la liberté individuelle existe pour tous, dans la plus grande étendue, ainsi que la circulation des voyageurs de toutes les classes, de toutes les opinions, de tous les partis; que les cabinets noirs m'existent plus, que le secret des lettres est scrupuleusement et consciencieusement respecté; que nul n'est inquiété pour ses opinions, quelles qu'elles sient été, quelles qu'elles puissent être encore? Je ne prétends pas à l'encens des compliLE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. 121 ments, mais cependant je crois qu'on peut dire à ceux qui méconnaissent ma conduite et ses motifs : « En auriez-vous » fait autant envers nous !? »

Laisser ensuite verser le sang des ministres de Charles X, ce scraut perdre le bénéfice et l'honneur de cette modération premère; ce serait altérer complétement le caractère du nouveau régime. Les conséquences ne se feraient pas attendre, terribles no dedans et au dehors. Au dedans, une fois que le fauve populaire aurait trempé ses lèvres dans le sang, n'était-il pas à craindre que, comme toujours, il ne voulût s'en gorger, que l'ivresse du carnage ne lui montat au cerveau! et alors où s'arrêterait-il? N'aurait-ou pas ouvert la porte à de hideuses passions dont la monarchie elle-même serait d'abord victime? Au dehors, on ranimerait, plus irritées et plus menaçantes, ces défiances dont la prudente sagesse de Louis-Philippe avait en tant de peine à prévenir le dangereux éclat. Aussi, quand les réveurs de bouleversement démagogique et de guerre universelle réclamaient si aprement la mort de M. de Polignac et de ses collègues, ils le faisaient moins par ressentiment contre ces derniers, que par intuition de ce qui en résulterait pour la monarchie de Juillet. Après avoir donné un tel gage à la révolution, cette monarchie lui serait irrévocablement liée et sabordonnée ; en même temps, elle romprait à tout jamais avec les gouvernements réguliers, par un défi sanglant, analogue à celui de la Convention jetant aux royantés européennes la tête coupée de Louis XVI.

Le Roi avait vu ce péril dès le premier jour; la majorité de la Chambre, de même; c'est pourquoi elle avait scrupule de se séparer, en ne laissant, sur ce point, d'autre indication à l'opinon publique que le vote de mise en accusation. Accuser quelqu'un de haute trahison, n'était-ce pas le vouer à une condamnution à mort? Que faire pour écarter cette conséquence? D'actord avec les ministres, la majorité usa d'un détour. Dans les dernières séances de la session, le 6 et le 8 octobre, elle enten-

<sup>1</sup> Memoiras de M. Guizot, t. 11, p. 50-51.

dit le rapport et précipita la discussion sur une proposition de M. de Tracy, tendant à la suppression de la peine de mort. Il lui parut impossible d'improviser une réforme aussi grave, mais elle adopta une adresse qui invitait le Roi à proposer cette suppression, notamment en matière politique. En même temps, on faisait signer « aux blessés de Juilfet » une pétition dans laquelle ils dissient que - les mênes de leurs frères n'avaient pas besoin de sang pour être apaisés ». Le Roi recut aussitôt l'adresse des députés, en approuvant chaleureusement les idées qui y étaient exprimées. Cette démonstration sentimentale, dans laquelle tous avaient en leur rôle, paraissait avoir pleinement réussi. Au Palais-Boyal, dans le monde parlementaire, dans les salons ministériels, chacun crut la difficulté sinon surmontée, du moins tournée; on était tout à la joie d'une habileté heureuse et à l'émotion, très-sincère du reste, de la générosité dont on venait de faire preuve, et lorsque, deux jours plus tard, le 10 octobre, les députés suspendirent leurs séances, leur conscience était rassurée sur les dangers de la mise en accusation.

Ils oubliaient cette foule révolutionnaire qui, depuis Juillet, semblait être l'un des grands pouvoirs publics. Quelle colère quand elle s'aperçoit qu'on lui dérobe ses victimes! Un cri de fureur sauvage éclate dans les clubs, les journaux, les placards : on dénonce au peuple la trahison dont il est menacé; appel est fait aux plus sanglants appétits, dans un langage digne de 1793. Le soulévement est tel, que les journaux modérés renoncent à justifier l'adresse, et le Constitutionnel blame, comme « étrange et inopportun », le « drame philanthropique que la Chambre a voulu improvisor en vingt-quatre heures . . Cette Chambre n'est plus là pour se défendre : en eût-elle eu d'ailleurs le courage? Quant au ministère son complice, ahuri, intimidé de ce tapage, il ne sait imprimer aucune direction. opposer aucune résistance ; les journaix se demandent en raillant s'il existe : . Il y a un gouvernement, dit le National; on entend à peme parler de lui;... on ne le voit plus; on ignore presque où il est. Pressé de questions, il ne s'explique point,

LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE 423 attaqué, calomnié peut-être, il ne répond point. Où est-il? Que fait-il? Que pense-t-il !? »

Ainsi violemment excitées et mollement combattues, les passions mauvaises groudent chaque jour plus menaçantes. Des attroupements sinistres se forment sur les places publiques. Le 17 octobre, la populace se porte sur le Palais-Royal, demandant la mort des anciens ministres. Elle revient le lendemain, et, dans la soirée, envabit les cours et les jardins; c'est avec poine que la garde parvient à la refouler et à fermer les grilles. A' Vincennes I crie-t-on alors, e ila hideuse cobue, qu'on a pu comparer à une bande de septembriseurs en quête de « travail » . se précipite, armée de fusils, de sabres, de piques, pour arracher les ministres de leur prison. Des torches éclairent sa marche. Sur son passage, les boutiques se ferment; partout l'effroi et le dégoût; du reste aucun obstacle, aucune répreszion. Le château de Vincennes a heureusement pour commandant le général Daumesnil. Ce vieux soldat, dont l'énergie console un peu de la faiblesse qui regne partout ailleurs, fait ouvrir les portes de la forteresse et se présente seul à la horde des assailiants : « Que voulez-vous? leur demande-t-il. — Nous vonlons les ministres. — Vous ne les aures pas; ils n'appartiennent qu'à la loi; je ferai sauter le magasin à poudre plutôt que de vous les livrer. - La foule, un instant hésitante, mais bientôt dominée, s'éloigne en criant : « Vive la jambe de bois le Elle revient à Paris : il est deux heures du matin ; ivre de passion, de cris et de vin, elle se porte de nouveau sur le Palais-Royal et, avec d'atroces clameurs, demande à voir le Roi. On n'a même pas eu la précaution vulgaire d'augmenter la garde après l'attaque du matin ; le poste va être forcé, déjà les plus hardia montent le grand escalier, quand arrivent quelques compagnies de garde nationale, réunies à la hâte. Il s'en faut de peu que le Roj ne subisse l'outrage d un autre 20 juin. Alors, sculement, vaiucue par sa propre lassitude, l'émeute se disperse.

<sup>1</sup> National du 16 octobre \$830

Pendant ces quarante-huit heures d'angoisse et de honte; on eut vainement cherché trace à Paris d'un commandement sur de lui-même et capable de se faire partout obéir , pas d'autre résistance que celle qu'il a plu aux gardes nationeux d'opposer par moment et par place. On a fait quelques arrestations : deux seulement seront maintenues et aboutront à des condemnations à six mois ou un mois de prison. Dans la journée du 18, les ministres se sont ressemblée chez le Roi : inertes par faiblesse et par division, embarrassés les uns des autres, s'en voulant mutuellement d'être, ceux-ci trop laches, ou ceux-là trop impopulaires, plus effrayés encore par l'impussance de la défense que par la force de l'attaque, ils ont adressé aux généraux moins des ordres de répression que des adjurations vagues de mettre fin au désordre, et surtout sie out taché de désarmer les émeutiers par quelque concession. Dans ce dessein, ils ent préparé, pour le Moniteur du lendemain, une note où, désavouant à demi le vote de la Chambre et leur propre conduite dans l'affaire de l'adresse, ils déclaraient que le gouvernement ne croyait pas possible « l'abolition universelle et immédiate de la pesse de mort », et que, même pour restreindre ce châtiment aux seuls cos nécessaires, « il fallait do temps et un long travail . Fait significatif, c'était M. Guizot qui avait rédigé cette note sur la table du conseil 1.

Le 19 au matin, le Roi, en remerciant les gardes nationaux qui l'avaient sauvé pendant la nuit, leur disait avec fermeté:

« Ce que je veux, ce que nous voulons tous, c'est que l'ordre public cesse d'être troublé par les ennemis de cette liberté réelle, de ces institutions que la France a conquises, et qui peuvent seules nous préserver de l'anarchie et de tous les maux qu'elle entraîne à en suite. » Mais quelle portée pouvait avoir ce langage, quand, en même temps, le Monteur publiait la note rédigée la veille? Tout était du reste à la faiblesse et à la capitulation. Les journaux de la gauche modérée et dynastique

<sup>1</sup> Quelques jours sprès, M. Guszot, sorti du pouveir, avoust noblement à la tribune qu'il avait commes une faute grave, en consentant à cet article du Montteur. (Dancours du 9 novembre 1830-)

LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. 125

glassaient à peine quelques timides conseils de paix, ou plutôt quelques supplications, au milieu d'éloges hyperboliques prodigués aux - hommes de Paris, race de braves, peuple d'élite, fait pour la gloire, pour les nobles élans du cœur! ». Lu Fayette, plus spécialement chargé du maintien de l'ordre en sa qualité de commandant de la garde nationale, adressait aux émentiers des proclamations pleines d'une effusion confiante et caressante; il leur parlait de « leur gloire si pure », et les conjurait humblement de ne pas lui causer le chagnu de ternir cette gloire. M. Odilon Barrot fit mieux encore; il traita cette sédition honteuse et détestable entre toutes, « d'émotion populaire » qu'il s'efforçait d'excuser et d'attribuer à un « malentendu » ; il discuta avec elle comme avec une sorte de pouvoir; il osa même qualifier l'adresse de la Chambre de « démarche inopportune », donnant ainsi le spectacle d'un fonctionnaire qui blàmait le parlement, les ministres, le Roi, et le faisait pour satisfaire une émeute. Si habitué qu'on fût à l'anarchie administrative, le scandale parut cette fois difficile à supporter, M. Guzot et ses amis parlèrent de la démission ou de la destitution du préfet de la Seine. Mais M. Dupont de l'Eure et le général La Fayette menacèrent de leur retraite si l'on touchait à M. O. Barrot. Celui-ci demeura donc, et les journaux de gauche mirent en lumière la façon dont le préfet l'avait emporté sur les ministres. L'autorité de ces derniers n'en était pas accrue. Après chaque capitulation, ils ne gagna.ent rien en popularité, mais els perdaient en considération. La même foule qui avait acclamé le vieux général Daumesnil, quand celui-ci lui avant résisté, répondait aux concessions du gouvernement, en criant plus fort qu'auparavant : A bas les Ministres!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> National du 7 octobre. — Seul, le Journal des Débats, dégouté et indigné, orait rappeler le souvenir de cette démagagée qui, pendant trois aux, « avant .éch é le sang de la guillottee ».

#### **V111**

Le ministère du 11 août est arrivé à ce résultat que tout le monde l'attaque et que personne ne le defund : les conservateurs, parce qu'il ne résiste pas ; les révolutionnaires, parce qu'il ne suit pus le mouvement d'assez bonne grâce ; les uns et les autres enfin, parce qu'il a cette figure asses piteuse et généralement peu respectée d'un gouvernement qui ne sast pas, ne peul pas ou n'ose pas vouloir. Lors de son avénement, le cabinet, à raison même de sa composition un peu disparate, avait été bien accueilli partout, à ganche par le National, au centre gauche par le Constitutionnel, à droite par le Journal des Débats. Deux mois se sont écoulés, et, entre tous les journaux, c'est à qui lui donners plus rudement et plus dédargneusement congé. Armand Carrel écrit dans le National : Devant ce fait d'une volonté populaire exprimée d'une manière malheureusement trop claire, volonté de vengeance et de sang, nous le disons avec peine, la situation n'est plus tenable pour un ministère qui a tenté l'impuissante combinatson du salut des ministres par l'abolition préalable de la peme de mort. Il faut laisser la place à des hommes, ou assez populaires pour pouvoir obtenir grâce et forcer les passions à renoncer à un argument terrible, ou asses déterminée pour accepter la solidarité d'un acte de vengeance qu'il serait impossible d'empécher. » Le National ajoute quelques jours plus tard : « Que le manstère aut commis toutes les fautes qui pouvaient démontrer son incompatibilité avec la France de 1830, il n'y a qu'un avis là-dessus. » Il lui reproche d'avoir peur d'une révolution accomplie, de ne pas la connaitre, d'aimer mieux la calomaier que se familiarmer avec elle et, si ce n'est la conduire, la suivre au moins d'un pas égal 1 ». D'autre part, on lit dans le Constitutionnel : « Les émeutes qui n'oat trouvé de répression et pour aunsi durc de gouvernement que



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> National du 18 et du 24 octobre.

LE PREMIER MINISTERE RT LA CRISE INTÉRIEURE. (27) dans la garde nationale, ne laissent aucun doute sur la nécessité d'un pouvoir qui le soit autrement que de nom . » Le Journal der Débats exprune des plaintes analogues : « Le pouvoir public ne prend plus l'initiative d'aucune mesure; il attend que la garde nationale veuille et agisse ; alors il se met à suivre ; ... l'administration s'efface et sa cache dergière le peuple. » La conclusion est naturellement peu favorable au maintieu du cabinet : « Il ne faut pas croire que nous tenions beaucoup au ministère en lui-meme; par son inaction, par sa faiblesse, il donne prise aux troubles... S'il ne se défend pas mieux, et surtout s'il ne défend pas mieux l'ordre public qu'il n'a fait, il tombera, et sans laisser de regret! Il tombera, non parce qu'il est modéré..., mais parce qu'on finire par voir trop clairement que sa modération n'est que l'impressence, et qu'en laissant aller, il perdtout. - Dans le même journal, M. Saint-Marc Girardin s'écrie, avec l'indignation de son honnète et fin bon sens ; « Avoir un gonvernement qui ne gouverne pas, mais qui prie humblement d'obéir, demandant pardon de la liberté grande qu'il preud, c'est n'être pas dans l'état social ni dans l'état harbare, c'est être dans l'anarchie et le chaos. La société est une bonne chose : man cette décadence de la société, ce radotage impuissant des institutions sociales, c'est une pauvre et pitoyable chose . . Aussi le National, après avoir constaté cette unanimité d'attaques, après avoir déclaré que le ministère 🕠 n'a pas un journal. à lui » , qu'il est « plus dépourvu du côté de la presse que ne l'a été aucun des cabinets depuis la Restauration », est autorisé à prononcer cette condamnation sommaire: «Le ministère ne con-

Cette poussée de la presse devait rencontrer peu de résistance au moins chez une partie des ministres. Ceux d'entre eux qui représentaient l'élément conservateur ressentaient déjà depuis quelque temps la lassitude, le dégoût, on durait presque le remords de la besogne qu'il leur fallant faire et surtout laisser

vient à personne 🐈 »

<sup>1</sup> Constitutionnel du 26 octobre.

I Journal der Debate der 16, 21 et 24 octobes.

<sup>\*</sup> Managal do 24 octobre.

faire, troublés moins encore des attaques dont ils étaient pourauivis que du jugement qu'ils portaient eux-mêmes aur leur cauvre 1. On se rappelle dans quel esprit ils avaient consents à faire partie du premier cabinet de la monarchie, et notamment avec quelle modestie défiante M. de Broglie avent alors défini le rôle tout provisoire et expectant de ce ministère. Les événements n'avaient pas rendu le noble due plus confiant et plus hardı. . Il s'agit, disait-il un jour à son collègue, M. Molé, de tenir la position le temps suffisant; nous ne sommes qu'un sacà terre, comme disent les sapeurs, nous ne faisons que houcher un trou qui, sans nous, resterant béant et par où tout passermt. Nous faisons tant bien que mal le lit de nos successeurs, et puissent-ils l'occuper bientôt \*! • Dernier souhait bien sincère et exprimé chaque jour avec une vivacité plus impatiente et plus inquiéte! Le peu de bien qu'ils avaient espéré faire, le peu de mal qu'ils s'étaient proposé d'empêcher, M. de Broglie et ses amis s'en sentaient incapables, dans la compagnie ministérielle qu'ils avaient acceptée; ils se voyaient condamnés à une politique de laisser-siler et de compromissions, à ce que M. Molé appelait, avec une amertume dédaigneuse, « les concessions aux journaux et à la clameur d'un parti-AAussi avaient-ils de moins en moins de goût à prolonger une épreuve d'où ils risque.ent de sortir usés, discrédités et mécontents d'eux-mêmes. Que aont devenues leurs illusions, si longtemps persistantes, sur les avantages et la légitimité de l'union de toutes les gauches? Il leur a suffi de quelques semaines de pouvoir pour comprendre le mensonge et le péril de ces thèses d'opposition, et pour désirer faire le départ des éléments contraires qu'on avait d'abord mélés dans le ministère.

Les ministres adversaires de la politique de laisser-aller avaient trop petite idée de leurs forces pour songer à garder le

Souvenirs du feu duc de Broghe

Ouclques jours après être sorti du minestère, M. Guizot, qui pourtant p'aimeit pas les confessions publiques, duant à la tribune : « Ju l'avoue, dans mon munetère, je n'ai pas fait tont de que j'enrais vouls faire, j'ai fait des choses que je roudrais aujourd'hoi n'avoir pas tattes. » (Discours du 9 novembre 1830.)

TE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE. 129

pouvoir, en excluant M. LaSitte, M. Dupont de l'Eure et leurs amis. Peut-être même, à scruter le fond de leur âme, n'y eut-on trouvé alors qu'une assez débile espérance dans le succès final. de l'entreprise monarchique à laquelle ils étaient associés. Ils voyaient bien d'ailleurs que, s'ils voulaient rester, les points d'appur leur feraient défaut. Le Roi, toujours monfissemment convain cu de la nécessité et surtout de la possibilité d'une résistance dans la politique inténeure, croyait indispensable de manœuvrer entre les deux partis, en les ménageant et les caressant tous deux. La Chambre se complétait alors par les élections partielles, mais rien n'indiquait qu'il en sortirait une majorité mieux constituée et plus résolue. Dans le pays, s'il y avait anxiété, malaise et souffrance, l'esprit public n'étart pas pour cela guéri des exaltations et des sophismes révolutionnaires, et surtout ceux qui se sentaient suspects aux vainqueurs du jour n'avaient pu encore dominer l'intimidation qui les paralysait. La dissolution du cabinet devait donc avoir pour conséquence immédiate de livrer le pouvoir suns partage aux hommes de gauche, complices ou complaisants du parti révolutionnaire. Des conservateurs pouvaient-ils prendre sans trouble une pareille responsabilité? Ils se rassuraient par ces considérations que le duc de Broglie exposait un jour en causant avec le Roi : « Il vons fant nécessairement, disart-il, en passer plus tôt ou plus tard, mais pour un temps plus ou moins court, par le parti du mouvement. Le plus tôt est le mieux, car vons avez encore par vous-même un fond de popularité de bon aloi, pour résister à la fausse popularité du moment, et une majorité saine dans la Chambre des députés qui contrendra le mauvais parti. Se vous le laissez arriver peu à peu, à la sourdine, sous l'apparence d'une approbation officielle, yous lui préparez un long avenir ; endormant la résistance, vous ne pourrez lui faire appel qu'après de longues souffrances et quelques désastres ; si vous compromettez vos bons serviteurs en fansse voie, ils perdront tout crédit auprès des gens sensés et, le moment venu, n'inspireront à personne ni courage ni confiance. Dans l'état présent des affaires, je ne donne pas deux mois à M. Laffitte et a M. Dupont de

TBure pour gouverner comme ils l'entendent et pour donner eux-mêmes leur langue aux chiens. Le Roi aura alors sous la maia des hommes qui auront soutenu leur drapeau, et derrière lesquels les gens de bon sens se rallieront avec sèle. Si vous leur demandes de mettre leur drapeau dans leur poche et de faire chorus avec les braillards, qui vous viendra en aide au moment du danger, et à quoi vous seront-ils bons ' ? = Le Journel des Débats obéissait a une inspiration analogue, quand il disait alors à ses amis du cabinet: « Si vous voules quelque chose que vous ne pouvez pas, retirez-vous et ménagez-vous pour des temps meilleurs. Aussi bien, si nous devons passer par un ministère ultra-libéral, si la démocratie doit avoirson 1815 comme la Restauration, laisse le ciel que ce soit plus tôt que plus tard. Nous mesurerous enfin, une fous pour toutes, taut de géants. populaires que nous soupçonnons fort de n'être que des nabots... C'est une expérience à faire, elle sera courte et décisive. M. de Villele a fait en grande partie notre éducation en fait de liberté. Le ministere démocratique fera notre éducation en fait d'ordre public, et il la fera vite, soyez-en sura". = Si ingénieuses, di fortes même que seient ces considérations, nous convainquent--elles absolument qu'avec plus d'énergie de la part de tous, l'effort de résistance, accompli bientôt par Casimir Péner, n'anrait pu être tenté quelques mois plus tôt? En tout cas, elles ne nous ressurent pas sur l'effroyable risque d'une épreuve qui consiste à laisser tout faire au parti révolutionnaire dans l'espoir. qu'il s'usera lui-même. Mais, alors, les meilleurs des conservateurs croyaient nécessaire d'en passer par là, et cette nécessité, --- s'il faut l'admettre comme eux, --- est une preuve de plus du triste état où nous avait mis la révolution.

Les désordres du 17 et du 18 octobre, et surtout les humiliations qui les ava ent accompagnés, enrent cet effet, chez M. Guzot et ses amis, de transformer en résolution définitive leurs désirs de retraite. Leur conscience comme leur courage

<sup>1</sup> Someraurs du fen doe de Broghe.

<sup>\*</sup> Journal des Debnit du 21 octobre,

## LE PREMIER MINISTÈRE ET LA CRISE INTÉRIEURE, 434

recula devant la pensée d'aborder la terrible épreuve du procès des ministres de Charles X, dans les conditions de faiblesse qui venaient, des la première difficulté, de les condamner à une telle capitulation. Ce n'était pas trop tôt pour se dégager. Ils savaient du reste que, dans cette question particulière du procès, leurs collègues les plus avancés, et La Fayette lumème désiraient écarter toute issue sanglante : demeurés seuls au pouvoir, ceux-ci ne seraient-ils pas plus obligés de sauver la tête de M. de Polignac et moins gênés pour y réussir? Afin de dissoudre la combinaison hétérogène du 11 août, il suffisait de poser, en conseil des ministres, la question même de la direction à donner à la politique intérieure. C'est ce que fit M. le duc de Broglie, dans les derniers jours d'octobre. « Il s'agit de savoir, dit-il, quelle conduite on se propose de tenir, si l'on entend désormais continuer à résister, avec modération et fermeté, au mouvement qui nous entraîne après nous avoir placés à sa tête, ou bien se placer à sa queue et le suivre en l'amadouant par des concessions et des compliments, par des promesses et par des caresses. Il est possible que ce dernier parti soit le meilleur, peut-être même le seul praticable, et dès lors on ne saurast mieux faire que de placer à la tête du ministère un chef qui le professe; mais il faut que ce chef sort secondé par des collègues qui l'assistent et ne contrament ni ses actes ni ses desseins. Si ce chef doit être M. Lafatte, j'y consens, pourvu qu'il soit chargé de choisir lui-même ses collegues, et je préviens d'avance que, ne partageant pas son opizion, je ne saurais lui promettre de lui prêter mon concours. » Le débat ainsi soulevé, il était clair qu'on ne pouvait s'entendre. M. Laffitte recut mission de former un nouveau cabinet; MM. de Broglie et Guizot furent suivis dans leur retraite par MM. Périer, Dupin, Molé et le baron Louis. On croit volontiers à la sincérité de M. Guizot quand il écrit dans ses Mémoires : « Nous sortimes des affaires, le duc de Broglie et moi, avec un sentiment de délivrance presque joyeux dont je garde encore Da vif souvenir. .

#### CHAPITRE IV

## LE MINISTÈRE LAPPITTE ET LE PAGCÉS DES MINISTÈRES

(Novembre 1830 - Jauvier 1931)

I. Composition du cabinet. M. Laffitte. La politique du bisser after. Les autres immuters. Importance dangereuse de La Fayatte. M. Odilon Barret, Confiance de M. Laffitte. Accuell fait par l'opinion au nouveau manistère. — II. Le procès des ministres. Agitation crossants. Faiblesse de La Fayette et d'Odilon Barret. La cour des paire. Menaces et inquietnées. Les ministres enlevés par M. de Montauvet. L'émeute trompée. L'intervention des — Écoles ». — III. Engences du parti révolutionnaire. Démission de La Payette et de M. Dapont de l'Eure. Impuissance et ducrédit du ministère.

I

Le nouveau ministère, constitué par ordonnance du 2 novembre, fut auns composé : MM. Laffitte, président du conseil, ministre des finances, le maréchal Maison, ministre des affaires étrangères; Dupont de l'Eure, garde des sceaux; le comte de Montalivet, ministre de l'intérieur; Mérilhou, ministre de l'instruction publique et des cultes, le maréchal Gérard, ministre de la guerre; le général Sébastiani, ministre de la marine. Quelques jours plus tard, le 17 novembre, les maréchaux Maison et Gérard furent remplacés, l'un, par le général Sébastiani; l'autre, par le maréchal Soult; le comte d'Argout reçut alors le portefeuille de la marine.

M. Laffitte n'est pas un nouveau venu : on l'a vu, sous la Restauration, se jeter dans une opposition assez ardente, moins par passion doctrinale que par jalousie de banquier opulent contre l'aristocratie de naissance, par soil de popularité et désir

d'augmenter la clientèle politique dont il aimait à être suivi . Pervenu, dans les journées de Juillet, à l'apogée de son rôle, ce Warwick bourgeois s'était trouvé, lui aussi, un « faiseur de → roi » ; sur les balcons révolutionnaires, il avait presque partagé avec La Fayetta les accolades du duc d'Orléans, les acclamations de la foule, et la satisfaction de « protéger » une monarchie naissante. Aussi n'était-il pas de caresses dont ne crût devoir l'entourer Louis-Philippe, devenu roi. « Saint Jucques et saint Philippe, disait le prince en faisant allusion à son prénom et à celui du banquier, ne sont pas moins prévocablement unts sur la terre que dans le ciel. . Et encore : . Tant que Phlippe sera roi, Jacques sera son ministre. - M. Laffitte buvait ces flatteries royales, jouissait de cette importance avec une sorte d'indolence satisfaite et imprévoyante, sans comprendre que le pouvoir pût être autre chose que cette jouissance. Son épicurisme frivole, mobile et bon vivant redoutait ce qui était travail ou lutte. D'ailleurs, dans cette nature aimable et parfois brillante, men des qualités sérieuses et sortout de cette puissance d'effort et de lutte qui peuvent seules transformer une importance momentanée en une action durable et efficace. D'instruction fort médiocre, son bagage politique, intellectuel et moral, aurait pu tenir dans une chanson de Béranger Imbudes vanités et des badauderses nationales, étourdi pur les fumées de Juillet, il croyait suffire à tout par une sorte de for, naïvement agnorante, dans le progrès indéfini du libéralisme, dans la bienfaisante omnipotence de la révolution. dans l'infaillibilité et l'impeccabilité du peuple. Ce banquier heureux n'était même pas un financier compétent. Ce causeur agréable n'avait a la tribune aucun des dons de force, de chaleur et d'autorité, qui font de la parole un moyen de gouvernement. Il était aussi paresseux pour le travail de cabinet que dénué de volonté et d'influence dans le maniement des hommes. S'il ne savait pas commander, sa bienveillance facile, son affabilité superficielle, son besoin de plaire, sa faiblesse de carac-

<sup>1</sup> Sur M. Laffitte swant 1830, je me permett de renvoyer à ce que j'en si dit dans le l'arti liberal som la Restauration, p. 51 et suiv.

tère, son habitude de courtiser l'opinion, son manque de convictions sérieuses et de doctrines réfléchies, lui rendament plus impossible encore de résister, surtout à ceux qui lai paraissaient disposer de la popularité, Son incapacité de gouvernement n'était égulée que par sa légératé présomptueuse et son vaniteux optimisme.

On ne pouvait dire que M. Laffitte personnifât la « politique du mouvement », celle qui se serait avancée bardissent dans la voie révolutionnaire, se dirigeant vers un but certain et vonlu: il n'avait par lui-même aucune opinion violente, aucune obstination de doctrine extrême, bien plus, il simait à se diredu « parti modéré », parlait volontiers avec quelque dédain de La Fayette, de ses « chimères », des « écervelés qui l'entouraient », et se piquait de n'être séparé que par des nuances du due de Broglie et de M. Guizot. Cet état d'esprit apparat dans un débat soulevé peu de jours après la formation du cabinet '. M. Guizot avait saisi l'occasion d'une discussion sur la presse pour marquer en quoi il se séparait de M. Laffitte; il avait opposé ceux qui voulaient « resserrer la révolution dans les plus étroites limites » et « la présenter à l'Europe sous la forme la plus raisonnable », à ceux qui la «faisaient dévier », la « dénaturaient », la « pervertissaient », et dernère leaguels s'agitaient « les passions exclusives du parti républicain ». M. Odilon Barrot accepta aussitôt la question telle que la posait M. Guisot, lui fit tête sur ce termin, et retourne contre lui le reproche d'avoir méconnu le principe et la portée de la révolution. Mais, dès le lendemain, M. Laffitte, qui avait pris peur d'une contradiction si nette, essaya d'établir, par des déclarations équivoques et cálines, qu' « aucune dissidence fondamentale « ne le séparait des « membres de l'ancien cabinet », et que, « d'accord sur le fond des choses, la différence ne consistait que dans la disposition plus ou moins confiante des uns et des autres ». Pour un ministère nouveau, c'était une entrée peu fière. « Homélie pateline », disait le duc de

<sup>1</sup> Séances du 9 et 10 novembre 1830.

Broglie, en haussant dédaigneusement les épaules, et, dans un autre parti, le National, désappointé, se plaignait de cette timidité à se distinguer de ceux qu'on remplaçait. La seule politique qu'on découvrit en M. Laffitte, - si toutefois on peut appeler cela une politique, -- était celle du « laisser-aller », sans plan et sans volonté, que Carrel devent qualifier, d'un mot heureux, « le gouvernement par abandon \* ». Cette politique Lisait consister le libéralisme dans l'abdication du pouvoir, avait pour principe de ne pas contrarier ceux dont l'irritation ponyant être génante, livrait les Chambres ou les rues à qui voulait s'en emparer, et aboutissait à une misérable impuissance, sans cesser cependant d'être toujours souriante et satisfaite d'elle-même. Rien de plus périlleux en temps de révolution. Alors, en effet, ceux-là seuls sont en mesure de diriger les événements qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils peuvent : autrement tout est à la merci du sonfile de tempéte qui a été déchatné, et jamais on ne va si lom, dans de parcilles crisea, que quand on ignore où l'on va.

Si M. Laffitte était le chef officiel et le personnage le plus en vue du cabinet, s'il lui a donné son nom dans l'histoire, il ne faudrait pas croire cependant que cette administration fût beaucoup plus homogène que la précédente. Le Roi avait vu avec regret dissoudre la combinaison du 11 août. S'il ne croyait pas encore possible de faire un ministère de résistance, la perspective de se trouver seul en tête-à-tête avec un conseil de gauche pure lui déplaisait pour lui-même et l'effrayait pour le pays. Il avait donc cherché quelque nouvel expédient qui n'exclut pas complétement l'élément conservateur. N'était-il pas allé jusqu'à presser M. Casimir Périer, avec une insistance qui étonne, mais avec un insuccès qui se comprend, d'accepter, sous la présidence de M. Laffitte, le portefeuille de l'intérieur? A défaut de M. Périer, il avait obtenu ce poste pour un jeune pair de vingt-neuf ans, auquel personne ne son-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carrel a dit en effet dant le National, su mement de la chute du cabinet (11 mars 1881) : • M. Laffitten fa t l'essai, non pas d'un système, mars de l'absence de tout système, du gouvernement par abandon. »

geait, que rien ne semblait désigner, ni l'éclat des services rendus, ni la notoriété du talent, ni l'importance de la situation, ni l'appui d'un parti : c'était le comte de Montalivet. Ses qualités réelles de courage et d'intelligence étaient encore ignorées ; engagé dans la société libérale, non dans le parti révolutionnaire, il n'avait guère anx yeux du public que ce double titre, qui n'était pas alors, il est vrui, sans quelque valeur, d'être fils d'un ministre de l'empire et colonel de la garde nationale; mais il offrait à Louis-Philippe cette garantie de lui être personnellement très-dévoué et d'être avant tout, à raison même de l'imprévu de sa faveur, l'homme du Roi. Le général Sébastiani, ministre des affaires étrangères, était aussi depuis longtemps le familier du Palais-Royal; membre du cabinet précédent, il n'avait pas suivi dans leur retraite MM. Guizot, de Broglie et Molé, dont il partageait cependant les sentiments; il étant resté, afin de pouvoir, dans cette plinse nouvelle, servir le Roi. qui trouvait en lui un confident sur et un instrument fidèle.

Les deux ministeres les plus importants semblaient ainsi constrats au parti avancé. On en pouvait dire autant du porte-feuille de la guerre, dès qu'il fut confié au maréchal Soult, et de celui de la marine passé aux mains de M. d'Argout, neguère encore porte-parole de Charles X dans ses dernières tentatives de transaction. Mais, quelque nombreux que fussent, autour de M. Laffitte, ces ministeres à physionomie plus ou moins conservatrice, ils n'étaient pas en mesure de redresser la politique du ministère. Si le Roi avait profité de l'insouciance peu vigilante du président du conseit pour les introduire dans la place, c'était moins comme contradicteurs que comme surveillants, avec l'espoir peut-être de contenir un peu les éléments révolutionnaires du cabinet, non de les dominer, encore moins de les expulser.

D'autres ministres, au contraire, étaient plus à gauche que M. Laffatte, tels M. Mérilhou et surtout M. Dupont de l'Eure. Esprit obstiné et court, organilleux de sa fidélité aux principes et aux préjugés de 1792, M. Dupont de l'Eure jouait dejà depuis longtemps, dans la démocratie, ce rôle de vénérable

qu'il devait tenir jusqu'après 1848 avec une solennité prodhommesque. On avait insisté, des le début, pour lui faire accepter un portefeuille, estimant qu'il était, pour la monarchie naissante, une caution indispensable auprès des révolutionnaires. Mais al faisait payer cher co service qu'il avait rendu à contrecœur, se croyant d'autant plus indépendant qu'il était plus incommode et plus bourru, mettant se dignité à faire le paysan du Danube au milieu de la cour, sa conscience à se proclamer républicain en étant au service d'un roi, et à se poser en nouveau Roland dans les conseils d'un autre Louis XVI Zhaque matin, il offrait sa demission et allait pleurer dans le sein de Béranger sur le malheur d'être ministre malgré son. Aux caresses dont Louis-Philippe croyait nécessaire de l'envelopper, il répondait par des comps de boutoir 1. Aussi docile et complaisant envers la clique criarde dont il était entouré, que grognon et intrartable avec le prince ou ses collègues, il était une sorte de mannequin débile et servile aux mains de cette basoche révolution naire qui le maniont et le poussait à sa guise, en effectant de le vénérer, qui pénétrait par lus tous les secrets du conseil, qui y faisait parvenir toutes ses exigences, de telle sorte que le gouvernement était comme ouvert et livré au premier venu. Ne trouvant pas d'ailleurs, dans l'exercice du ponvoir, l'occasion d'élargir ses idées, il s'entétait, avec une sorte de vanité obtuse, dans les méhances et les sophismes de la démocratie la plus vulguire, et un homme de son parti a pudire de lui qu' « il n'avait guere, en fait de vues politiques, que sa mauvaise humeur et son éternelle austérité \* . .

M. Dupont de l'Eure étoit, du reste, moins le ministre du

Vent-on un spécimen des rapports de M. Dupont de l'Eure et du Roi? Un jour, un plain conseil, M. Dupont s'écrie : « Mandite galère! — Ah' oui, par-lous-en, répond la Roi, mandite galère, à temps pour vous, à perpétuite pour moi. — A perpetuite? reprit le ministre; ma foi, je n'en sou trop rieu, du train dont cels va. Dans tous les cas, Sire, cels vous amuse; mais moi, je un m'en arrange pas du tout, » — Un autre jour, M. Duponit, donnant un démenté au Roi et menaçant de le rendre public, utait dire : « Prenes garde à qui on civira de sous ou de moi. » (Sansant, Louis-Philippe et la contre-revolution, t. 11, p. 77, 81.)

3 M. Lambay.

Roi que celui de La Fayette, dont le changement ministériel avait encore accru l'importance. Le commandant des gardes nationales était alors entouré d'une véritable cour, bien autrement empressée, adulatrice, que celle du Palais-Royal. A ses jours d'audience, la foule se pressant si nombreuse, qu'elle remplissait non-soulement la maison, mais débordait dans la rue !. Toutes les députations de province remaient lui rendre hommage, quelquefois même avant d'aller ches le Roi. A ses réceptions du mardi soir, les appartements étaient trop étroits. « C'est un salon public, écrit à cette époque un témoin \*, où les amis amènent leurs amis, les fils leurs pères, les voyageurs leurs camarades... Toutes les illustrations politiques, scientifiques, littéraires, populaires, battent péle-méle le parquet bruyant, en bottes erottées, en bas de soie, en uniforme, en redingote boutonnée, en habit à revers... Là, toute la France, toute l'Europe, toute l'Amérique, ont envoyé feurs députations. - Cependant, si edmirateur qu'il soit, ce témoin est obligé de confesser que la composition de ce salon est singulièrement mélangée; il y voit · tourbillonner cette nuée de jeunes gens à moustache, républicains d'estaminets, avocats sans procès et médecins sans malades, qui font de la révolution par désœuvrement »; il y aperçoit aussi « des intragants de tous ordres... des figures ternes, louches, dégoûtantes à voir, hideux repoussoir sur ce noble tableau, elles s'agitent autour du bon vieillard qui leur sourit, inoffensef et conbant ». Celui-ci en effet, tout entier à la joie - de l'enthousiasme qu'il inspire -, se promène au milieu des groupes, la tête couverte, non pas de cheveux blancs ainsi que le chante l'hymne de Juillet, mais d'une courte perruque fauve, « la face terreuse et comme ternie de la poussière des révolutions qu'il a traversées \* . le corps cassé par l'age, le regard un peu étaint, la parole engourdie, corrigeant ces signes de décrépitude per une bonne grâce qui trahit

Raprantion de M. Napoléon Peyrat.

Lettre de Mecauley alors on voyage à Paris. (Life and lettere of lard Montuley, par M. Tenvelvan.)

M. Lucant, dans le Livre der Cent un, t. II.

le marquis du dix-huitième siècle sous le démocrate du dixneuvième. Il est le centre de toute cette foule; « au milieu, dit toujours le même témoin, est un groupe serré; ceux qui le composent s'amincissent et s'allongent, les bras coilés au corps; tout autour, on se hausse sur la pointe des pieds, et les mots: C'est lui! circulent ».

A moins de lire les écrits du temps, on ne saurait imaginer à quel diapason d'adulation on était monté, dans le monde démocratique, au sujet de La Favette '. Il était l'idole du boutiquier garde national, qui voyait en lui un « Napoléon pacifique », à son usage et à sa mesure. Assistait-il à l'Opéra, le parterre exigeait que Nourrit, en costume de Moise, chantat la Parisienne, et au couplet sur le vieux général tout le monde se tenait debout. Paraissait-il à la Chambre, les députés se levaient. Aux flatteries de la foule s'ojoutaient les caresses du Roi. Tant d'hommages étaient savourés, dans une sorte d'ivresse béate, par cet homme cher lequel Jefferson avait déjà signalé, quarante ans auparavant, une « faim canne de popularité ». Il croyait sincèrement que ses concitoyens n'étaient occupés que de lui, que s'ils versient de faire une nouvelle révolution, c'était, par une attention de délicatesse filiale, pour rappeler au vieillard les souvenirs de sa jeunesse et lui préparer une fin de carrière en barmonie avec son début. Aussi n'était-il pas une de ses proclamations où il ne parlât de soi, des événements de sa vie, comme si celle-ci était le résumé, le point culminant et le grand enseignement de notre histoire contemporaine.

Dens l'écrit que j'ui déjà cité, M. Luchet écrivait de La Fayette : « Son image, le mir, vient me visiter; je m'en empare, je l'embrasse, je la caresse! Je l'appelle bonneur, patrie, liberté, gloire! Je la veis incaraée, faite homme, majestueuse, au front serem, calme et belle, semblant me bénir. Attendresante benediction, que je croyais être celle de Dieu, un jour que je la reçue en effet, et que, se penchant sur mos, i me dit d'une voix altérée « Au revoir, mon ami ! » — On dissit coursumment alors qu'il n'y avast que deux noms dans l'histoire du siècle : La l'ayette et Nepoléon. Que d'attendressement sur les » vertes de La Fayette! » Un écrivain de la gauche, aide de camp du général, s'écrisit en s'adressent sur reactionaires : « Vous qui avez supporté tant de vices et de crimes, ne pouvez-

Autour de La Fayette, on traitait le Roi en personnage d'importance secondaire; on l'appelait, avec une familiarité dédaigneuse, « le c.toyen que nous avons fait roi », et l'on s'étonnait qu'il ne se rendit pas mieux compte de sa propre vassalité. Une caricature du temps représentant Louis-Philippe, en couronne à la main, et La Foyette lui disant : « Sire, couvrez-vous. » Le mot de maire du palais vensit sur toutes les lèvres, et l'on opposait le « citoyen roi » au « roi citoyen ». Dans un banquet donné à l'Hôtel de ville en l'honneur du général, le toast au Roiétait recu avec une froideur glaciale, pendant que le général était acclamé, et le chour, qui chantait la Parisienne, omettait les couplets relatifs au duc d'Orléans. Personne lement, La Fayette montrait sans doute envers Louis-Philippe plus de courtossie que ses amis; le gentilhomme démocrate n'avait pas la brutalité vulgaire d'un Dupont de l'Eure ; il n'était même pas au fond sans quelque affection pour le prince. Toutefois. au besoin, il ne se génuit pas pour pousser fort loin son droit de remontrance protectrice envers celui qu'il croyait avoir socré par son accolade '...

Comme les émigrés royalistes, La Fayette n'avait rien appris ni rien oublié; il s'en tennit obstinément aux idées de la constitution de 1791, en les mélangeant de réminiscences américaines, et il eût désiré ne pas aller au delà. Par ses opinions propres, il n'était pas un jacobin; seulement, moins que personne, il savait dire non, et, de ce chef, il méritait d'être au premier rang des politiques du « laisser-aller ». Était-il conduit parfois à envisager une éventualité de résistance, il se hûtait de l'ajourner indéfiniment. « Il y a, disait-il, entre M. Casimir Périer et moi, cette distinction qu'il voudra tirer sur le peuple plutôt que je voudrais le faire. » Pour le moment, bien loin de « tirer » sur l'émeute, il ne savait que lui adresser des proclamations élogieuses, attendries, la suppliant de consentir, par

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> « Continues, dissit un jour La Payette en Roi, continues à répudier le principe de vutre origine, et je vous garantis que la republique, et peut-être la démaggare, ne sourment destrer un metileur auxiliaire que Votre Majesté. » (Sacassa, La Feyette et la contra-revolution, t. 11, p. 2.)

amitié pour lui, à ne pas pousser les choses trop loin. Si le désordre avait un caractère particulièrement hideux, il ne risquait un mot de blâme qu'après avoir feint d'y voir l'œuvre de la « contre-révolution » . C'est qu'il mettait son point d'honneur et croyait sa popularité engagée à ne jamais se séparer de ses amis » , tâchent d'ailleurs de se persuader qu'il les contenait, quand if ne faisait que les survre. . Il ressemble, disait spirituellement Henri Heine, à ce gouverneur de ma connaissance qui accompagnait son élève dans les mauvais lieux, pour qu'il ne s'y enivrêt pas, puis au cabaret, pour qu'au moins il ne perdit pas son argent au jeu, et le suivait enfin dans les maisons de jeu, pour prévenir les duels qui pourraient s'ensuivre; mais si le duel arrivait inévitable, le bon vieillard lui-même servait alors de second 1. . Les jeunes meneurs du parti révolutionnaire connaissaient et exploitaient la faiblesse du général; ils se servaient de loi, l'exaltaient d'autant plus qu'il était, entre leurs mains, un instrument plus docile, le faisaient parler ou parlaient em son nom, l'obligeaient à porter augouvernement leurs plans, leurs utopies, leurs griefs et leurs exigences, parfois même prétendaient engager la monarchie, malgré elle, jusque dans les questions extériences. Il y avait sinsi, en dehors du pouvoir régulier, un autre pouvoir, souvent plus puissant, surtout plus agité et plus bruyant que l'autre. M. de Salvandy, faisant allusion à la coterie d'ultras qui, après 1815, s'était groupée autour du comte d'Artois et avant essayé d'établir un gouvernement occulte à côté de celui de Louis XVIII, écrivait que la demeure de La Fayette était devenue « le pavillon de Marsan du porti révolutionnaire ». Singulière humiliation et péril grave pour la royanté nouvelle! Aussi M. de Metternich, peu après les journées de Juillet, avait-il dit à l'envoyé de Louis-Philippe, le général Belliard : • Il y a deux nobles entétés dont vous et nous devons également nous défier, bien qu'ils soient gens d'honneur et nobles gentilshommes : le roi Charles X et le marquis de La Payette. Vos journées de Juillet ont abuttu la folle dictature du

<sup>\*</sup> De la France, p. 215.

vieux ros; il vous faudra bientôt attaquer la royauté de M. de La Fayette; il y faudra d'autres journées, et c'est alors seuls-ment que le prince lieutenant général sera vraument ros de France. « L'envoyé de Louis-Philippe ne pensait pas d'ailleurs autrement: dans une autre conversation avec le chancelier, il aveit dit du commandant des gardes nationales : « A la vérité, cet bomme est un fléau, et il faudra l'abattre . » L'heure de cette délivrance sonnera dans quelque temps, mais pour le moment on ne l'entrevoyait même pas, et jamais la « royauté de M. de La Fayette » n'avait paru plus forte.

La galerie des principaux personages de la politique de lasser-aller ne serait pas complète, si l'on n'y faisait figurer le préfet de la Seine, M. Odilon Barrot. L'importance de ce dermer était supérieure à son rang administratif, et il se trouvait d'autant plus en vue que sa proclamation, lors des émeutes du 18 octobre, venaît d'être l'une des causes de la crue ministérielle. Le rôle qu'il jouait à l'Hôtel de ville paraît alors avoir éveillé, chez les conservateurs, l'idée d'un rapprochement peuflatteur avec le maire de Paris de 1791 et de 1792, avec Pétion. On sait le mot terrible prété à Royer-Collard ; comme M. Oditon Barrot se fassait présenter à lui, peu après le sac de l'archevéché: « Ah ! monaeur, lui dat-il, c'est anutile; il y a quarante ans que je vous connais; alors vous vous nommies Pétion. On reconte aussi que, pendant les deserdres d'ectobre, le Roi se promenant, avec le préfet de la Seine, our la terrasse du Palais-Royal : « Vive Barrott » crimt-on de la place. Alors le Roi, se retournant vers le préfet : « Autrefois, dit-il, j'ai aussi entendu oner: Vive Pétion "I . Le rapprochement n'était pas juste; il y avait chez Pétion un côté bas, maleaun et pervers, qu'on cât cherché vamement dans la nature, après tout honnéte, relativement désintéressée, bonne et même un peu candide de M. Barrot. S'il fallast à tout prix lui chercher un ancêtre parmi ceux qui, pendant la première révolution, l'avaient devancé à l'Hôtel de ville, ce serait plutôt, malgré les différences de

<sup>1</sup> Memoires de M. de Metternick, t. V. p. 26.

<sup>\*</sup>Louis Beant, Hustours de dur ans, p. 11, p. 122.

LE MINISTÈRE LAFFITTE ET LEPROCÉS DES MINISTRES. 443 caractère et de physionomie, Bailly, dupe de 1789 et victime de 1798.

M. Odilon Barrot n'avait pas été des premiers rôles sous la Bestauration. Fils d'un conventionnel, ami et protégé d'un régicide, il s'étuit posé en « libéral » au barreau de la Cour de cassation, et avait plaidé avec quelque éclat certaines causes politiques. Les journées de Juillet le trouvèrent lieutenant de La Fayette à l'Hôtel de ville. Choisi comme l'un des commissaires chargés d'accompagner, de surveiller et de protéger Charles X, dans sa lente retraite, il remplit avec convenence cette délicate et pénible mission. Aussitôt de retour, il fut nommé à la préfecture de la Seine. Ne lui demandez pas de se renfermer dans sa subordination administrative , il se piquait de représenter une politique fort différente de son ministre d'alors, M. Guisot. Il se disait de ceux qui « reconnaissaient dans l'événement de Juillet tous les éléments d'une grande révolution nationale, changeant complétement le priecipe et la condition du gouvernement de la France ». « On ne devait pas, ajoutait-il, craindre d'en étendre les effets, d'en élargir les bases, de lui faire plonger ses rucines constitutives austi avant que possible dans les masses, il ne s'agissait plus de continuer la Restauration, mais de s'en séparer radicalement. Al reprochait au gouvernement « d'avoir peur » de la révolution; à l'entendre, on eut du commencer par dissondre la Chambre et convoquer les assemblées primaires de 1791. Dans chaque question, il était d'avis de céder au parti avancé. Ce personnage que l'histoire ou du moins la chronique es plait à représenter avec une tenue imposente, secouant comme un hon sa tête sans crinière ou la renversant avec des airs de commandement, le sourcil olympien, la main droite invariablement passée entre deux boutous de sa redingote fermée, affectant, dans sa parole emphatique et marteles, des tournures d'oracle, était an fond le plus soleanel des indécis, le plus méditatif des irréfléchis, le plus peureux des ambitieux, le plus austère des courtisans de la foule. Son laisseraller ne se distinguant de celui de M. Laffitte qu'en ce qu'il était dogmutique et doctriumre, au heu d'être frivole et indolent. A

etaphssait, par principe et en formule, qu'on devait s'aliandonner à la révolution, que la seule manière de prévenir ses excès était de la satisfaire en tout et de supprimer ainsi tous ses griefs : politique d'une simplicité merveilleuse où l'on n'avait à s'inquiéter que des résistances et des défiances conservatrices. Optimiste autant que le président du conseil, M. Oddon Barrot l'était avec une candeur qui lui était propre. Son œil bleu et placide exprimait la confiance superbe et sereine qui ne se troublait de rien, surtout des fautes commises, la satisfaction d'un esprit trop court pour s'alarmer, la paix d'une conscience à laquelle il suffisait de contempler avec émotion sa propre bonne foi. Puissant pour le mal qu'il ne voyait pas, impuissant pour le bien dont il n'avait jamais que l'illusion, il apportait, dans une œuvre néfaste et au milieu d'alliés détestables, une sorte de bonhomie un peu niaise qui faisait dire à un vieux carliste : « C'est Jocrisse, chef de brigands. » L'aveuglement de son optimisme était encore facilité par la nature de son talent, par son goût pour les généralisations et les abstractions oratoires; il négligeait, comme des détails sans importance, les faits qui eussent pu le géner et l'éclairer, et se trompait lui-même par la sonorité vague de su parole.

Et quelle inconséquence! Quand La Fayette ou M. Dupont de l'Eure demandaient « une monarchie entourée d'institutions républicaines », c'étaient après tout des républicains cherchant à se rattraper sur les choses du sacrifice qu'ils avaient fait, de plus ou moins bon gré, avec plus ou moins de sincérité, sur le mot. Mais quand M. Barrot prenait la même devise, quand il voulait imposer à la royauté des institutions qui en eussent été la négation et une politique qui l'eût conduite à sa perte, il se croyait cependant et se disait ancèrement monarchiste. Dans

Dès le lendemain de la formation du cabanet, répondant à M. Guizot, M. O. Barrot declarait qu'il faltait « desintéresser » le parti republicain, dont les conservateurs effarés « se faisaient nu monatre », «» lui accordant tout ce qu'il demandant. « Ne vous inquietes donc pas, conclusir-il, de ces dangers, qui ne sont qu'imaginaires. » (9 novembre 18 30.)

les journées de Juillet, nul n'avait plus contribué à détourner La Fayette de la république. Depuis lors, il n'évitait pas une occasion de se distinguer du parti républicain, tout en le secondant dans presque toutes ses campagnes. Tel il continuera d'être jusqu'au bout; et, en 1846, peu avant de commencer cette campagne des banquets, prélude de la révolution et de la république de 1848, il s'écriera avec conviction ; « Je suis dynastique quand même. . M. Barrot a constamment joué le rôle du républicain sans le savoir, disait M. d'Alton-Shée. N'a-t-il pas été aussi un « démocrate sans le savoir », ce hourgeois qui, après avoir proclamé sans cesse que le gouvernement devait « s'appayer sur la classe moyenne », parce que celle-ci « constituait vraiment la nation », poussait le pays dans une voie qui aboutissait au suffrage universel? A parler juste, ne devast-il pas tout être et tout faire « sans le savoir » ? Par manque absolu de clairvoyance, il n'avait aucun sentiment de la responsabilité de ses actes et de ses paroles. Non-seulement il ne prévoyait pas l'avenir, mais, après coup, même sons la leçon des plus formidables expériences, à la lueur des catastrophes les plus éclatantes, il n'a su rien voir du passé. Il a puêtre surpris, jemais averti ni désabusé. Après 1848, transporté par la violence du choc dans un autre camp et devenn conservateur, il n'a pas eu un moment l'idée qu'il s'était trompé sous la monarchie de Juillet; il a étalé dans ses Mémoires, et sur les hommes et sur les choses de cette époque, la naiveté décoursgeante de son obstination sereine et de son béat avenglement; c'était, à ses yeux, la marque d'une constance politique dont sa vanité et sa droiture étaient également flattées .

Tels sont les hommes qui vont présider à l'épreuve de la politique de laisser-ailer. Certes, M. de Montalivet et M. Dupont de l'Eure, le général Sébastiani et le général La Fayette, M. d'Argout et M. Odilon Barrot, forment un ensemble quelque peu disparats. Dès le lendemain de la formation du cabinet, M. Dapont



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Louis-Philippe dismt de M. O. Entrot, le 24 février z « C'est un mois, mois lé est ben homme, » (Conversation de M. Thiore avec M. Son or, reppertee par cu dermer.)

de l'Eure votait pour la suppression du timbre et des cautionnements des journaux, suppression appuyée par La Fayette et M. Barrot, mais combattue par le président du conseil au nom du ministère. D'autres eussent été troublés de prendre en main le gouvernement avec des éléments aussi incohérents. M. Laffitte ne s'embarrassait pas pour si peu. C'était une des formes de son présomptueux optimisme, de croire que la seule grâce de son esprit et la séduction de sa personne suffirment à concilier les esprits les plus opposés et à désintéresser les plus exigennts. Après avoir causé avec quelqu'un, il s'imaginait toujours que son interlocutent pensait comme lui. Il prétendait à la fois être du même avis que M. Casimir Périer et que La Fayette. La perspective des contradictions ne le démontait pas, « Je me fais fort, disait-il à un ambassadeur, de ramener à la raison mes propres amis, républicains et libéraux chimériques. Au fond, nous sommes du même avis. » Vainement lui mettait-on sous les yeux les périls les plus proches et les plus graves : « Bah ! disait-il, lassez là vos défiances incurables et vos rigueurs mathématiques, l'affaire s'arrangera!. »

A considérer l'état de l'opinion, au moment où la direction des affaires tombait ainsi aux mains de M. Laffitte, celui-ci était seul à envisager l'avenir avec une telle sécurité. Le pays qui avait vu sans regret partir le ministère précédent, accueillait sans confiance ses successeurs. Ces derniers n'obtenaient même pas le bénéfice de cette sorte de lune de miel, de ces quelques jours de crédit qui sont d'ordinaire accordés à tout pouvoir nouveau. Dès le lendemain de son avénement, les journaux amis étaient contraints d'avouer l'anxiété et le malaise de l'esprit public a, et Béranger lus-même, qui avait été, pendant la révolution, l'inspirateur de M. Laffitte, écrivait

3 Némoires de M. Guesot, t. I, p. 141 et 156.

<sup>\*</sup> Six jours après la formation du mbinet, le National du S novembre découquit une « inquiétude » général», et il spoutait : « La France manque plutôt de com-fince que de calme. Son mal le plus grand est l'incertitude. L'impatience d'arriver à une situation delicative, ou du mome nette et précise, en fast remarquer sur tous les points du territoire... Sur un mot, l'inquistade augmente; sur un bruit de ville, la frayeur se repend, «

LE MINISTÈRE LAPFITTE ET LE PROCÉS DES MINISTRES. 147

dans une lettre intime : « Nos ministres ne savent où ils vont : les hommes et les capacités manquent; les banquiers et les industriels culbutent les uns sur les autres; les carlistes se frottent les mains. » Il conclusit que « tout allait mal », et que ses amis au gouvernement étaient en train de « perdre leur popularité ' » . Si, avant d'avoir agi, les nouveaux ministres n'iuspiraient qu'une défiance presque méprisante, cen était pas que personne, surtout à droite, contestat leur avénement et pensat à leur disputer le poste dont ils s'étaient emparés. Les membres conservateurs de l'ancien cabinet leur avaient cédé volontairement la place. M. Guizot se préparait sans doute à arborer au premier jour le drapeau de la politique de régistance, mais sans intention immédiatement offensive. La majorité de la Chambre témoignait de ses tendances et de ses préférences conservatrices, en nommant M. Casimir Périer, par 180 voix contre 60, à la présidence jusque-là occupée par M. Laffitte; mais elle ne songenit pas pour cela à a'organiser en parti d'opposition. Dans la presse, le Journal des Débats, pourtant fort prononcé contre le parti révolutionnaire, déclarant se poser, à l'égard du ministère, en « surveillant », non en « opposant ». Dans cette réserve générale de la première heure, il y avait un peu de faiblesse et un peu de tactique. Les conservateurs ne s'étaient pas encore soustraits à l'intimidation qui, au lendemain de la révolution, les avait en quelque sorte annulés. Et puis, si méfiant qu'on fût de ce côté envers les hommes du laisser-aller, on les subissait comme une nécessité, on estimait utile qu'ils fussent mis à l'épreuve, et surtout on croyait avoir besoin de leur présence au pouvoir pour franchir le défilé redoutable du procès des ministres. En somme, jamais on ne vit un cabinet, à son avénement, à la fois plus impuissant et plus incontesté, avant moins de crédit et moins de concurrents.

<sup>•</sup> Correspondance de Béranger, lettre du 28 novembre,

E

An moment où M. Leffitte preneit le pouvoir, la grande, on pourrait presque dire l'unique question de la politique inténeure était le procès des ministres de Charles X. L'agitation commencée à ce sujet sous la précédente administration, et qui avait été la cause ou tout au moins l'occasion de sa chute, continuait en s'aggrevant : attroupements tumultueux, placards mourtriers, prédications ouvertes de révolte et de massacre, scènes journalières de désordre dans les théâtres ou les écoles : par suite, stagnation plus grande encore du commerce et de l'industrie. Les ouvriers promenaient dans les rues la plus menaçante des misères, et les meneurs du parti anarchique s'apprétaient à profiter de cette émotion pour accomplir leurs desseus de renversement. L'exemple de Carrel permet de juger quelles étaient alors et la force des passions soulevées et la faiblesse des hommes de gauche, même de ceux qu'on croyait les plus fiers et les plus vaillants. Encore monarchiste et relativement modéré, Carrel estimait injuste et impolitique de verser le sang de M. de Polignac et de ses collègues. Pouvait-il oublier d'ailleurs qu'il avant été épargné par la Restauration, apres avoir été pris en Espagne, combattant contre l'armée française? En bien! au bout de peu de temps, il n'ose plus tenir tête à l'opinion violente ; il se sent gagner per l'ivresse des haines qui fermentent au-dessous de lui; il en vient à railler ceux qui veulent « rendre la révolution niaise, afin que, dans l'avenu, elle puisse être vantée comme pure de sang et de vengeance » ; il déclare « démontré qu'il n'y a pas moyen de sauver les anciens ministres » ; dans ces hideuses passions, il voit » l'expression de la volonté populaire », devant laquelle il s'incline a avec douleur », mais a sans bésitation » ; du moment, dit-il, où l'on ne peut « obtenir grâce » , il faut être « assez déterminé » pour « s'associer à la solidarité de cet acte de vengeance " » .

I La Hetanal, passin, on movembre et décembre 1930.

Devant cet échauffement et cette perversion croissante des esprits, le gouvernement voyait, non sans anxiété, approcher l'heure décisive où les accusés comparattraient devant la Cour des pairs. Sincèrement, il désirait écarter toute conclusion sanglante. Mais quelles étaient ses ressources pour résister aux passions, pour prévenir ou réprimer l'émeute encore dans tout le prestige que lus avait donné l'apothéose officielle des barricades de Juillet? De police, il n'y en avait plus. Quant aux troupes, suivant l'expression de M. Thiers, « ébranlées par le souvenir de la révolution, elles craignaient de se commettre avec le peuple 1 . Restait seulement la garde nationale, incertaine, troublée, tout à fait mauvaise dans certaines de ses parties, par exemple l'artillerie \*, et, dans ses meilleurs éléments, habituée non à obéir au gouvernement, mais à agir de son chef, suivant les inspirations du moment ; on était réduit, en cas de trouble, à lui laisser une sorte de dictature . Du reste, le commandant de cette milice, La Fayette, tout en souhaitant de sauver les ministres, ne consentait à employer que des moyens morana et des démonstrations senumentales.

Enfin le jour du procès arrive. Le 15 décembre s'ouvrent, devant la Chambre haute, ces débats qui doivent durer une semaine. Semaine redoutable entre toutes! Au debors, l'émeute vient battre chaque jour les murs du Luxembourg, comme pour reprendre, contre la prison de ce palais, le sauvage assaut qui, un mois auparavant, avait été vaiuement tenté contre le donjon de Vincennes. Mais où apparaît plus encore le désordre, c'est dans l'attitude des autorités chargées de le réprimer. Pendant que la force armée demeure inactive, La Payette et

<sup>1</sup> La Monarchie de 1830, p. 126.

<sup>\*</sup> O. Barrot a écrit, deux ans plus tard : « Il faut le tire, la garde nationale était au moins partagée sur la conduite qu'il y avait à tenir dans cette carconstance; la très-grande majorité, ou du moins la partie énergique et active de cette garde, demandant que le cong versé en pullet fût explé par du mag. » (Lettre écrite en 1832, Memoires, t. I, p. 196.)

<sup>\*</sup> Carrel, revenent après coup sur ons evénements, a écrit que le ministère, s'impuissant », avoit cié » obligé de livrer à la garde nationale une dictature de quelques jours ». (National du 20 (évrier 1831.)

M. Odilon Barrot engagent publiquement des pourparlers avec les agitateurs, leur demandent poliment « s'ils se sentent asses forts, asses etoliques, pour promener l'échafaud dans toute la France' . , affectent de partager leurs désire, de reconnaître la légitimité de leurs griefs, et ne les détournent des insurrections qu'en leur montrant un procédé plus sur pour attemptre leur but; ils leur promettent, s'ils daignent être sages, qu'on les récompensera en anivant une politique plus révolutionnaire, et reservent la sévérité de feurs proclamations officielles on de leurs ordres du jour pour le gouvernement dont de sont les agents; moins occupés de flétrir ou de dominer l'émeute que de s'en servir pour entrataer la monarchie plus à gauche, en lui agrachant des concessions, ou en la compromettant par leurs déclarations et leurs engagements . Lorsqu'ils sont absolument contraints de blamer le désordre, ile affectent de croire qu'il est l'œuvre perfide des légitimistes. Enfin, quand le péril accru contraint de faire appel à la garde nationale, recommandation lui est faite de pe pas riposter en cas d'attaque, et, afiad'être plus sur de son inaction, on lus refuse des cartouches; M. Odilon Barrot s'est vanté plus tard d'avoir pris cette précaution. Il avait imaginé à la vérité, pour le moment suprême, un moyen dont le succès hu paraissait immanquable : tous les blessés de Juillet, réunis à l'Hôtel de ville, devaient, à la suite du préfet, se jeter sans armes entre les combattants \*. L'émeute ainsi ménagée, on pourrait dire encouragée, devesait plus arrogante, et dédargnant même d'écouter patienneut ceux qui la traitaient avec tant de déférence. Je Nous sommes de la meme opinion », disait M. Arago à une bande d'exaltés qu'il espérait ainsi calmer. - « Geux-là, répondait une voix,



<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Espression de M. O. Berrot, dans un discours prononcé à la Chambre, la 20 decembre

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. O. Barrot danit, par averagle : « Sorti de vos rangs, en parfaite sympathie d'opinion et de sentimente avec vous, se que vous épreuves, je l'épreuve. Je ne sais étranger su à votre un intence de voir realiser su milieu de nous des fautitations promises, su à voi justes ressentancents. « La Payette paris à cette époque, pour la première foi«, de ce pretendu » programme de l'Hôtel de ville » anquel il met au le Roi en demeure de se conte rmer.

Odilon Bausov, Memowes, t. I, p. 194, 196.

ne sont pas de la même opinion, dont l'habit n'est pas de la même étoffe. • Et, la foule s'échauffant, M. Arago recevait un coup violent dans la poitrine. Sur un autre point, l'émente ayant déjà à moitié forcé les grilles du Luxembourg, La Fayette se présente pour adresser à • ses amis • quelque harangue caressante; mais l'effet en est usé; des gamins saissement le général par les jambes, le hissent en l'air et se le passent de main en main, en criant avec des modulations indescriptibles : • Voilà le général La Fayette! qui en veut? • Il faut qu'un détachement de ligne fasse une trouée pour le dégager. • Je ne reconnais pas ici, dit le général, les combattants des barricades. — Qu'y a-t-il d'étonnant? les rétorque-t-on, vous n'étiez pas avec eux !! »

Dans l'intérieur du Luxembourg, grace à Dieu, le spectacle est tout autre : les juges sur leurs siéges, calmes, le plus souvent inaccessibles aux menaces de l'émente dont la rumeur parvient jusqu'à eux à travers les portes closes ; les débats se poursuivant avec une gravité digne et une impassible régularité, sous la présidence impartiale et sagace de M. Pasquier; l'éloquence généreuse des défenseurs faisant contraste avec l'apre boursouflure des députés chargés de soutenir l'accusation; les adieux de M. de Martignac, déjà penché sur sa tombe, et dépensant, avant de mourir, ses dernières forces pour sauver la tête du ministre qui l'avait naguère supplanté, le brillant début de M. Sauzet, inconnu la veille, célèbre le lendemain dans l'Europe entière, succès d'applaudissements et de larmes, la belle tenue des accusés, la bonne grâce sereine et chevaleresque de M. de Polignac, la hauteur de dédain, la fierté indomptée et l'émouvante parole de M. de Peyronnet, qui

M. Victor Bugo amista à cot incident, qui est exporté dans l'ouvenge muitulés.
Victor Bugo reconté par un témoin de se vie.

<sup>\*</sup> Par momenta, cependant, certains esprita avaient quelque peine à garder possession d'eux-mêmes. Le duc de Broghe a écrit à ce propos dans ses Notas biographiques medites : « L'ébranlement des esprits devint tel, dans les deux ou trois derniers journ, qu'il monta rapidement de bas un baut, qu'on parla plus ou annu de compromis, qu'il fut question de faire de M. de Polignac un bouc émissiles, et de livrer sa tête pour sauver celle des autres, proposition que p'ai entendace montées entre de houches que ja ne veux pas même dépigner indirectament, »

arrache un cri d'admiration à ses plus farouches adversaires; scène grandiose et pathétique, dont le premier résultat, comme il arrive toujours dans les représailles tentées contre les vainces, est de remener l'intérêt sur ces accusés, tout à l'heure encore si impopulaires et si justement accablés sous le poids de leur téméraire incapacité!

Dans la soirée du 20 décembre, - c'est le sixième jour du procès, -le péril devient si pressant, le président reçoit du debors des nouvelles si alarmantes, qu'il interrompt la réplique du commissaire de la Chambre des députés. « Je suis informé par le chef de la force armée, dit-il d'une voix grave et émue, qu'il n'y a plus de sûreté pour nos délibérations, la séance est levée. » Les pairs se retirent, non sans que plusieurs ne soient outragés et menacés. Soirée et nuit pleines d'angoisses. Chacun suit que la sentence doit être rendue le lendemain. La circulation des voitures est interrompue. La garde nationale bivouaque dans les rues, autour de grands feux. La ville est illuminée, par crainte que quelque coup ne soit tenté à la faveur des ténèbres. Les bruits les plus sinistres se répandent; il semble à tous que l'imminence d'une effroyable catastrophe pèse sur la cité; une sorte de panique s'est emparée de beaucoup d'esprits, et, à lire les témoignages contemporains, il est visible que plusieurs désespérent alors de sortir heureusement de cette lutte engagée contre l'anarchie sanguinaire. Le trouble est grand au sein du gouvernement, qui reçoit de ses agents des rapports d'heure en heure plus assombris. On commence du moins à comprendre, de ce côté, que, pour se sauver, il faut d'autres procédés que ceux de La Fayette, et qu'il est temps pour les ministres de ne plus s'effacer derrière ce personnage. Inquiet des dispositions de la garde nationale, le jeune ministre de l'intérieur, M. de Montalivet, insiste pour que le lendemain le jardin du Luxembourg soit uniquement occupé par la troupe de ligne. La Fayette cede, non sans objection, à une exigence qui lui paraît une injure à la générosité de la nation. « Vous employes trop d'armée et pas asses de peuple », dit cet incurable que le « peuple » venait cependant de maltraiter si irrévérencieusement quelques heures auparavant!.

Le 21 au matin, dernière et décisive journée, l'émeute gronde plus menaçante que jamais Cependant le gouvernement et M. Pasquier se fiaient aux mesures arrêtées la veille au soir, quand ils apprennent que La Fayette, infidèle aux engagements pris, incapable de résister à ceux qu'il est chargé de commander, a laissé entrer dans le jardin des bataillons de gardes nationaux dont l'attitude et les cris ne sont rien moins que rassurents. « Les gardes nationaux, répond-il nux plaintes de M. de Montahvet, ont demandé à être chargés de veiller à la sécurité des accusés; j'ai cru devoir faire droit à leur patriotique réclamation, on ne pouvait leur refuser une place d'honneur. » La perplexité du jeune ministre est grande; toutefois il ne perd pas la tête. Les débats sont à peine terminés, et l'arrêt n'est pas encore rendu, qu'il s'empare des accusés, les enferme dans une voiture bien attelée, entoure celle-ci d'un escadron de chasseurs, monte lui-même sur le cheval d'un sous-officier. et enlève le tout au galop, avant que personne se doute de ce coup de main accompli avec une si heureuse hardiesse. Au bout de peu de temps, le canon de Vincennes annonce au Roi anxieux que son ministre est arrivé sans encombre dans les murs de la vieille forteresse. L'enlèvement connu de la foule, oa entend comme le rugissement du fauve auquel ou a arraché sa proie. Est-ce la bataille qui éclate? A ce moment, la nouvelle se répand, on ne sait comment, que les ministres ont été condamnés à mort. La foule, ainsi trompée, s'arrête. En réalité, l'arrêt n'est pas encore rendu, et les pairs continuent à délibérer, calmes au milieu de ce trouble; chaque juge exprime à haute voix son opinion sur toutes les questions posées; il y a grande majorité à la fois pour admettre le crime de trahison et pour repousser la peine capitale. Après ces formalités qui prennent de longues heures, la Gour rentre en séance; il est dix heures du soir; les accusés sont absents; leurs défenseurs seuls sont présents. D'une voix grave, M. Pasquier lit l'arrêt

<sup>1</sup> Vayes l'étude de M. Ernest Divoux sur le Procis des ministres.

qui condamne les anciens ministres à la prison perpétuelle, avec l'aggravation de la mort civile pour M. de Polignac. La nouvelle parvient aussitôt dans la rue. Quand ceux qui y sont encore apprennent qu'ils s'étaient abusés en croyant à une condamnation à mort, il est trop tard pour rien tenter : beaucoup d'ouvriers sont rentrés ches eux, et tout est renvoyé au jour suivant.

Le lendemain, l'émaute se trouve de nouveau sur pied, plusirritée que jamais. Des meneurs bsent l'arrêt dans les carrefours, en provoquant ouvertement à la révolte; le drapeau. noir est arboré au Panthéon ; le buste de La Fayette est lapidé ; mais, au moment où il semble que le sang va couler, un incident se produit qui n'est pas l'un des signes les moins curieux ni les moins instructifs de cette époque d'anarchie. Depuis que les « écoles » avaient été exaltées pour avoir combattu sur les barricades de Juillet, depuis qu'elles avaient été courtisées par les hommes d'État et qualifiées de « glorieuse jeunesse » par Louis-Philippe, elles se considéraient comme une sorte de pouvoir public, avant mussion pour intervenir dans les affaires de l'État et pour imposer sa volonté au gouvernement. Plus d'une fois, au cours des récentes émeutes. La Fayette et M. O. Barrot avaient traité avec ce pouvoir, en lui promettant une modification de la politique ministérielle. Cette fois encore, en face d'un conflit imminent, ils croient habile d'obtenir, avec des promesses analogues, que les écoliers veuillent bien prendre la cause de l'ordre sous leur haute protection. Ceux-ci ne s'y refusent pas, mais, pour bien marquer à quelle condition, ils affichent sur tous les murs, avec l'approbation du préfet de la Seine, une proclamation où l'on lit : « Le Roi, notre élu, La Fayette, Dupont de l'Eure, Odrlon Barrot, nos amis et les vôtres, se sont engagés sur l'honneur à l'organisation compléte de la liberté qu'on nous marchande et qu'en juillet nous avons payée comptant. • Ils menacent de rappeler le peuple aux armes, si ces engagements ne sont pas tenus, si l'on « ne donne pas une base plus républicaine aux institutions ». Puis, après s'être ainsi posés en arbitres entre le gouvernement et l'émeute, les étudiants et les élèves de l'École polytechnique se promènent dans les rues, portant sur leurs chapeaux les mots: Ordre public. Grace à la mobilité des foules, ils entrainent à leur suite ceux qui, quelques heures auparavant, voulsient se battre. Avant de rentrer chez eux, ils imposent leur visite au Roi, qui se crort obligé de les féliciter de leur « bon esprit ».

### ш

On avait esquivé tant bien que mal le désordre matériel, la bataille dans la rue : au prix de quelles équivoques, de quels abaissements, de quel désordre moral, c'est ce dont les ministres n'étaient pas hommes à avoir grand souci. Néanmoins une question s'imposait tout de suite a eux. La Fayette et M. O. Barrot s'étaient portés fort pour le gouvernement et avaient pris des engagements envers l'émeute; maintenant, eux et leurs amis réclamaient publiquement la ratification et l'accomplissement de ces engagements, du ton de gens qui n'admettaient même pas qu'on pût leur résister ; c'était au nom de la garde nationale, alors seule dépositaire de la force pablique, qu'ils prétendaient poser des conditions à la monarchie nouvelle 1; et à entendre les prédictions efferées des uns comme les impérieuses menaces des autres, il semblait que l'insurrection dût être la conséquence immédiate du moindre refus. Par lui-même, M. Laffitte n'eut pas été disposé à faire longue résistance ; seulement il lui fallait tenur compte du Roi ; celui-ci comprenait qu'autant vaudrait déposer immédiatement ta couronne que de céder à de telles exigences. Pour satisfaire Louis-Philippe, le ministre déclarait dans le Moniteur que « le gouvernement n'avait pris aucun engagement ., et en même

Google

Le National dissit : « La garde nationale mesure, nous n'en doutous pes, toute l'importance du service qu'elle a rendu ; elle en veut trouver le prix dans une marche plus franche, plus décidée, plus mationale, et nous croyons qu'elle n'attendra pas qu'on s'endorme encore, pour faire connaître à quelles conditions on peut compter à l'avenir sur ses services. »

temps il se flattait de consoler les révolutionnaires en obtenant, de la faiblesse complaisante des députés, des remerciments pour « le jeunesse des écoles ». Mais celle-ci se voulut
pas se laisser payer en phrases; par trois protestations distinctes
qui rivalisaient d'insolence factieuse, les élèves de l'École
polytechnique, les étudiants en droit et les étudiants en médecine repoussèrent ces remerciments, et, devant cette rebuffade,
l'infortuné ministre fut réduit à balbutier de piteuses explications, où sa dignité et sa sincérité avaient également à souffrir.

Plus le désaccord s'accentuait entre le gouvernement et les révolutionnaires, plus La Fayette sentait sa situation devenir embarrassante et fausse. Il saisit la première occasion d'en sortir par un éclat. La Chambre discutait alors la loi organique de la garde nationale. Conduite à se demander si, dans un régime normal, il y avait place pour un commandant général de toutes les gardes nationales du royaume, elle supprime en principe cette fonction, couvrant, du reste, de fleurs La Fayette, et le laissant provisoirement en possession'. Celui-ci se sentit atteint, et offrit sa démission. Grisé d'encens, infatué de soi, mal éclairé sur le changement des esprits, ne comprenant pus qu'il commençant à fatigner et à inquiéter, il s'attendant à voir capituler aussitôt la Chambre et le gouvernement, épouvantés à la seule idée de sa retraite. L'émotion fut, en effet, trèsvive dans le cabinet, et le premier mouvement fut de tout employer pour faire renoncer le général à son dessein. M. Laffitte croyait, comme toujours, qu'il était aisé de « tout arranger », et il se faisait fort de dissiper, par quelques minutes d'entretien, ce regrettable malentendu. A l'épreuve, il rencontra plus de difficultés qu'il n'en prévoyant. D'une part, La Foyette, qui, dans son outrecuidance, s'imaginait tenir le gouvernement à sa merci, formulait des exigences inacceptables raême pour M. Laffitte : changement de ministère, suppression immédiate de la Chambre des pairs, convocation d'une assemblée nouvelle chargée seulement de faire une loi électorale et d'établir un



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Scance du 25 décembre 1830.

suffrage presque universel. D'autre part, si le Roi partagenit ou du moins jugesit utile de parattre partager la tristesse et le trouble de ses ministres, il devait cependant an fond se consoler d'être débarrassé d'un tel protecteur; peut-être n'avait-il pas été sous main étranger à l'incident parlementaire qui avait amené la démission, et il n'était pas disposé à payer de sa propre abdication le retrait de cette démission; aussi, tout en affectant avec M. Laffitte de ne chercher qu'un raccommodement, tout en multipliant à cet effet les démonstrations et les démarches. veillait-il, avec une sagesse habile et clairvoyante qui commencast à être plus libre de se montrer et d'agir, à ce que le ministre ne consentit pas une capitulation humifiante et désastreuse. Dès lors, la rupture était inévitable, et le cabinet, acculé malgré lui à faire acte de force, se décida à accepter la démission de La Fayette et à le remplacer par le général counte de Lobau 1. Tout tremblant de son involontaire hordiesse, il attendeit avec angoisse quel effet elle produirait dans l'opinion. Mais vangement La Fayette chercha-t-il à émouvoir ses « freres d'armes », se posant en victime, vainement les journaux de gauche éclatèrent-ils en emportements indignés : vainement les « patriotes » colportèrent-ils des protestations contre le scandaleuse ingratitude » de la monarchie; vainement M. Dupont de l'Eure donna-t-il, lui aussi, cette démission dont il avait si souvent menacé " : personne ne bougea; la masse demeura calme, presque indifférente ; le Boi, passant en revue.

<sup>1 27</sup> décembre 1830.

<sup>\*</sup> Voici, comme spécimen de ces violences, quelques fragments d'un article de Carrel, qui espendant, nous l'avons dit, a avast pas encore rompe avec la monarchie . La l'ayette était au-dessus de toute recompense ; mais on le croyait aussi au-detens des indignités d'un Parlement Croupion. . Alloss, vous qui aves bassement traix la branche ninée des Bourbons, vaus qui rampiez depuis cioq mois, en fatteurs avilia, sons la souveraincté nationale que vous détaites, travailles à readifier in légitionsé, mais nous vous démarquerons, nous troublerons vos joies, mons vous ferons passer du manvaisse muiu, jusqu'à es que vous succombiet, et votre régne ne sera pas long, s

An lendemain des journées de Juillet, comme le dun de Broglie expossit au Roi tous les embarras que lei canserait la présence de M. Dupont de l'Eure dans son ministère : « Que faire donn? avait dit Louis-Philippe. - S'en défaire, avait rapondu le dus de Broglie, et la plus tôt possible; mais pour sels, il fant guetter le moment. Notre homme a cela de boa qu'il met son point d'henneur à feire &

avec le nouveau commandant, les diverses légions de la garde nationale, fut partout chaleureusement accueilli; M. Mérilhou remplaça sans acrupule son ami M. Dupont de l'Eure au ministere de la justice '; M. Odilon Barrot lui-même resta à son poste, après avoir provoqué de M. Laffitte une explication où celui-ci lui déclara — ce qui ne lui coûtait jamais — qu'il était parfaitement d'accord avec lui ". Rude châtiment pour la vanité de La Fayette; leçon aussi pour la timidité du gouvernement qui avait trop douté de sa force; il apparaissait des lors que sa faiblesse tenuit non-seulement à la situation, mais aussi à son défaut de confiance et de courage.

M. Laffitte n'était capable d'écouter ni de comprendre ancune leçon. Plus que jamais il était satisfait de tout et principalement de lui-même. L'ambassadeur étranger auquel il avait déjà témoigné sa sérémité confiante, au début de son ministère, ayant eu l'occasion de causer de nouveau avec lui, dans les premiers jours de janvier, racontait, non sans une surprise légèrement railleuse, qu'il l'avait retrouvé « plus content et plus assuré encore qu'au mois de novembre, en plein optimisme, et regardant toutes les circonstances comme favorables \* . Le président du Conseil était sincèrement et naîvement convaince que, de ces événements dont il n'avait cependant dirigé aucun, il sortait grandi, avec plus de crédit auprès des conservateurs, et plus d'autorité sur les révolutionnaires/Le contraire était la vérité. A gauche, les ardents ne lui pardonnaient pas la retraite de La Fayette et de Dupont de l'Eure. Bientôt le licenciement de l'art.lierie de la garde nationale leur fournit un nouveau grief \*. Sans doute, de ce côté, on ménageait encore personnellement M. Laffitte, on regrettait son

du pouveur et dus avantages qui en dépendent, à se pour un Gincinnatus. Il vous offrire se démission trois ou quaire fois la semaine; le toux est de bien chousig-l'occasion. — J y penserei », avast dit se Res. Louis-Philippe, en acceptant cette feu la demission de son garde des acquest, suivest donn, un pen tardivement, lu conseil que lui avait donné le duc de Broghe

<sup>2</sup> M Méralbou état remplacé à l'instruction publique par M, Berthe.

Santaria, Louis-Philippe et la contre-révolution, t. 11, p. 25.

<sup>2</sup> Mémoires de M. Gusset, t. II, p. 160.

<sup>4 21</sup> dicembre 1880.

défaut d'énergie ou de puissance, sans contester ses bonnes intentions; mais on ne se déclarait plus ministériel, et le Nanomal poussait vivement ses amis à se constituer en opposition, avec La Fayette pour chef. A droite, on a ignorait pas que M. Laffitte n'était pas changé : on le voyait continuer, comme par le passé, à chercher, dans le monde révolutionnaire, les familiers auxquels il se livrait et livrait le gouvernement avec tant d'indiscrétion et de complaisance. Pourquoi lui eût-on tenu compte de l'éloignement de La Favette, qui était l'œuvre de la Chambre — et peut-être du Roi, — mais non la sienne? Quant au procès des ministres, si l'on se félicitait de son issue, la conduite qu'y avait suivie le cabinet ne paraissait de nature à lui mériter ni grande admiration pour le passé ni grande confiance pour l'avenir. D'ailleurs, ce procès une fois terminé, disparaissait l'une des principales raisons qui avaient déterminé les conservateurs à accepter M. Laffitte; si l'on ne croyait pas encore le moment venu de prendre l'offensive contre le cabinet et de précipiter sa chate, on était moins empressé que jamais à le soutenir : à peine consentait-on à le tolérer M. Guisot, chaque jour plus ferme, mieux dégagé des compromissions du premier moment, se faisait applaudir de la majorité, en parlant le langage qu'elle sut attendu du ministère, opposait les

Re trouveut d'appui mi à droite ni à gauche, le ministère

elle-même, pour faire l'œuvre de défense et de salut .

principes de gouvernement aux sophismes révolutionnaires, protestait contre le « pouvoir extérieur » que l'émeute prétendant s'attribuer, et soulageait la conscience publique en flétrissant les violences ou les làchetés du parti qui se disait » propriétaire exclusif de la révolution de 1830 », de « ce parti inquiétant et faible, à la fois cause des troubles et impuissant à les réprimer » ; il n'attriquait pas directement le cabinet, mais indiquait qu'il comptant moins sur lui que sur la « société française »

<sup>\*</sup> a Si le pouvernement se manquait à lun-même, j'an confiance dans la scoifeé françaire et actuelle, j'ai la copiiance qu'elle se mayornit elle-même du describre, comme alle a est suvvée de la tyrancie, a (Discours du 29 décembre 1830. Voir appé colui du 27 janvier 1834.)

était hors d'état de gouverner : il semblait d'ailleurs n'en avoir ni le désir ni même l'idée. Il n'exerçait aucune direction sur la Chambre, qui agissait comme si elle ignorait à peu près son existence. Les partis se battaient par-dessus sa tête. La majorité proposait et votait, en dehors de lui, les lois les plus importantes, ou remaniait les projets qu'il avait présentés, sans s'inquiéter autrement des échecs qu'elle pouvait ainsi lui infliger. C'est ce qui se produisit notamment pour les lois sur la garde nationale, sur l'organisation municipale, sur le jury, sur l'amortissement, sur l'impôt direct.

Cette absence de gouvernement n'était pas moins sentie dans le pays que dans le parlement, et nul ne se génait pour témoigner aux ministres un mépris, pour leur faire des affronts, dont on chercherait vainement l'analogue à d'autres époques. En veut-on un exemple? Pour remédier au désordre croissant des écoles, le ministre avait eru devoir invoquer une ordonnance de 1820, interdisant aux élèves « d'agir ou d'écrire en nom collectif comme s'ils formaient une corporation ». Des étudiants ayant protesté et ayant été cités de ce chef devant le conseil académique, la « jeunesse des écoles » envehit et succages la salle où se tenait le conseil, hua le ministre et le procureur général, leur jeta des pierres, des œufs et de la boue, et les obliges à s'enfuir, le tout sans que l'autorité prit aucune mesure de répression 1.

Situation pitoyable, dont les journaux de genche eux-mêmes renonçaient à dissimuler la misère. Le National montrait de toutes parts des «embarras de gouvernement»; il dénonçait la « suspension forcée de toute activité sociale au milieu des incertuudes de la politique,... tout le monde mécontent de n'être pas gouverné ou de l'être ridiculement»; il rappelait les désastres du « commerce, qui s'était promis merveille de la révolution, et que la révolution semblait achever »; puis il ajoutait : « La voix de la nation entière n'est qu'une plainte, comme disait un poête romantique. Il n'est personne qui ne soit mécontent de tout le monde. »

<sup>1 22</sup> janvior #881

<sup>\*</sup> National du 15 janvier 1831.

### CHAPITRE V

LA QUESTION EXTÉRISURE SOUS M. LAPFITTE.

(2 novembre 1930 — 13 mars 1831)

T. Déclarations pacifiques et ermements. Le péril estérieur s'aggrave. Heureung action du Ros. Les affaires belges. Les whaps an penvoir. Lord Pelmerston. Il s'oppose à tout agrandissement de la France. Les premières décisions de la Conférence de Londres. Accueil qui leur est fait en Hollande et en Belgique, Les Beiges à la recherche d'un rei. Le gouvernement français et la candidature du duc de Nemours. Dispossuone du gouvernement anglair. Le duc de Louchtemberg. Election du duc de Nemours, Lanis-Philippe refuse la couronne pour son file. La Belgique proteste contre les décisions des purissonns. Le minutere français refuse d'adhèrer sux protocoles de la Conférence. Réfroid suement entre la Prance et l'Angleterre. M. de Talleyrand n'exécute pes les anstructions de son ministre. — II La Pologne. Sa popularita en France. Impussance de l'action diplomatique tentée en en faveur. — III Le contre-coup de la révolu-Bon de Juliet en Italia. L'Autriche annonce qu'elle ne tiendre pur compte du principe de non-intervention. Louis-Philippe tend à limiter l'application de on principe. Declarations absolute faites à la tribune par M. Laffitte et ses collagoet. Les imprections adatent dans l'Italie centrale. Le gouvernement de Vienne annence l'intention d'intervenir. Embarras du gouvernement français, Le Roi et ees ministres. Tout au renouquet à peopleher l'intervention par les armos, ils tâchent de la limiter. Proposition d'une Conférence à Bosse. M. de Seinto-Aulaire est nommé ambaisadeur prin le Baint-Siège. — IV Exaltation Grandante en França da part, patriote et révolutionnaire. Ses illusions, ses attaques contre la politique pacifique du gouvernement. Armand Carrol. Le gineral Lamarque et M. Maugum. La propagande insurrectionnelle. Juconsiquence de La Fayette. Sen entouvage coamopolite. Ménegemente du ministère pour le parti belliqueux. Défiance des cabinets étrangers. Pour évêter la guerre, il font un ministère qui ose rompre avec les révolutionnaires.

1

Le cabinet formé le 2 novembre 1830 s'était annoncé comme voulant la paix. Dès le 18 novembre, le ministre des affaires étrangères, qui fut pendant quelques jours le maréchal Maison, faisant cette déclaration : « Tout nous confirme dans

Google

la confiance que l'Europe pourra conserver le plus grand des bienfaits, la paix; .. la paix que la voix d'un soldat ne craint pas d'appeler quelque chose de préférable même à la victoire. La France peut se glorifier d'un aussi rare exemple de modération et de désintéressement... Elle a peusé que le principe moral de la non-intervention valait mieux que la tentation des souvenira » Et peu après, le général Sébastiani, qui avait remplacé le maréchal Maison, disait de même : « Nos vœux, nos efforts sont pour le maintien de la paix. Nons n'aurons recours eux armes que pour la défense de notre territoire, et pour venger l'honneur national outragé, » Toutefois cette paix était. une paix armée. Le gouvernement estimait, non sans reison, que l'état de la France et de l'Europe, les armements des autres puissances, de l'Autriche, de la Russie, de la Prosse et même de h Confédération germanique, exigeaient une augmentation immédiate de nos forces militaires. Ce fut la tâche du maréchal. Soult, appelé au ministère de la guerre. L'armée, qui ne comptait à la fin de la Restauration que 231,000 hommes, et qui avait été diminuée encore de 33,000 hommes par le licenciement de la maison militaire du Roi, de la garde et des Suisses. fat portée à 434,000 hommes, par des appels faits sur la classe. de 1830 et sur les classes antérieures. Telle était l'excellence de l'organisation due au maréchal Gonvion-Saint-Cyr que cette énorme augmentation put se faire sans création de nouveaux cadres. Des travaux considérables furent entrepris pour mettre en état nos fortifications et pour remplir nos arsenaux. Enfin, par une mesure moins efficace, mais qui répondait aux illusions du temps, les gardes nationales furent partout organisées, et 860,000 fusils leur furent distribués, au risque de faire un vide dangereux dans nos magasins. Le ministère ne cachait pas ces armements; il entrait même deus sa politique d'en faire quelque étalage à la tribune, pour satisfaire l'opinion du dedans et avertir celle du dehors. « Nous continuerons à négocier, disait M. Laffitte le 1º décembre, et tout nous fait espérer que ces négociations seront heureuses; mais, en négociant, nous armorons;... nous négocierons appuyés de 500,000 soldats et d'un

LA QUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAPPITTE. 468

million de gardes nationaux. » Le 28 décembre, il reppelait ancore comment, en présence des mesures militaires prises par les autres puissances, la France arment « pour être prête à tout » . « Elle n'interrompra ses armements, ajoutait-il, que lorsqu'elle aura reçu l'assurance et la preuve qu'ils ont cessé partout. »

En tout temps, c'est chose délicate et qui exige henucoup de mesure, de pradence et de fermeté, que de conserver la paix en armant avec fracas. Ces armements prennent plus ou moins le caractère d'ane provocation à l'égard des autres puissances; ile sont surtout une excitation pour la nation qui les fait. Le danger était rendu plus grand aucore par l'état de fièvre et d'inquiétude où les suites de la révolution de Juillet avaient misla Prance et l'Europe. Ajoutes qu'à ce même moment, une sorte de fatalité semblait précipiter au dehora les événements les plus propres à exciter les alarmes défiantes des gouvernements étrangera et les téméraires ardeurs des patriotes français. Partout se soulevaient à la fois des questions, dont une seule cut suffig même à une époque moins troublée, pour mettre en jeu la paix du monde. Ce n'était plus soulement la Belgique qui prezuit feu aux étincelles parties de Paris, et imposait à notre diplomatie un problème redoutable, périlleux, dont on était loin d'avoir trouvé la solution. A l'autre extrémité de l'Europe, dans la nuit du 29 novembre 1830, Varsovie brisait ses fers ; tout le royaume de Pologne suivait son exemple; les régiments polonais passaient à l'insurrection, et, entre l'opprimé et l'oppresseur, s'engageait cette lutte tragique où à tant d'héroïsme devait. se méler si peu de prudence politique, an plus pur patriotisme bien des passions révolutionnaires. Deux mois après, des insurrections éclataient dans l'Italie centrale. De la France paraissait toujours être parti le signal; vers la France se tourmaient tous les peuples en armes. C'était son nom, son exemple, ses idées, son appui qu'ils invoquaient.

Que serait-il arrivé, si, pour se guider un milieu de telles difficultés et échapper à de tels périls, on a'avait eu que l'indolence complaisante et présomptueuse de M. Laffitte et sa tactique de « laisser-aller » ? Mais le Roi était là, vigilant, résolu à faire prévaloir les idées pacifiques qui avaient des son avénes ment inspiré sa conduite. Il profitait même de l'insonciance et de la légèreté du premier ministre pour mettre de plus en plus la main sur la direction de la politique extérieure. Ainsi avait-il pu, su bout de peu de jours, faire passer sans bruit au ministère des affaires étrangères le général Sébastiani, esprit sagace, modéré en dépit de quelques vivacités méridionales et de quelques réminiscences napoléoniennes, et surtout trèsdévoué au souverain, dont il subissait l'influence. En pareille matière, Louis-Philippe n'avait aucune confiance dans les autres ministres, et les tenait le plus possible à l'écart. Parfois, de graves décisions, prises par lus avec le seul concours du général Sébastiani ou de M. de Talleyrand, furent volontairement celées au président du conseil, dont on redoutait tout au moins la faiblesse et l'indiscrétion. Les chancelleries étrangères étaient au courant de cette situation; en certains cas, elles envoyagent à leurs ambassadeurs à Paris double dépêche, l'une ostensible, l'autre uniquement destinée au Roi et au général Sébastiani 1. Que ces procédés fuscent d'une parfaite correction constitutionnelle, nul ne saurait le prétendre. Mais n'étaient-ils pas justifiés par le péril? Suffisaientils même à l'écarter complétement?

Les affaires belges furent les premières dont le Roi eut à s'occuper . Il s'efforça de maintenir la politique dont les grandes lignes avaient été arrétées dès le début : empécher la reconstitution du royaume des Pays-Bus; défendre, dans l'indépendance de la Belgique, les droits d'un peuple ami et un intérét français de premier ordre; mais, afin d'éviter l'isolement de la France et la coalition de l'Europe, obtenir le concours de l'Angleterre, en lui donnant, de notre désintéressement, les garanties qui seraient jugées nécessaires, rassurer enfin les monarchies qu'eût effaronchées une procédure révolutionnaire, en remettant la solution de la question à l'aréopage diplomatique de la conférence de Londres. M. de Talleyrand, premier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Geschichte Frankreicht (1830–1870), par Hittamaten, t. I≪, p. 204.

Voir, sur le commencement des affaires de Belgique, ch. 11, \$ 111.

inspirateur de cette politique, avait, comme ambassadeur de France en Angleterre, une part prépondérante dans son exécution. Les ministres tories, avec lesquels il avast commencé la négociation, durent, le 15 novembre 1830, peu de jours après l'avénement de M. Laffitte, céder la place aux whigs; lord Grey remplaça lord Wellington. Il semblait qu'un tel changement ne pût que nous être favorable. Naguère, à l'ouverture de la session, lorsque le ministère tory avait mis dans la bouche du Roi. un langage sévère sur la révolution de Bruxelles, lord Grey et ses amis avaient blamé ce discours, comme inopportup, injuste, contraire au principe de non-intervention qu'ils déclaraient commandé par les plus chers intérêts de l'Angleterre. Et puis l'alliance française n'était-elle pas depuis longtemps une tradition des whigs Ceux-ci pouvaient-ils songer à la répudier, au moment où le mouvement libéral qui venait de les porter eu pouvoir était dù en grande partie à l'influence de la révolution de Juillet? Tout cependant n'était pas avantage dans ce changement. Le nouveau chef du Foreign Office se trouvait être un bomme d'un esprit eagace, actif, vigoureux, mais ûpre, passionné, poussant à ce point l'arrogance, la jalousie, l'égolsme du patriotisme auglais, qu'il en devenait l'ensemi de la France et surtout de la monarchie de 1830 : on a nommé lord Palmerston. A cette époque, son animosité était moins vive et surtout plus voilée qu'elle ne le sera plus tard ; ostensiblement il paraismit rechercher avec le cabinet de Paris l'accord qui était désiré par ses collègues ; c'est même dans sa correspondance de cette époque que se trouve pour la première fois l'expression d' « entente cordiale », plus tard ai famense <sup>1</sup>. Le principe de « non-intervention » avait été l'un des principaux articles de son programme. Cependant il était visible que, tout en se résignant à la dislocation du royaume des Pays-Bas, ea principale préoccupation était que la France n'en tirât pas d'avantages. Il déclarait bien haut qu'elle ne devait rien y gaguer, fût-ce « un champ de choux ». Les hommes de 1830

<sup>\*</sup>Latte du 31 mai 1881. (Bouwen, Life of Palmerston.)

s'imaginaient alors, evec une natveté toute française, que les nations libérales les aideraient, pour le seul amour et la plus grande glorre du libéralisme, et que l'Angletorre, surtout l'Angleterre des whigs, devait s'intéresser au succès du nouveau Guillaume III. Il faut voir de quel tou lord Palmerston rabrone ces illusions : « Les Français, écrivait-il à l'un de ses amis, viennent continuellement à nous avec cet argument : Voyez donc toutes nos difficultés et comme on nous presse de tous côtés! — Eh! pourquoi est-ce que nous désirerions vous maintenir 17 » Au moindre de nos mouvements dans cette affaire belge, il eroyait toujours voir reparattre les « usurpations françaises », le « vieil et détestable esprit d'agression », ce qu'il appelant le pied fourcha sous un nouveau déguisement \* »; et d'après les précautions soupçouneuses, souvent injurieuses, qu'il premait dans ses négociations, on cut dit qu'il traitait avec les pires des senbitieux et des fourbes.

Plus que jameis donc, il nous fallait, pour maintenir l'entente avec l'Angleterre, renoncer à tont avantage direct. M. de Tallevrand en avait été convaince dès le premier jour. Il semble cependant qu'à plusieurs reprises, il sit alors sondé le terrain. pour voir s'il cerait possible d'être moins absolument désintéressé. Un jour, s'il faut en croire le témoignage, suspect, il est vrai, de lord Palmerston, il lançait cette idée hardie de mettre le roi de Saze à Braxelles, de donner la Saze à la Prasse. et les provinces rhénanes à la France; d'autres fois, il se contentait de demander pour son pays soit Luxembourg, soit une partie des provinces wallennes, ou de revendiquer les « petites frontières », celles de 1790 et de 1814, qui nous exusent fait rentrer en possession de Marienbourg et de Philippeville \*. Mais qu'il réclamat peu ou beaucoup, il ne pouveit tromper la vigilance hargueuse de lord Palmerston, et se heurtait, ches ce dernier, à un refus net et roide. « Yous deves faire entendre à

\* Lettre du 29 avril 1834. (Ibid.)

<sup>|</sup> Lattra da 13 avril 1831. (Life of Palmerston.)

Poy. Bouwen, Lefe of Palmeraton; Historians, Geschichte Frankreicht.

Palmeraton premit prétente de ces ouvertures, pour mettre en doute la loyauté du gouvernement français.

toute occasion, écrivait le ministre anglais à son ambassadeur à Paris, que, si désireux que nous soyons d'être dans la meilleure entente avec la France et dans les termes de l'amitié la plus intime, ce n'est cependant que sous la condition qu'elle se contente de posséder le plus beau territoire de l'Europe et ne songe plus à ouvrir un nouveau chapitre d'empiétements et de conquétes '. . Il est à supposer que M. de Talleyrand était le dernier à s'étonner de l'insuccès de ses ouvertures; mais on le pressait de Paris; les ministres eussent voulu donner satisfaction au désir, alors plus vif et plus répandu que jamais en France, d'un certain accroissement de territoire, d'un pas fait vers la reprise de ce qu'on appelest les « frontières naturelles » . Peutêtre aussi le vieux diplomate, fort expert dans tous les tours de son métier, ne feignait-il de demander ce qu'il savait bien devoir lui étre refusé, que pour détourner, pour user en quelque sorte sur ce sujet la résistance des antres puissances, et être plus sur d'obtenir ensuite les avantages vraiment essentiels \*.

AttQuot qu'il en soit, notre ambassadeur se gardait d'insister our les demandes qui risquaient d'éloigner l'Angleterre de la France; au besoin même, il ne tenait pas compte des instructions contraires du cabinet français. Il avait aussi peu de rapports que possible avec des ministres dont les idées et l'entourage lui étaient suspects, correspondait avec le Roi par l'entremise de Madame Adélaide, agissait même parfois de son chef et sous su propre responsabilité. « Je n'en parle pas à

Lettre du 7 janvier 1851. (Bouwan, Life of Palmersten.)

Défi en 1829, lerd Palmerston, voyageant en France, était étonné de la vivacite avec saquetle les Français desirment cet agrandmement. (Cf. Bulwan.) Co tentiment était bien plus exaké encore depuis la révolution de Juillet. Louis-Philippe ini-même croyait devoir en tenir compte, et il donnait à M. de Mortamart, son ambassadeur à Saint-Pétersbourg, mission de faire valoir auprès du Crar l'idée que la France devent obtenir quelque territoire en Belgique. (Deptche de Scholer, envoyé princien à Saint-Pétersbourg, du 23-25 février 1831, elsée par Heleganiss.)

par Heliograms.)

\* Palmersten lui-même somble parfois deviner que telle pourrait bien être la tectique de M. de Talleyrand. (Lettre du 21 panvier 1831, Bulwan, Life of Palmerston.)

<sup>\*</sup> Dépêche de M. de Worther, du 12 janvier 1831. (Historiano, Gaschichte Frankreiche, 1830-1870, t. I., p. 176.)

Paris, écrivait-il un jour à madame de Dino, parce qu'on me donnerait des instructions, et que je veux agir sans en avoir » Tout l'effort de sa diplomatie s'employait à maintenir, à affermir l'accord des deux puissances occidentales, accord avec lequel on pouvait alors tout imposer à l'Europe, et sans lequel on n'ent rien obtenu. Les diplomates étrangers voyajent son travail et ne pouvaient s'empécher d'admirer son succès. « L'ambassadeur de France, écrivait l'envoyé sarde le 27 novembre, seconde à merveille la disposition du nouveau cabinet anglais à se rapprocher du gouvernement français et à s'entendre avec Iui; il étonne par son activité, par la présence et la clarté de son esprit à un âge si avancé. - Quelques semaines plus tard, le 30 décembre, le même témoin constatait qu'entre les deux cabinets de Londres et de Paris, il y avait « une union et une cordialité telles qu'on n'en avait pas vu depuis le temps de Robert Walpole et du cardinal Fleury . Cette entente en imposa aux autres puissances, et la Conférence de Londres se laissa tout de suite engager dans la voie qui devait la couduire à cette Belgique indépendante et neutre désirée par la politique française.

En effet, le premier acte de cette Conférence (protocole du 4 novembre 1850) fut d'inviter les deux parties belligérantes à une suspension des hostilités, en assignant pour ligne de démarcation les frontières des Provinces-Unies, telles qu'elles existaient avant le traité du 30 mai 1814. Si soigneux que l'on fut de déclarer dans ce protocole que l'armistice ne préjugenit en men les questions « dont les cinq cours auraient à faciliter la solution », ce n'en était pas moins un pas considérable fait par l'Europe vers la séparation de la Belgique et de la Hollande. Les Belges profitérent du temps qui leur était ainsi assuré pour mettre les puissances en présence de faits accomplis. Le congrès national, réuni à Bruxelles, le 10 novembre, proclama, le 18, l'indépendance de la Belgique, adopta, le 22, comme forme de gouvernement, la monarchie constitutionnelle,

I Hillandan, Gembiehte Frankreicks, t. J. p. 125 et 155.

et enfin, le 24, maigré les aves comminatoires des puissances et les conseils amis de la France, prononça la déchéance de la maison d'Orange-Massau, et son exclusion perpétuelle de tout pouvoir en Belgique 1. Ce dernier dési était peut-être de nature à donner aux armées prussiennes et russes le prétente qu'elles semblaient attendre pour agir. Qui suit ce qui serait arrivé si, à ce moment précis, l'attention et les forces du Caar ne s'étaient trouvées substement détournées et absorbées par la formdable insurrection de Pologne? Grace à cette diversion, la Conférence put continuer tranquillement son œuvre, et la diplomatie francaise en profita pour obtenir d'elle un acte décisif: un protocole, en date du 20 décembre 1830, déclara que « l'amaigame parfait et complet que les puissances avaient voulu opérer entre la Belgique et la Hollande, n'ayant pas été obtenu et étant désormais impossible, il était devenu indispensable de recourir à d'antres arrangements pour accomplir les intentions à l'exécution desquelles cette union devait servir de moven » ; le gouvernement provisoire de Bruxelles était invité à envoyer des commissaires à Londres qui seraient « consultés et entendus » ; le protocole stipulait toutefois que a ces arrangements ne pourraient affecter en rien les droits que le roi des Pays-Bas et la Confédération germanique exerçaient sur le grand-duché de Loxembourg ». La Conférence prononçait donc en principe la dissolution du royaume des Pays-Bas. Aussi, le 28 décembre, M. Laffitte annonça-t-il triomphant, à la Chambre des députés, que » les einq puissances vennient de reconnaître et avaient signé en commun l'indépendance de la Belgique », et il ajouta : Cette grande question, de laquelle on pouvait craindre une occasion de guerre, la voilà donc résolue dans son point essentiell» A peine le roi de Hollande connut-il le protocole du 20 dé-

P Le général Sébastiani ésrivait, le 2 décembre 1836, dans une circulaire à ses agents diplomatiques r. » Le Roi, tout en soundérant comme un fait escomple la séparation de la Belgique et de la Hellande, n'u casé de faire des verex pour que la seguraiseté du pretaier de ces doux pays fix déférée à l'un des princes de la maison de Massau. Sa Majorté n'a douc pu qu'être sinchrement affligée de la résolution par laquelle le congrée de Brazolles a déclaré estre maison déchue. » (Documents inédits.)

combre qu'il pousse un cri de douleur et de colère : il le dénonça comme une unvre d'iniquité, comme un acte qui sanctionnait les résultats d'une révolte injuste et compromettait la stabilité de tous les trôues ; il n'admettait pas que la Conférence, convoquée pour coopérar au rétablissement de l'ordre dans les Pays-Bas », aboutit « au démembrement du royaume ». Ne semblait-il pas, par contre, qu'on dût être satisfait à Bruxelles? Il n'en fut nen. Les Belges, tout exaltés par leur révolution, n'admettasent pas qu'on prétendit leur imposer des obligations au nom de l'équilibre suropéen; ils s'indignaient qu'on refusat de leur attribuer la Luxembourg et le Limbourg, qui avaient fait cause commune avec eux dans l'insurrection et certains autres territoires, tels que la rive gauche de l'Escaut, qu'ils prétendeient, par certaines raisons historiques ou géographiques, devoir leur appartenir ; aussi protestérent-ils contre le protocole, et en môme temps le gouvernament provisoire déclara, dans une proclamation solennelle aux habitants du Luxembourg, que « leursfrères des autres provinces ne les abandonneraient jamais et ne reculeraient devant aucun escrifice pour les conserver dans la famille belge . .

La Conférence, sans se facher, refusa d'accepter les protestations des deux parties, et, statuant comme arbitre, déterminadens son protocole du 10 janvier 1835 les « bases de séparation » de la Belgique et de la Hollande. La Hollande, d'après ce protecole, devait comprendre tous les territoires qui appartenaient, en 1790, à la ci-devant république des provinces unies des Pays-Bas. La Belgique serait formée de tout le reste des territoires qui avaient reçu la dénomination de royaume des Pays-Bas dans le traité de 1815, « sanf le grand-duché de Luxembourg, qui, possédé à un titre différent par les princes de la maison de Nassau, continuerait à faire partie de la Confédération germanique - . Suivait une déclaration par laquelle les cinq puissances garantissaient à la Belgique sa neutralité perpétuelle et l'inviolabilité de son territoire, la Belgique s'engageent de son côté à observer cette même neutralité. La diplomatie française eut désiré sans doute faire comprendre le Luxembourg dans le

pour l'obtenir, prolongeant les discussions pendant sept heures de suite; mais il avant cédé à la fin, « secrétement enchanté, écrivait le lendemain lord Palmerston, d'avoir fait établir la neutralité de la Belgique \* ». Cette neutralité vivement combattue par la Prusse étant en effet un avantage capital pour la France, dont elle mettait à couvert l'une des frontières les plus exposées. Un autre protocole du 27 janvier compléta le précédent, en réglant le partage des dettes du royaume du Pays-Pas, entre la Hollande et la Belgique. Cette fois encore la Conférence, au lieu des remerchaents des Belges, reçut leurs protestations indignées et presque injurieuses.

Pendant que la Conférence prenaît ces diverses décisions, le congrès de Bruxelles, de sou côté, poursuivait une œuvre qui intéressait toutes les puissances : il s'occupait de choisir le roi. qui devait être placé à la tête du nouvel État. Speciacle singu-Lier, en vérité, que celui de cette assemblée souveraine de deux cents membres, occupée, pendant tout un mois, à chercher en Europe un souverain, discutant publiquement les titres des candidats, recevant à la tribune les communications des cabinets étrangers, le tout en présence d'une population encore échauffée de sa dernière révolution! En Belgique, les hommes politiques comme la nation enssent désiré le jeune duc de Nemours, second fils de Louis-Philippe 4; mais le gouvernement français s'était rendu compte que, pour avoir le concours de l'Angleterre, il fallait se refuser à cette candidature, autant qu'à l'annexion pure et simple. Si tentant que put être cette sorte d'essaimage de notre famille royale, il ne valait certes pas le risque d'une guarre contre l'Europe coalisée. Ainsi que l'écrivait, l'année

Expression de lord Palmersten, (Lestre du 21 janvier 1831, Buswan, Life of Palmerston.)

o Bid.

<sup>\*</sup> Un ami de M. Guizet lui écrivait alors de Londres : « Nos journaux parlant en ignorants... Nous verrous ce qu'ils dirent de la neutralité at péniblement obtenue et si combatme par le France, Les hommes d'Esst let, à quelque paru qu'ils appartiennent, in régardent comme ce qui doit le plus satisfaire la France rancomable. »

<sup>4</sup> Ne la 25 octobre 1814, le due de Nemours avait slors seize sus.

suivante. M. Thiers, a nous ne pouvions pas donner le duc de Nemours, car ce n'était pas la réusion pour nous, et c'était autant que la réunion pour les puissances : c'était, par conséquent, la guerre pour un sumple intérêt de famille ». Le Boi avait pris tout de suite son parti, et il ne s'en était caché ni à l'Europe, ni aux Belges. Dès le mois d'octobre 1830, aux premières ouvertures qu'on lui avait fait faire à ce sujet de Brazelles, il avait répondu d'une façon peu encourageante 1. Plus les Belges insisterent, plus son refus devenait net. « Il serait doux pour moncoeur et flatteur pour un père, dit, le 2 janvier, Louis-Philippe à l'envoyé de Bruxelles, de voir un de mes fils appelé au trône de la Belgique... Mais une guerre générale en serait la suite inévetable. Aucune considération ne pourrait me décider à me faire accuser d'avoir allumé une conflagration générale par mon ambition, pour placer mon fils sur un trône. D'ailleurs, la liberté sort rerement victorieuse de la guerre ; vous aves, comme nons, intérêt à conserver la paix. Mais si votre indépendance était attaquée, je n'hésiterais pas, je ne consulterais que les devours que m'imposernient l'humanité et les vives sympathies que j'éprouve, ainsi que toute la Prence, pour votre cause. Je suis permadé que je serais secondé par la nation tout entière.»! Pendant les jours qui suivirent, les envoyés belges renouvelèrent plusieurs fois leurs instances; le langage du gouvernement français fut invariable. - Si la Belgique venait s'offrir à nons, ou bien nous demander un de nos princes pour roi, dussit, le 6 janvier, le général Sébastiani, quelque douloureux qu'il fut pour nous de prononcer un refus, il le serait pourtant. Ries ne peut faire départir le gouvernement de cette résolution. »! h Et ces réponses n'étaient pas faites à huis clos; elles étaient aussitôt portées à la tribune du congrès de Bruxelles. Le gouvernement français conseilla aux Belges de porter leur choix sur le prince Othon, deuxième fils du roi de Bavière, ou sur le prince

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Co feit et beaucoup de ceux qui vont enivre sont empresatés à l'ouvrage de M. Th. Juste le Congrés national de Belgaque (Bruxolles, 1680). M. Juste n'en communication des papers des hommes politiques balges qui est joué un rôle dans les négeciations de cette époque.

## LA QUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAPPITTE, 473

Charles de Capoue, frère de Ferdinand II, roi des Deux-Siciles; ce second prince, Bourbon et neveu de la reine des Français, était même le candidat préféré du Palais-Royal Mais aucun des deux ne plaisait aux Belges, qui voulaient un roi leur apportant en dot la protection d'une grande puissance; ils objectament d'ailleurs que tous deux étaient mineurs; le Bavarois avait quinze ans, le Napolitain dix-neuf. Lord Palmerston, sans opposer ouvertement son veto, insistant avec complaisance sur cette objection tirée de l'âge. « Un pays qui sort du chaos d'une révolution et ou il faut rétablir l'ordre, disait-il, a besoia pour roi d'un homme dans la plénitude de l'âge, et un garçon de dix-neuf ans n'est pas ce qu'il lui faut '. »

Quel était le caudidat du gouvernement anglais? Au fond, ses préférences eussent été pour le prince d'Orange, alors installé à Londres. Lord Palmerston ne s'en cachait pas, sans vouloir cependant sur ce point violenter les Belges. Subsidiairement, il avait mis en avant le nom de Léopold de Saze-Cobourg . en indiquant qu'il pourrait être marié à une fille de Louis-Phihope. Léopold avait alors quarante aux : veuf de la princesse Charlotte, fille unique de Georges I V, il avait gardé son rang dans la famille royale de Grande-Bretagne; une de ses sœors avait. éponsé, en 1818, le duc de Kent, et était mère de la princesse Victoria qui devait un jour s'asseoir sur le trône britannique. Il était donc devenu presque un prince anglais. Est-ce pour cette raison que le gouvernement français se montra d'abord disposé à l'exclure, comme le cabinet de Londres exclusit le duc de Nemours? Le général Sébastiani, dans une conversation qu'il eut, le 8 janvier 1631, avec un envoyé belge, s'exprima même, sur ce sujet, avec une vivacité probablement peu réfléchie. « En fin de compte, disait l'envoyé helge, qu'est-ce donc que vous nous conseilles? Le prince Othon de Bavière, le prince de Raples, c'est-à-dire deux enfants... Il n'y a que deux candidatures

I Lattre du 27 janvier 1831. (Striegen, Life of Palmerston.)

An enmanment de 1838, les parametes avaient manifesté le déar de placer Léopoid our le trône de Crème, mais ce prince, après avair un moment accepte, se ravies quand it apprit l'opposition de la notion helière.

sérieuses, celle du duc de Nemours et celle du prince de Saxe-Cobourg-Gotha. Your les repousses toutes les deux, quand il s'agit pour nous de via ou de mort. Que faire? Dans le péril où yous nous jetes, if ne nous reste plus qu'une ressource ; aller à Londres proposer le prince Léopold avec alliance française. Si le roi Louis-Philippe persiste à nous refuser sa fille, nous passerons outre; nous prendrons le prince Léopold sans princesse. française. » A ces mots, le général Sébastiani ne put contenir an colère : . Si Saxe-Cobourg, dit-il en se levant, met un pied en Belgique, nous lus tirerous des coups de canon. - Des coups de canon l'répondit aussitét l'envoyé belge, nous prierons l'Angleterre d'y répondre. — Ce sera donc la guerre générale. — Soit, mieux vaut pour nons une guerre générale qu'une restauration hollandaise, une humiliation permanente et saus issue. » Le roi Louis-Philippe avait eu bien garde de s'exprimer avec un tel emportement ; interrogé par l'envoyé belge sur l'accue l' qu'il ferait à la candidature du prince de Cobourg et à un projet de mariage de ce prince avec une de ses filles, « Je connais depuis longtemps le prince, répondit-il; c'est un beau cavalier, un parfait gentihomme, très-instruit, très-bien élevé; la Reina le connaît aussi et apprécie les avantages de sa personne. Mais 👵 il y a un mais qui n'a rien de désobligeant pour la personne et les qualités du prince, il y a des répugnances de famille, des préjugés peut-être, qui s'opposent à l'union projetée. » Le refus du gouvernement français empécha qu'on ne donnât suite à cette caudidature sur laquelle, d'ailleurs, la cabinet anglais n'inaista pas. Chose singulière, on n'avait pas alors, même ca Angleterre ', grande idée de la capacité du prince de Cobourg, que M. de Talleyrand traitant de « pauvre sure ». Et puis, lord Palmerston donnait pour instruction, au moins apparente, à ses agents, de ne prendre parti pour aucun candidat; ou plutôt il no leur avait donné qu'une instruction : empêcher la prépondérance française en Belgique; sur les moyens d'y arriver, il n'avait pas d'idée arrêtée.



Cf. le Journal de Ch. Greville, à la date du 5 août 1831.

Pendant que les deux grandes puissances ne faisaient guère que se neutraliser mutuellement, une candidature avait surgiqui, tout de suite, rencontra quelque faveur en Belgique; c'était celle du duc de Leuchtenberg, fils ainé d'Eugène de Beauharnais et de la princesse Amélie de Bavière : âgé de vingt ans, il servait dans l'armée bavaroise . Son nom avait été mis en avant par M. de Bassano, l'aucien ministre de Napoléon. Le gouvernement français, consulté<sup>a</sup>, ne disamula pas son opposition à une candidature dont le succès aurait fait de la Belgique un foyer de manœuvres honapartistes \*. « Ce serait se tromper, disait a ce propos le général Sébastian:, de croire que le parti bonapartiste n'a plus de racines en France; au contraire, il est aujourd'hui très-redoutable. » Louis-Philippe, tout en protestant ne pas vouloir géner la liberté des Belges, déclara que « s'ils voulaient conserver la France pour amis », ils devaient écarter le fils de Beauharnais, que jamais la France ne le reconnattrait, que jamais la main d'une princesse française ne lui serait accordée. . De toutes les combinaisons possibles, ajouta-t-il, c'est la plus désagréable à la France, la moins favorable au repos et à l'indépendance des Belges. » Cependant, en dépit de cette opposition, la candidature du duc de Leuchtenberg gagnait du terrain, tandes que celles du prince Othon de Bayière et du prince Charles de Naples ne rencontraient aucune favour. Les journaux de Bruxelles, les orateurs du congrès reprochaient à la France de leur refuser la liberté dont elle avait usé en 1830 : ils « dénoncaient à la nation française » la conduite de son gouvernement ; quelques-uns nous accusaient même de prolongar volontairement le provisoire, dans le dessein machiavélique de provoquer l'anarchie, d'aflumer la guerre civile et de fondre ensuita sur la Belgique épuisée comme sur une proie facile.

411 janvier 1831.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le due de Louchtenberg ne devait pas fournir une longue carrière. Il est mort en 1885, quelques journ après avair éponei la reine de Portugal.

<sup>\*</sup>M. de Mettermick comprendit notre opposition. Il écrivait, le 18 junvier : « Le gouvernement français reste-t-il forme dans su decision de se pas vouloir pour voide un Bonsparte? Je crois qu'il surait ration, car, sans cela, gare à la dynastie d'Oridans! » (Mémoires de Mettermich, t. V., p. 120.)

Cas difficultés et l'espèce d'obstruction qui en résultait rendaient quelque espoir aux orangistes : ceux-ci s'agitaient; de Londres, le prince d'Orange lançait des manifestes et entretenait des intelligences en Belgique. Pour mettre fin à une incertitude qui devenait périlleuse, le congrès décida, le 19 janvier, que la discussion définitive concernant le choix du aouverain commencerait le 28. Grandes étaient l'anxiété et l'animation des esprits. Le gouvernement français, désireux d'écarter loyalement toute équivoque, renouvela ses précédentes déclarations. Une lettre du général Sébastiani à M. Bresson, représentant de la France à Bruxelles, lettre qui fut lue, le 18 janvier, è la tribune du congrès, s'exprimeit ainsi : « La situation de la Belgique a fixé de nouveau l'attention du Roi et de son conseil. Après un mûr examen de toutes les questions qui a'y rattacheat, j'ai été chargé de vous faire connaître, d'une manière nette et précise, les intentions du gouvernement du Roi. Il ne consentira pas à la réunion de la Belgique à la France, il n'acceptera point la couronne pour le duc de Remours, alors même qu'elle lui serait offerte par le congrès. Le gouvernement verrait dans le choix du duc de Leuchtenberg une combinaison de nature à troubler le tranquillité de la France. Nous n'avons pas le projet de porter la plus légère atteinte à la liberté des Belges dans l'élection de leur souverain, mais nons usons aussi de notre droit en déclarant de la manière la plus formelle que nous ne reconnaîtrons point l'élection de M. le duc de Leuchtenberg. . Dans une autre lettre écrite quelques jours après, le ministre donnait l'ordre au représentant de la France, dans le ces où cette élection serait faite, de quitter aussitót Bruxelles.

Mais plus on approchait de l'heure décisive, plus il était visible que les seules candidatures entre lesquelles se partageraient les voix du congrès étaient les deux que nous repoussions, par des motifs, il est vrai, fort différents. Celle de Leuchtenberg devenant de plus en plus populaire; si notre opposition décidée avait détaché d'elle certains esprits, beaucoup d'autres s'en montraient blessés. Les amis de la France ne trou-

vèrent d'autre moyen de faire échec à cette candidature, que de proposer ouvertement celle du duc de Nemours. Maigré tout, Leuchtenberg gagnait toujours. Un des orateurs influents du congrès, M. Lebeau, soutenait sa cause avec que ardeur passionnée. Le buste du prince était promené dans les rues, couronné au théâtre, son portrait suspendu aux arbres de la liberté. Le peuple chantait des couplets en son honneur, L'Angleterre était représentée à Bruxelles par lord Ponsonby, au moins aussi animé que son chef, lord Palmerston, contre l'influence française'. Lord Ponsonby, très-porté pour le prince d'Orange et se faisant illusion sur ses chances, avait d'abord travaillé pour lui, et avait paru combattre le duc de Leuchtenberg. - Les puissances ne le reconnaîtront pas «, dissit-il. Mais il dat bientôt s'avouer que son candidat ne rencontrait aucun appui. « Il n'y a men à faire pour le prince d'Orange, lui dit un député partisan du Beaubarnais ; la lutte sera entre le duc de Leuchtenberg et le duc de Nemours. . Poussé à bout, lord Ponsonby s'écria alors : « Nommes plutôt le diable que le duc de Nemours 1. -

Tous ces faits n'échappaient pas à la vigilance du jeune diplomate qui représentait la France à Bruxelles : M. Bresson, homme d'initiative et d'énergie, n'était pas d'humeur à laissor jouer ou mortifier la France sous ses yeux, sans tenter de l'empêcher. Ce qu'il apprenait des dispositions des membres du congrès et surtout de l'action de l'envoyé anglais le persuadèrent que la nomination du duc de Leuchtenberg était certaine, si on ne lui opposait formellement un fils de Louis-Philippe. Telle était aussi la conviction du colonel de Lawcestine qu'on venait d'adjoindre à M. Bresson, à cause de ses relations avec la société belge. Mais comment faire, après les déclarations si nettes, si réitérées, du gouvernement français? M. Bresson partit en toute hâte pour Paris, brûla les étapes, et le 29 jan-

anglane, on rapportée par M. Th. Justo, t. J., p. 228, 229.

None retrouverons plus tard ford Ponsonby ambassadeur à Constantinople;
 lera, dans la crise de 1840, l'un des adversoires les plus acharnes de la France.
 Cette conversation, qui na tause pas d'eclairer les destous de la politiqué

vier, au point du jour<sup>1</sup>, il avait audience du Roi en présence du ministre des affaires étrangères. Il exposs le péril imminent et la nécessité de poser la candidature du due de Nemours, si l'on voulait écarter un choix qui, dans les circonstances préseptes, serait un échec grave pour la France. Ses instances ne purent cependant arracher au Roi ou au ministre le moindre mot qui retirât les déclarations antérieures et donnât instruction de faire élire le prince français. Au fond, en effet, Louis-Philippe était toujours résolu à refuser la conronne. Mais, par ce qu'il ne dit pas, plus encore que par ce qu'il dit, il parut attendre ou tout au moins permettre que son envoyé fit, sans autorisation, de son propre chef, et au risque d'être désavoué, ce qu'on ne voulait pas lui ordonner de faire. M. Bresson. était trop fin pour ne pas comprendre, trop hardi pour reculer devant la responsabilité. Revenu bride abattue à Bruxelles, il y prit une attitude, fint un langage, qui, sens donner à nos amis belges ancine assurance officielle, lear firent ou tout au moins les laissèrent croire qu'ils pourraient forcer la main an gouvernement français, et que celui-ci, une fois le vote émis, no refuserait pas la couronne; le colonel Lawcestine s'associaà ce jeu; des lettres officieuses venues de Paris tendirent à répandre la même conviction<sup>2</sup>. Cette manmouvre hardie releva-

1 Cette date du 20 junvier est colle qu'indique M. Bresson dess une lettre écrite trespe aus plus tard et que nous aitens plus lois. D'autres indices tendresent à faire croire que cet entretien a en lieu plutés la 27 janvier.

<sup>&</sup>quot;L'année suivante, le L" juin 1831, M. Van de Weyer, président du comité diplomatique et l'un de cons qui nessent le plus poussé à la candidature du duc de Nemours, se justifiait ainsi à la tribane du congres belge 🕒 Lors de l'election de M. la duc de Nemours, c'est moi qui si reçu les lettres confidentielles, c'est. mei qui les si communiquier, et sa n'est per sur le foi seule de ses lettres que l'élection a éte faits, n'est sur le déclaration des deux envoyés de France que M. le duc de Nemours accepterait. Jul en foi dans les accurances de M le uneque de Lawcestine. • — Toutefois c'est à topt que l'historien belge, M. Th. Juste, affirme que M. Bremon « rapporta de Paras l'autorisation de promettre que la reuronne arrait acceptée » (s. f., p. 229). Ni le Boi ni son manutere ne dennérent aucune autoriention; on a sur or point un témograge serésquable, celus de M. Bresson les-même. Paus taré, ce diplomate, representant la França. à Madrid, le demanda, à l'occation do mariage de la jeune roine tasbelle, s'il me devant pas prendre une initiative analo de a cede qui il avait prise en 1831. à Bruselles. Il convit slors à M. Guizot, le 4 septembre 1844 : « En 1831, quand la quattion d'est posés en Belgique entre le duc de Leuchtenberg et le dac de

## LA QUESTION EXTÉRISURS SOUS M. LAPPITTE. 279

les intérêts français tout à l'heure si compromis et contrabalança les uvantages qu'apportait à la candidature du duc de Leuchtenberg l'appui souterrais de lord Ponsonby.

Pendant ce temps, le débat décisif s'était ouvert, le 28 janvier, dans le congrès belge; il se prolongea jusqu'au 3 février. dramatique, passionné, remunat toutes les questions qui mettaient en jeu l'existence de la Belgique, et aussi la paix de l'Europe. Les partisans du duc de Memours firent valoir les avantages de l'intimité avec la France. Mais la couronne serait-elle acceptée? « Toutes nos lettres venant de Paris, dissit M. Gendabien, nos relations avec de hauts personnages en France, la voix patriotique et permasive de La Payette, le vœu de la Prance entière, nous sont un sur garant que les sentiments paternele de Louis-Philippe, d'accord avec les intérêts et le politique de la France, ne lui permettront pas d'hésiter un seulinstant. . M. Van de Weyer ajoutest : . Je n'ai pas dit que j'étais certain de l'acceptation; car, pour tenir un pareil langage, il aurait fallu que j'en cusse la preuve officielle, et, dans on cas, l'annais cru pouvoir et devoir trancher la question. En mettant sous vos yeux la pièce probante, je vous aurais dit : Mesmeurs, je viens de recevoir la preuve de l'acceptation du ducde Nemoure; je puis donc annoncer au congrès que son choix ne sera pas fait en vain. Il m'est impossible de parler ainsi, mais

Nemours, je me suin trouvé deux une position identique. Je ne suppellerat per à Un Majorté cotto ou averention que je suis venu chercher à toute brede de Braxelles. et que j'ai our area elle, le maréchal Sebastiani en tiera, le 29 janvier, au point de jour. Les circemitances étaient imminentes, au dedant et au dehors; tout boumeriteur dermit payer de la personne, j'ai persone mei une summer responsable. bite, fai fait dire M. le duc de Hemaura, et je n'herite par à reconneltre que ja l'as fait sans l'assentiment du llot at de son ministre. C'était très-grave pour ma menère, pour un réputation même, j'ai teuche à un ruine; toute la conference de Londres, M. de Talleymad y compris, lord Palmerstan avec futeur, s'était figure contra mos. La Ros et le marechal Schautums m'ont noutenu, ils m'ont parté que un autre théatre, et ja me sus colosé à Berlin, non sant peine, de borddo co précipa el Mais jo ne ponerais repasser par es cheman, na courir de pareils. visques, je ne seruis plus, aux yenz de tous, qu'un brétiet de disperse et de trom-Some, on an accountait ared raison d'avoir joue deux proples moit. » ... A la même oque, en 1845, M. Bresson dusas a la reine Christ no : « Quand for a conceby, À y a tremp ans, a essaye de pousser en trône de Belgique le duc de Levektenberg, far fast fire en quarante-kuit beweer le duc de Lemonts, a (Gonot, Memoires, 6. Y211, p. 206 ot 248.)

je n'en ai pas moins la conviction que la couronne sera acceptée par le duc de Nemours. Les éléments de cette conviction, je les puise ailleurs que dans les communications officielles. » M. Lebon était plus affirmatifencore : «Je suis de ceux qui sont convaincus que si le duc de Nemours est nommé, il acceptera la couronne. » Les partisans du duc de Leuchtenberg opposèrent les déclarations réstérées et non désayonées du gouvernement français; ils s'efforcèrent aussi d'éveiller les susceptibilités du patriotisme belge. Si nous voulons conserver l'estime et la sympathie de la France, dit M. Deveux, ne nous humilions pas devant elle. Ne nous obstinons pas à nous livrer à ces princes, quand eux-mêmes nous refusent... Ah! mestieurs, ne soyons une source d'embarras pour personne ; ne nous ravalons pas à être une misérable petite Navarre 1; restons la belle, la noble Belgique | Depuis longtemps, le mot de patrie ne résonnait qu'imparfaitement dans nos cœurs. Depuis des siècles, aous n'avons fast que passer d'un jong à l'autre, tour à tour Espagaols, Autrichiens, Français, Hollandais; depuis quatre mois seulement, nous sommes Belges, et nous avons retrouvé une patrie... Cette patrie, que nous evons ressaisie au prix de sang belge, faut-il déjà l'hymilier aux pieds d'une puissance étrangere? »

Vient enfin le moment du vote : l'aexiété est grande. Sur 191 membres présents, 89 se prononcent pour le duc de Nemours, 67 pour le duc de Leuchtenberg, 35 pour l'archiduc Charles d'Autriche. Il faut procéder à un second tour : le duc de Nemours obtient alors 97 voix — c'est la majorité absolue, — le duc de Leuchtenberg 74, l'archiduc Charles 21. Le duc de Nemours est proclamé. Le cri de : Vive le Roi! poussé par l'assemblée, gagne le foule qui assiége le palais; l'enthousiasme est général, et les partisans du duc de Leachtenberg sont les première à se rapprocher des vainqueurs; il n'y a plus qu'un sen-

<sup>1</sup> Allumon aux paroles mivantes, que M. Dupin venait de prononcer à la Chambre française : - Je sus peuse pas qu'il s'aguse d'amoner à la France une tenice de province capitulée avec des lois persiculières, une petite Navarra qui no ternit p- er la France qu'une source d'embarres et de difficultés, »

# LA QUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAFFITTE. 181

timent : inaugurer sans retard le nouveau règue pour sortir du provisoire. Une députation est chargée de porter au roi des Français la nomination de son âls. Personne alors ne doute ou ne veut douter de l'acceptation.

Micux informés, les Belges auraient su pourtant que Louis-Philippe persistait toujours dans sa volonté de refus. S'il avait laissé agir M. Bresson, c'était uniquement pour écarter une candidature dangereuse et contrecarrer une manœuvre de la diplomatio anglasse ; mais il ne voyait là qu'un expédient destané à gagner du temps et n'avait pas eu un moment d'hésitation sur en décision finale. Quelques-uns de ses ministres, - ceux qui désiraient le plus plaire à la gauche, - avaient sans douts une sagesse moins résolue, et, devant la tournure que prenaient les choses à Bruxelles, ils se demandaients'il ne serait pas possible d'imposer à l'Europe le fait accompli. C'est suns doute pour répondre à cette vellésté, ou plutôt pour dissiper cette illusion, qu'après le voyage de M. Bresson, mais avant le vote final du congrès, le 1º février, M. de Talleyrand sonda lord Palmerston sur la question de savoir s'il agréerant la nomination du duc de Nemours. La réponse du ministre anglais fut sans ménagement. Ce sera pour nous, dit-il, absolument la même chose qu'une union avec la France, et c'est à la France à mesurer toutes les conséquences auxquelles l'exposerait une telle méconnaissance de ses promesees. Je ne crois pas, ajouta-t-il, que la masse de la nation française désire la Belgique au prix d'une guerre générale. . Il ne s'en tint pas là ; une depêche officielle fut envoyée à Paris pour réclamer du gouvernement français le plein accomplissement de l'engagement qu'il avait pris de refuser la couronne. Le chef du Foreign-Office pensast sans doute qu'il n'y aurait pas lieu de recourir à la guerre, mais, s'il fallait la faire, « l'occasion » lui paraissait » légitime ». « Nous ne pouvons accepter l'élévation du duc de Nemours, écrivait-il, le 2 février, à son ambassadeur à Paris, sans mettre en danger la streté de la nation et sans porter atteinte à son honneur 1. .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rouwes, Life of Palmerston; lettres de lord Palmerston à lord Granville, en duce du 1 et de 2 février 1831.

Le gouvernement anglais n'avait pas de peine d'assleurs à amocier les autres puissances à son opposition. Des le 1<sup>er</sup> février, il proposa à la Conférence de décider que, dans le cas où la souverameté de la Belgique serait offerte à un prince appartenant aux familles régnantes des cinq puissances, une telle offre serait absolument repoussée : les plénipotentiaires d'Autriche, de Prusse et de Russie adhérèrent aussitôt à cette proposition, M. de Talleyrand la prit ad referendum, disant qu'il attendait avant peu les instructions de son gouvernement.

Quand, queiques jours après, on aut, à Londres, l'élection de Bruxelles, l'émotion fut vive ; lord Palmerston était furieux. Toutefois, on ne resta pas longtemps dans le doute sur les intentions du gouvernement français. Le vote avait eu lieu le 3 février : dès le 4, aussitôt la nouvelle parvenue à Paris, le général Sebastiani vint annoncer à l'embassadeur anglais que le Roi était décidé à refuser la couronne offerte et qu'il désirait marcher d'accord avec les autres paissances, surtout avec l'Angleterre 1. En même temps, M. de Ta leyrand fut chargé de faire une décluration analogue à la Conférence : cette déclaration fut consignée dans le protocole du 7 février, mais en même temps, par déférence pour la France. Ja Conférence décida que ai le duc de Leuchtenberg était du, il ne serait reconnu par aucune des cinq cours. Sur ce point, la diplomatie française était donc arrivée à son but; elle avait obtenu l'exclusion du candidat bonapartiste à la fois à Bruxelles et à Londres, dans le congrès beign et dans le conférence européeune.

Tandis que ces déclarations s'échangeaient entre les chancelleries, la députation du congrès belge était arrivée à Paris, le 6 février, toujours plane d'espoir. Logée dans un hôtel appartenant à Madame Adélaïde, elle y fut traitée avec une hospitalité somptueuse, comme et l'on cherchaît par ces bous procédés à atténuer le déplaisir du refus qu'on se préparait à lui faire \*.

<sup>1</sup> Briwen, Life of Palmerston; settre de lord Granvilla à ford Palmerston, es date du 4 fevrier 1831.

<sup>2</sup> Pendent son aéjour à Paris. Is députation belge fut temota, le 13 et le 18 février, d'odieux désordres que nous surons prochanement à reconter, le san

Ce refus, tout en le laissant pressentir dans les conversations officieuses, on en retarda, toujours par le même dessein de ménagement, la manifestation officielle. Enfin, le 17 février, la députation fut reçue en grand apparat au Palais-Royal. Après avoir entendu de la bouche du président l'offre faite à son fils. le Roi répondit d'une voix émue : « Si je n'écoutais que le penchant de mon cœur et ma disposition si sincère de déférer au rœu d'un peuple dont la paix et la prospérité sont également chères et importantes à la France, je m'y rendrais avec empressement. Mais quels que soient mes regrets, quelle que soit l'amertume que l'éprouve à vous refuser mon fils, la rigidité des devoirs que j'ai à remplir m'en impose la pénible obligation, et je dois déclarer que je n'accepte pas pour lus la couronne que vous êtes chargés de lui offrir. Mon premier devoir est de consulter avant tout les intérêts de la France, et, par conséquent, de ne nount compromettre cette paix que j'espère conserver pour son bonheur, pour celui de la Belgaque, et pour celui de tous les États de l'Europe, auxquels elle est si précieuse et si nécessaire. Exempt moi-même de toute ambition, mes vœux personnels s'accordent avec mes devoirs. Ce ne sera jamais la soif des conquêtes ou l'honneur de voir une couronne placée sur la tête de mon fils, qui m'entralneront à exposer mon pays au renouvellement des maux que la guerre amène à sa suite, et que les avantages que nous pourrions en retirer ne sauraient compenser, quelque grands qu'ils fussent d'ailleurs. Les exemples de Louis XIV et de Napoléon suffiraient pour me préserver de la funeste tentation d'ériger des trônes pour mes fils, et pour me faire préférer le bonbeur d'avoir maintenu la paix à tout l'éclat des victoires que, dans la guerre, la valeur française ne manquerait pas d'assurer de nouveau à nos glorieux drapeaux.

de Saint-Germain l'Auxerroit et de l'archeveché. L'un da ses mombres, l'abbé Boucquau de Valeraie, passent dans la rue du Bac, sevêtu du costume eccléminaque que les prêtres français n'ossigut alors porter dans Paris, fut insulte par la papulace, et celle-ce alleit lui faire un mauvais parts, quand il s'ecris qu'il était Belge er montre se consede. Cet incident, asseitét comm un Balgique, se devait pas augmenter lus sympathies pour la France, dans une population en mojorité catholique.

Puis s'adressant à la Belgique : « Qu'elle soit libre et heureuse! s'écria le Roi. Qu'elle n'oublie pas que c'est au concert de la France avec les grandes puissances de l'Europe qu'elle a du la prompte reconnaissance de son indépendance nationale! Et qu'elle compte toujours avec confiance sur son appui pour la préserver de toute attaque extérieure ou de toute intervention étrangère! » Suivaient des conseils presque paternels, donnés à ≪la jeune nation La scène était imposants. L'émotion de Louis-Philippe gagnait ses auditeurs, et les larmes coulaient sur plus d'un visage . C'est que, saivant le témoignage de M. Guisot présent à catte audience, on sentait dans le parole du Roi, e non pas les héntations, car il n'avait pas hénté, mais toutes les velléités, tous les sentiments qui avaient agité son esprit : l'amout-propre satisfait du souverain à qui le voss d'un peuple déférait une nouvelle couranne ; le regret étouffé du père qui la refusait pour son file ; le judicieux instinct des vrais intérêts de la France, soutenu par le secret plaisir de comparer son refue aux efforts de ses plus illustres devanciers, de Louis XIV et de Napoléon, pour conquérir les provinces qui vensient d'ellesmêmes s'offrir à lui ; une bienveillence expansive envers la Belgique, à qui il promettait de garantir son indépendance après avoir refusé son trône ; et au-dessus de ces pensées diverses, de ces agitations intérieures, la sincère et profonde conviction que le devoir comme la prodence, le patriotisme comme l'affection paternelle, lui prescrivaient la conduite qu'il tenait et déclarait solennellement. . L'acte eut un grand retentissement en Europe. C'était un gage éclatant donné aux alliés comme aux adversaires de la nouvelle monarchie de su modération et de sa prudence. C'était surtout la preuve, alors non superflue, que, derrière et au-dessus de l'egitation révolutionnaire, il y avait en France un pouvoir royal syant une volonté ferme, persérérante, et en état de la faire prévaloir.

Si l'Europe avait lieu d'être satisfaite, les Belges par contre étaient cruellement désappointés. Dans leur embarras, ils nom-

Témognaga d'un historien holge, M. Th. Jurra, t. 1, p. 272.

mèrent un régent qui fut M. Surlet de Chokier. La place du Boi était occupée : son rôle n'était pas rempl. Le régent, vieillard respectable, ne se sentait aucunement en position de diriger on de contenir l'opinion publique. Celle-ci était plus que jamais en révolte contre les décusions de la Conférence, à laquelle elle reprochait d'avoir changé sa médiation en arbitrage tyrannique. Cette résistance faisant d'autant plus mauvais effet à Londres que le roi des Pays-Bas, changeant su contraire d'attitude, venait, le 18 février, d'adhérer pleinement aux protocoles du 20 et du 27 janvier, fixant les « bases de séparation » entre la Belgique et la Hollande. Dès le lendemain, les plénipotentiaires se réunirent, prirent acte de cette adhésion et établirent non sans solennité, à l'encontre des protestations belges, • le droit de l'Europe : ; - il y avait alors encore une Europe. Chaque nation, diseit le protocole, a ses droits particuliers; mais l'Europe aussi a son droit : c'est l'ordre social qui le lui a donné. Les traités qui régissent l'Europe, la Belgique indépendante les trouvait faits et en vigueur; elle devait donc les respecter et ne pouvait pas les enfreindre... Les puissances devaient faire prévaloir la salutaire maxime que les événements qui font naître un État nouveau ne lui donnent pas plus le droit d'altérer un système général dans lequel il entre, que les changements survenus dans la condition d'un État ancien ne l'autorisent à se croire délié de ses engagements antérieurs. » Le protocole déclarait que les « arrangements » des protocoles du 20 et du 27 janvier étaient « fondamentaux et irrévocables », et que l'indépendance de la Belgique ne serait reconnue qu'aux conditions qui résultaient de ces arrangements. Il constatuit le droit des sutres États de prendre telles mesures qu'ils jugeraient nécessaires pour faire respecter on pour rétablir leur autorité légitime dans tous les pays à eux appartenant et sur lesquels les Belges élevaient des prétentions; — c'était reconnuitre à la Confédération germanique le droit d'agir militairement contre le Luxembourg; — enfin la Conférence ajoutait que le roi des Pays-Bas ayant adhéré sans restriction aux arrangements relatifs à la séparation de la Belgique d'avec la Hollande, toute entreprise des autorités belges sur le territoire déclaré hollandais serait envisagée comme un renouvellement de la lutte à laquelle les cinq puissances avaient résolu de mettre un terme. L'avertissement, loin d'intimider les Belges, ne fit que les exciter encore davantage. Au congrès, dans les journaux, on ne parle plus que de reprendre numédiatement les hostilités contre les Hollandais; et le régent, s'adressant dans une proclamation solennelle aux habitants du Luxembourg, leur promit « au nom de la Belgique » que « leurs frères ne les abandonnerment pas». « Nous avons commencé notre révolution, disart-il, malgré les traités de 1815, nous la finirons malgré les protocoles de Londres. « La diplomatie européenne était ouvertement bravée : le scandale fut grand dans la Conférence ».

Un fait contribuait à encourager la Belgique dans une résistance si téméraire : le ministère français, pour donner des gages aux « patriotes » qui lui reprochaient trop de déférence envers l'Europe, et pour se faire bien voir des Belges au moment où ceux-ci était en recherche d'un souverain, avait refusé de ratifier les protocoles du 20 et du 27 janvier fixant les « bases de séparation ». Le général Sébastiani avait même fait connaître à Bruxelles cette opposition par une lettre à M. Bresson. en date du le février, lettre qui fut lue et applaudie en plein congrès et qui paraissait reproduire la thèse même des Belges. . Dans la question des dettes, comme dans celle de la fixation de l'étendue et des limites des territoires, disait le ministre, nous avons tonjours entendu que le concours et le consentement libre des deux États étaient nécessaires; la Conférence de Londres est une médiation, et l'intention du gouvernement du Roi est qu'elle n'en perde jamais le caractère, » De plus, ordra était donné à M. de Talleyrand de déclarer expressément à la Conférence la non-adhésion du gouvernement français.

<sup>•</sup> Peu après, un envoyé belge, arrivent à Londres, recevait de M. de Basoure, secréture de M. de Talleyrand, l'avis que la proclamation suz Luzembourgeois avant fait dans le monde diplomatique « un effet épousentable ». (Juste, t. 11, p. 50)

## LA OUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAFFITTE. 187

Était-ce donc que nous renoncions à la politique de concert suropéen, primitivement adoptée? Dans les chancelleries étrangères, des bruits inquiétants circulaient sur nos desseins, on notait l'impulsion plus active que jamais donnée à nos armements; à Berlin, on racontait que nous faisions des ouvertures, sans grand succès il est vrai, aux petites puissances alternandes. pour les attrer, en cas de guerre, dans l'orbite de la France et établir avec elles un lien semblable à celui qui, sous Napoléon, unissait la Confédération du Rhin à l'Empire français 1. En Italie, comme nous le verrons tout à l'heure, un conflit paraissait imminent entre la France et l'Autriche. Il y avait pis encore que l'alarme jetée dans les cours du continent, c'était le mécontentement de l'Angleterre. Celle-ci s'en prenait à nons, beaucoup plus qu'aux Belges, des insolentes bravades de ces derniers. On pouvait se demander si, dans son irritation, lord Palmerston n'allait pas rompre l'entente des deux puissances occidentales si habilement établie par notre diplomatic au lendemain de la révolution, et y substituer l'alliance des quatre anciens coalisés de 1814 contre la France isolées Précisément, vers cette époque, M. de Flahaut avait été envoyé à Londres avec mission de proposer une alliance secrète offensive; lord Palmerston décline formellement l'ouverture, déclarant qu'il préférant se placer comme une sorte de médiateur entre les trois puissances et la France, résolu à se prononcar contre celle des deux parties qui romprait la paix ; il ajouta que, pour le moment, la France ne lui paraissant pas menacée, et que « s'il y avait danger, il venait plutôt de la France ellemême ». Plus notre résistance aux décisions de la Conférence es dessinait, plus les dispositions naturellement sonpçonneuses du ministre britannique trouvaient occasion de se manifester : il ne voyait de notre côté que double jeu, manœuvres souterraines, complots, arrière-pensées de guerre et conquêtes. Comme il l'a dit lui-même peu après, en rappelant les souvenirs de

\*Ci. Bulwas, Life of Palmerston, t. II, p. 55 et 57.

CL diverses dépôches citées par Electronies, Geschichte Frankreichs, 1880-1879, c. 3, p. 195.

cette époque, « la politique du ministère Laffitte tendait à écarter l'Angleterre de l'alliance française, et à lui faire comprendre à quel point son intérêt lui commandait de se rapprocher de plus en plus des trois grandes puissances de l'Est! » ;

M. de Talleyrand ne se faisait pas à l'idée de voir amsi compromettre non-seulement les résultats obtenus déjà en Belgique, mais la sécurité même de la France en Europe, en un mot de voir ruiner toute son œuvre diplomatique. Aussi, usent d'une hberté que rendaient seuls possible et se situation personnelle et le relachement des liens hiérarchiques, il résolut de ne tenir ancun compte des instructions de son ministre. Non-seulement il ne souffia pas mot à la Conférence de la déclaration de noaadhésion que son gouvernement l'avait chargé de faire, mais il signa la protocole du 19 février qui déclarait « irrévocables »! les « bases de séparation » fixées antérieurement, affirmait le « droit de l'Europe » et repoussait de haut les protestations belges. L'irritation fut vive à Paris : on parla de rappeler un ambassadeur si hardiment désobéissant; mais on n'osa. D'ailleurs, les hommes en position de deviner le dessous des cartes soupconnèrent alors que la hardiesse de M. de Talleyrand venant de ce qu'il se savait au fond d'accord avec la pensée du Roi; non que celui-ci crût alors possible de l'exprimer tout haut; il feignait même de partager le mécontentement de son cabinet<sup>1</sup>; mais les moyens ne lui manquaient pas pour correspondre directement avec l'ambassade de Londres, par-dessus la tête et à l'insu de ses ministres.

En cette circonstance, l'indiscipline de l'ambassadeur et le double jeu du Roi servirent le véritable intérêt de la France. Toutefois, de tels moyens pouvaient-ils être longtemps efficaces, et suffisaient-ils à écarter des difficultés chaque jour plus graves? Étaient-ils du reste en eux-mêmes de nature à mériter pour la politique française la confiance et la considération de l'Europe?

Lefe of Palmerston, p. 41, 43 et 79.

1 Lettres de lord Granville à ford Palmerston, on date du 25 février 1831.
(1814., p. 47.)

<sup>1</sup> Lettre à lord Granville du 8, du 15 février et du 31 mai 1821 (Bruwns. Lefe of Palmerston, p. 41, 43 et 79.

LA QUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAFFITTE. 189
Nul n'eût osé le dire, et il était évident qu'une telle situation
ne pouvait se prolonger sans mettre en péril et la Belgique et la
France.

Ħ

On se ferait difficilement une idée de l'émotion produite à Paris, dans les premiers jours de décembre, par la nouvelle du soulèvement de Varsovie. Sans doute le mouvement belge s'était produit trop près de nous, intéressait trop directement notre politique, pour n'avoir pas inspiré de vives sympathies. La cause de l'indépendance staltenne avait aussi pour l'imagination française un charme plein de poésie. Mais tout cela n'était rien à côté de l'effet produit par les événements de Pologue. On ne parlait pas d'autre chose à Paris. Chacun chantait la Varsovienne de M. Delavigne, avec non moins de passi on que la Parisienne! La Fayette pouvait s'écrier : « Toute la France est polonaise », et il mettait en demeure le « gouvernement français » de montrer que lui aussi était « polonais ». · Nous vivions surtout en Pologne » , a écrit plus tard M. Louis Blanc. Au service de cette cause, les catholiques n'étaient pas moins enflammés que les démocrates, et le jeune comte de Montalembert faisait écho, dans l'Avenir, aux explosions d'Armand Carrel dans le National. Tout était réuni d'ailleurs pour expliquer et justifier ces sympathies : admiration pour ces combattants dont la vaillance voilant ce que certains bas-fonds de l'insurrection avaient de moins noble et de moins pur ; souvenir indigné de ce meurtre d'une nation, meurtre qui avait été, à la fin du dernier siècle, un crime odieux à la charge de l'Europe



Dans ce chant, les Polonne s'écrusient : « A nous, Français! » Pous rappelant toutes les batailles de l'empire où ils avaient combattu pour nous, ils sjoutaient :

et pour notre pays un irréparable malheur; vieille tendresse pour ces Français du Nord, encore réchauffée dans l'héroïque fraternité des guerres impériales ; enfin le sentiment que, par sa révolte de novembre 1830, la Pologne venait d'arrêter et de détourner sur elle les armées que le Czar réun issait pour les jeter. sur la France et sur la Belgique 1. Et puis, n'y avait-il pas là de quoi flatter et satisfaire ce goût et ce besoin de dramatique qui sont, pour l'esprit français, l'une des premières conséquences de l'excitation révolutionnaire \*? Au heu des émeutes bourgeoises de Bruxelles ou des conspirations à huis clos du carbonarisme italien, c'étaient de formidables betailles où e'entre-choquaient, dans les bones et les neiges de Pologne, des armées de cent milie hommes. Dans l'incertitude poignante de l'éloignement, la rumeur d'une victoire, acclamée un jour avec des larmes d'enthousiasme, se trouvait le lendemain cruellement démentie, et les journaux passaient brusquement des dithyrambes de l'illusion aux imprécations du désespoir. Il n'était pas jusqu'a ce fantôme meurtrier et alors nouveau du choléra, qui, s'avançant à la suite des armées russes, ne donnât à ce tableau une couleur plus sinistre encore.

Mais que faire pour répondre au cri parti des rives de la Vistule? La guerre? la guerze à six cents lieues, à travers tout le continent, cette guerre où avait échoué Napoléon dans sa puissance? Il y avait longtemps que le proverbe polonais disait : « Dieu est trop haut, et la France est trop loin. « D'ailleurs, sur ce terrain plus encore que sur tout autre, on était assuré de rencontrez la coalition. Outre la Russie, pour laquelle la conservation de la Pologne etait non-seulement un intérêt politique

C'est ce qu'expressit La l'ayette, quand il dissit : « La guerre était préparée centre nons, la Pologue devait former l'avant-garde, l'avant-garde s'est retournée centre le corps de bataille « M. de Metternich gemisseit de son côté sur ce que la « deplorable revolution polontées » avait « empéché que l'entente, si necessaire entre les trois cours, eôt pu s'établir dans un sens vraiment stale » (Memoures, c. V., p. 166, 187.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Un des anns de M. Couret lei écrivent à cette époque : « La Pologne est hien plus populaire que la Belgique. Pourquei? parce que c'est plus dramatique. La Prance est pour le moment dans le geure sentimental, bien plus que dans le geure retionnel, « (Mémouves de M. Guesel, t. 11, p. 285 )

et un calcul de gouvernement, mais une passion nationale et populaire, on se heurtait aux deux autres partageants, l'Autriche et la Prusse. Quant à l'Angleterre, le refus qu'elle allait faire bientôt de s'associer à nous pour une simple démarche diplomatique, montrait dans quel isolement elle nous cût laissés en cas de guerre.

Convaincu de son impuissance, le Roi voulut du moms rendre à la Pologne le service de dissiper, dès le premier jour, avec une netteté loyale et humaine, toutes les illusions qui auraient pu lui faire attendre un secours armé de la France, illusions malhaurensement créées et entretenues par le langage des hommes politiques de gauche, par les polémiques des journaux, et par les démarches de certains émissaires aussitôt partis de la France pour la Pologne. Peu de jours après la rébellion, notre consul à Varsovie signifia formellement aux insurgés qu'il n'y avait men à attendre de la France, Sébastiani fit une déclaration analogue à l'envoyé polonais, Wolicki, enfin, des instructions dans le même sens furent données par le Roi à M. de Mortemart, nommé, en janvier 1831, ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Le gouvernement français était bien résolu à s'en tenir à l'action diplomatique : encore était-il le premier à se rendre compte que dans les conditions de l'Europe, cette action ne pouvait guère être efficace, et l'entreprit-il avec plus de bonne volonté que d'espour.

Il chercha surtout à émouvoir le gouvernement autrichien. Le prince de Metternich était sans passion personnelle contre les Polonais. « Croit-on, disait-il à notre ambassadeur, que, comme homme, je puisse être insensible à la vue de tant de courage? Et pense-t-on que, comme ministre, je n'aimerais pas micux avoir pour voisine une Pologne toujours bienveillante et toujours amie, qu'une Russie toujours enviense et toujours envahissuite. It une autre fois, causant avec le jeune courte André Zomoyski, le chanceller autrichien reconnaissant les inconvénients du partage, disait qu'il désirait le rétablissement

Depêche du Zi décembre 1430 (Mémoires de M. de Méttermen, t. V. p. 77.)

du royaume, et ajoutait que, s'il avait la cert.tude d'y parvenir dans les vingt-quatre houres, il le signerait à l'instant, ne dissimulant pas du reste que, pendant ces vingt-quatre heures, il aurait une grande peur. Mais les liens qui l'unissaient au Gzar, la répugnance, la crainte que lui inspirait, surtout au lendeman de la révolution de Juillet, toute extension du droit et du fait insurrectionnel, furent plus forts que les sympathies, les regrets, on pourrait presque dire les remords, dont il famait l'aveu. Aussi, loin de s'unir à nos démarches, seconda-t-il sur les frontières de Galicie les mesures répressives du gonvernement russe, et proclama-t-il « évidente » le » justice de la cause » défendue par le Czar. Nous eûmes moins de succès encore auprès du gouvernement prassien : malgré les remontrances de la France, il fournissait à l'armée moscovite, coupée de ses communications, des munitions et des vivres, mettait la main sur la réserve considérable déposée à la banque de Berlin par la gouvernement polonais, et confisqueit les biens de ses sujets qui prenaient part à l'insurrection. A Londres, lord Palmerston nous refusa tout concours; en chargeant l'ambassadeur anglais à Saint-Pétersbourg de surveiller les événements, il lui recommanda « de ne faire aucune démarche qui pût amener des discussions peu amicales entre lui et le gouvernement russe avec lequel le gouvernement de Sa Majesté était plus que jamais désireux, dans les circonstances actuelles, de conserver les rapports les plus étroite d'amitié ! » .

Les Polonais eux-mêmes rendirent notre action diplomatique plus difficile encore : ils lui enlevèrent en quelque sorte son point d'appui juridique, le jour où, contrairement à l'avis de leurs chefs les plus conrageux et les plus éclairés, obéissant aux clubs de Varsovie, ils ne se bornèrent plus à réciamer les avantages stipulés dans les traités de Vienne pour le royaume de



Dépêche du 22 mars 1831. — Niencewits demandant à lord Palmeraton s Pourquoi ne ferrez-vous pas pour nous ce que vous aves fast pour la Grèce? — Avec vous, répondit le ministre, c'est autre chose; la Grèce a lutté pendant cinq ans. ., notre commerce souffront heutreoup des corsumes. » — Lord Grey étant plus net encore : « Els biens, lui dissit le porte-parelle des Polemie, form-vous quelque chose pour nous? — Rien, »

Pologne, mais proclamerent la déchéance des Romanow et l'indépendance absolue de toute l'ancienne Pologne En janvier 1831, le duc de Mortemart se rendait à Saint-Pétersbourg où il venait d'être nommé ambassadeur. Un pen au delà de Berlin, la nuit, pur un froid glacial, il rencontra, au milieu d'une foret, les agents du gouvernement insurrectionnel de Varsovie, qui s'étaient portés sur son passage, pour l'interroger sur les dispositions de la France. La conférence commencée dans la neige s'acheva dans la voiture de l'ambassadeur. Celui-ci, loyalement soucieux de ne laisser aux Polonais aucune illusion sur ce que nous ponvions pour eux, les pressa de retourner à Varsovie pour y déconseiller toute résolution violente et notamment la déchéance de Romanow! Mais les envoyés, loin de se rendre à ces observations, paraissaient avoir des raisons de n'y attacher aucun crédit. « La démocratie française, disaignt-ils, sera maîtresse des événements; et la démocratie française soutiendra la Pologne. Votre Roi et vos Chambres seront forcés par l'opinion publique de nous venir en aide. » Et ils prononcerent le nom de La Fayette, comme étant l'origine de leurs informations et le fondement de toutes leurs espérances. M. de Mortemart essayo vainement de les désabuser, et ce tragique dialogue se termina ainsi : « Le sort en est jeté, dirent les envoyés, ce sera tout ou rien. - Eh bien, reprit M. de Mortemart, je vous le dis avec douleur, mais avec une profonde conviction : ca sera rien. • La voiture de l'ambassadeur continua son chemin, pendant que les envoyes disparaissaient dans l'ombre de la forêt .

Par la situation de l'Europe, par le fait de notre révolution, par les fautes des Polonais, nous etions donc absolument impussants, et M. Thiers a pu écrire, quelques mois plus tard, quand tout était fin : « La Pologne est restée comme une grande dou-leur pour nous, et elle ne pouvait être autre chose. »

<sup>1</sup> Nagrios, Histoire du rèque de Louis Philippe, C. II, p. 490.

H

L'Italia, mécontente de ses gouvernements rétrogrades et malhabiles, blessée dans sa nationalité par la domination de l'Autriche sur une partie de la Péninsule et par sa suprématie sur le reste, se souvenant d'evoir été déjà une premiere fois amociée aux destinées d'une révolution française, devait nécesangement ressentir le contre-coup des événements de Juillet. Des le premier jour, de nombreux réfugiés avaient, de France, dirigé sur leur patrie un travail ardent de propagande et même de conspiration; beureux quand ils ne préparaient pas sur notre sel des expéditions de flibustiers comme celles qui furent tentées, sams succes, à la vérité, contre le gouvernement sarde. Ges réfugiés avaient été sons la Restauration en relations étraites avec l'opposition d'alors; non-sculement ses protégés, mais encore ses instructeurs, ils lui avaient un moment donné des lecons de carbonarisme. L'opposition devenue maîtresse de he Prance, ils croyaient pouvoir compter aur son appui. Ils trouvèrent en effet sympathie dans l'opinion régnante. Par une coincidence singulière, le jour même on éclatait la révolution de Juillet, l'empereur d'Autriche avait ordonné l'élargissement de Silvio Pellico et des autres jeunes Italiens, détenus depuis plus de huit une dans les cachots du Spielberg; la plupart étaient venus aussitôt à Paris; leurs récits 1, la vue du corps épuisé et mutilé de l'un d'eux, l'infortuné Maroncellé, avivèrent les sympathies pour les champions de l'indépendance et de la liberté italiennes; on s'attendrissait sur les victimes; on s'indigneit contre les bourreaux". Ces sympathies ne demeurérent pas mactives. Ceux qui travaillaient à révolutionner la Péninsule. rencontrérent des approbateurs et des complices jusque chez

Salvio Pellico n'a poblić ser Prisons que plus tard, en 1833.

<sup>\*</sup> Apres one convers contaves to noncella, Carrel ecovert, le 1\* mars 1831, dans le Astronal, un actore d'une cloquence indignée et bonante.

### LA QUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAFFITTE. 195

des hommes qui touchaient de très-prés au gouvernement ou qui en fassuent partie comme La Fayette. Ne se targuaient als même pas d'avoir la faveur du jeune prince royal? En Italie, des agents consulaires français croyaient remplir leurs instructions ou tout en moins deviner les intentions de leur gouvernement en secondant les conspirateurs :

Cette agitation n'échappait pas à l'Autriche, trop directement intéressée pour n'être pas attentive. Le 4 août 1830, à la nouvelle de la révolution de Juillet, M. de Mettermeh avait écrit à son souverain : « Un côté vers lequel il faut que, sans tarder, nom dirigions nos regards, c'est le côté italien, c'est l'Italie que les menées révolutionneures chercheront certainement à gagner . « Le chancelier autrichien songenit à cette contrée, et il ne s'en cachait pas, quand il avait tout de suite protesté si vivement contre le principe de non-intervention. Dès novembre 1830, aux premières menaces de trouble dans les Étals sardes, il fit savoir à notre ambassadeur à Vienne « qu'une révolution dans le Piémont devant avoir pour suite inévitable un soulèvement dans la Lombardie, il se croirest obligé de prendre, à tout prix, les mesures les plus propres à étouffer des le principe une tentative de cette nuture ». Il ajouta d'une façon plus générale que « toute insurrection voisine des pro-



I De se nembre était netre consul à Gênes. En mare 1931, quand if de Samte-Aulaire, commé subbassadeur à Rome, traverus cette ville, le consul vant le trouver; fort étoené que l'ambassadeur a'est ete charge de lus apporter aucusus instruction particulière, il lui apporte se confidence « qu'il avoit léé des supports sur taux les points de l'Italia avec les chefs de l'assurrection ». Il annouge que le Pape allast dire chané de Rome, les Autrichiers de Milan. « Quant aux troupes sanles, ajonte-t-il, j'en fais mon allaire ; j'as déjà pratiqué la commandant de la citadelle de Gênes, qui en ouverne les portes su premier éganl; on n'attand plus que des ordres preces de genvernement français, et quelque argent nécessaire pour décider les conscions es précelues, » M de Ba nie-Aulaire, appéfait, ent bezacoup de peine à faire entendre au consul que sa conduite violent le droit des gem et controdissit la politique du gouvernement français. (Memotres saedats de M. de Saute-Aulaire.) On comprend des lors que M. de Metternich put devoncer des tous les monvements staliens à artisse de la propagande française (Memotres de M. de Metternich, v. V., p. 156, 137, 153, 154.)

<sup>\*</sup> Mémoires de M. de Metiermich v. V., p. 15. Voie aussi au feitre du 3 octobre. (Bud., p. 39.) Le 13 octobre, il renvant . « L'Italie est encure tranquille, mais 3 ment dangeroux de se famoir tromper par un calme plus apparent que rent. » (Bud., p. 60.)

vinces lombardes lui créait un danger sur lequel il ne pouvoit transiger - , et que, - si le principe de non-intervention lui était opposé, il protestait à l'avance de l'impossibilité de le reconnaître, quelles que pussent être d'ailleurs les conséquences de la détermination que lui dictait l'intérêt de la monarchie ». Plus tard, en jauvier 1831, ramené au même sujet par la fermentation crossante de l'Italie centrale, M. de Metternich affirma d'abord le droit de l'Autriche de veiller à la súreté des pays que des conditions de reversibilité attachaient à la couronne impériale, tels que les duchés de Parme et de Modène. Pour le reste de la Péninsule, il n'admettait à son action d'autres limites que celles de l'intérêt antrichien. Il déclarait « que, pour établir le droit d'intervention des gouvernements, il était prêt à s'exposer à l'intervention des peuples, parce qu'alors la question nettement posée deviendrait une question de force; qu'il aimait mieux périr par le fer que par le poison, car, les armes à la main, il avait du moins une chance que le poison ne lui leissait pas; qu'en un mot, si l'intervention de l'Autriche en Italie devait amener la guerre, il était prêt à l'accepter. Péril pour péril, il préférait un champ de bataille à une révolution 1. »

Le gouvernement français était donc averti; mais il avait alors tant de difficultés sur les bras qu'il négligeait volontiers celles qui n'étaient encore qu'en exspectative. Le Roi cependant, plus prévoyant que ses ministres, comprit tout de suite qu'il importait de limiter le principe de non-intervention, un peu légèrement improvisé et proclamé à l'occasion de la Belgique. Il s'empressa donc de déclarer qu'il ne se croyait pas tenu de prendre les armes pour faire respecter ce principe partont et toujours. « Il faut, ajoutait-il, peser les intérêts et mesurer les distances. « Tel était aussi le langage que, sous son inspiration, le général Sébastiani tenait aux ambassadeurs étrangers. « Le principe de non-intervention, leur disait-il, n'a été pronuncé dans su généralité que pour ne pas spécialiser le cas de la Belgique; mais la France ne compte pas pousser ca principe

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Déplotes de l'ambassadour de France à Vicane, novembre 2000 et junter 1931.

au delà d'un certain rayon dans lequel elle ne peut pas voir avec indifférence un mouvement de troupes étrangères '. » Quel était ce rayon? Le gouvernement français donnait à entendre tout d'abord qu'en aucun cas il ne tolérerait l'intervention dans les États limitrophes : la Belgique, la Suisse, les États sardes ". Pour les autres États de l'Italie, ses résolutions étaient plus difficiles à saisir : peut-être étaient-elles encore incertaines, ou jugenit-il politique de laisser planer sur celles-ci un certain vague. Il apparaissait seulement qu'à ses yeux ces divers États ne devaient pas être placés sur la même ligne. M Laffitte lui-même, hien que fort engagé en paroles pour le principe de non-intervention, admettait ce système de gradations et de tempéraments, et l'on citait de lui ce propos : « Il ya possibilité de guerre si l'on occupe Modène, probabilité si l'on entre dans les États romains, certitude si l'on envahit le Piémont ". »

Ces réserves, que le Roi fausait introduire peu à peu, dans les conversations diplomatiques, étaient prudentes et prévoyantes. Mais l'effet ne s'en trouvait-il pas détruit par le langue qu'au même moment les ministres tennient à la tribune? Alors en effet, caux-ci, ne songeant qu'à faire leur cour à l'opinion avancée, n'osaient plus indiquer aucune distinction; ils paraissaient poser un principe absolu. « La France, s'écriait M. Laffitte, le 1<sup>er</sup> décembre 1830, aux appleudissements de la gauche, ne permettra pas que le principe de non-intervention

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dépleha de M. de Werther, du 1<sup>es</sup> décembre 1836, citée par Hillemann, Geschichte Frankreiche, 1830-1870, t. I, p. 150.

Le bruit se répandit dans les chancellaries que, pour les États serdes, nous fagions une distroction entre le flavoir et le Piémont, ne poeunt de cares éelli que pour la première : en recenulit que le général Sébustion evalt fait une déclaration dans ce seus en comie Appenys. Mois pout-être celui-ci avait-il emayé de mel entendre. En tout out, le ministre français dementit le propos qui les était attribué empitét qu'il en fut informé par M. de Berente, notre ambientaleur à Turin. (Cf. le correspondance diplomatique du géneral Sebustions et de M. de Berente; Desanteurs inédite.) — Le genvernament français cherche, à cette époque, à faire étandre su Piémont la mentralité qui venuit d'être établie pour la Belgique. Sa proposition n'ent pas de succès. Ce voit unit l'insérêt qu'aurait pu avair la Prance è se fermer gines la porte de l'Italia, tandre que l'Autroche y conserveit nes entrés libre.

<sup>\*</sup> Plea tard, Caumir Périer, dans une discussion de la Chambre des députés, le 23 note 1832, rappele à M. Lafétte le propos qu'il avect unes étant ministre.

aoit violé. • Et, pour mieux soubgner le caractère comminatoire de cette déclaration, il ajoutait, mettant en quelque sorte la main sur l'épée de la France : « Sous très-peu de temps, Messieurs, nous aurons, outre nos places fortes, approvisionnées et défendues, cinq cont mille hommes en bataille, bien armés; un million de gardes pationaux les appuierent, et le Ros, s'il en était besoin, se mettrait à la tête de la nation. Nous marcherions serrés, forte de notre droit et de la puissance de nos principes. Si les tempétes éclataient à la vue des trois couleurs et se faisaient nos auxiliaires, tant pis pour ceux qui les auraient appelées, nous n'en serions pas comptables à l'univers! • Le président du conseil disait encore le 31 décembre : « Nous avons déclaré étable par nous le principe de la nonintervention; ce principe a déjà triomphé en Belgique; la France sours le faire triompher toujours et partout. . Il n'était pas jusqu'un général Sébastiani qui ne se laissat entrainer à dire, le 27 janvier 1881 : « La Sainte-Alliance reposait sur le principe de l'intervention, destructeur de l'indépendance des Étata accondaires. Le principe contraire, que nous saurons faire respecter, assure l'indépendance et la liberté de tous les peuples. » Les ambassadeurs étrangers s'étounèrent plus d'une fois d'un langage public qui paraissait en contradiction avec celm qui leur était tenu au Palais-Royal ou dans le cabinet du mimetre des affaires étrangères; ils demandèrent des explications qu'on avait pesne à leur donner satisfaisantes. Après le discours de M. Laffitte du 1" décembre, que nous citons plus hauf, le général Sébastiqui jugeait nécessaire d'envoyer aussitôt des courriers à Vienne, Berlin et Saint-Pétersbourg, pour y porter des déclarations ressurantes. Nul ne déplorait plus que le Roi ces fanfaronnades de tribune, mais il croyait imposable de les empêcher, et, aux diplomates étrangers qui se plaignaient à lui, il s'excusait en leur confiant qu'il avait en besucoup de peine à empêcher see ministres de dire de bien autres sottuses ".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Déptebre de l'envevé surle, estées par Hisannane, Geschishte Frankreiche, 1830-1870, c. I, p. 151.

Cependant la fermentation augmentait chaque jour en Italia, principalement au ceptre de la Péninsule, dans les petits duchés et dans les États de l'Église. Ceux-ci présentaient alors un terrain singulièrement favorable aux conspirations. Pie VIII était mort le 30 novembre 1830, et l'interregne qui en résulta se prolongea pendant deux mois. Quand le souveau pontife Grégoire XVI fut enfin élu, le \$ février, l'insurraction était mûre, et, deux jours après, elle éclatait à Modène et à Bologne. De Modène elle gagna Parme. De Bologne elle descendit dans la Romagne et les Marches, et favorisée par l'hostilité de ces populations contre le gouvernement ecclésiastique, elle s'étendit, sans rencontrer l'ombre d'une résistance, jusqu'à Ancône, Pérouse, Spolète et Terni. On put craindre un moment pour Rome, mais le peuple de cette ville étart favorable au Pape, le mouvement qu'y tentèrent les conspirateurs échoua piteusement. Les souverains de Modène et de Parme avaient immédiatement demandé le secours des Autrichiens. Grégoire XVI, bien que sans armée, hésita quelques jours avant de faire appel à des protecteurs aussi impopulaires et aussi incommodes. Sa première démarche fut même de demander au chargé d'affaires qui suppléait l'ambassadeur de France non encore désigné, de se porter médiateur entre lui et les insurgés : mais, par malheur, cet agent accondaire, laissé sans instructions, ne se crut pas autorisé à assumer une telle tâche!. Le Pape adressa. alors directement un appel paternel à ses sujets, protestant de sa bonne volonté réformatrice. C'était bien de réformes qu'il a'agissait! on poursuivait une révolution. La convention, élue par les provinces insurgées, répondit en votant, le 26 février, la déchéance de l'autorité pontificale et en nommant un gogvernement provisore. . L'hydre romaine, disait une proclamation du chef de ce gouvernement, se débat dans les convulsions de l'agonie,.. Il no lui reste plus qu'à tourner ses dents venimeuses contre ses propres entrailles et à mourir enragée. Si elle osait lancer contre nous le reste de sa bave empousonnée.

<sup>1</sup> Mémorres inédits de M. de Sainte-Aulaire.

nous saurions l'écraser sous nos pieds. » Devant de tels outrages, le Pape crut n'avoir plus rien à ménager, et il sollicita le secours de l'Autriche.

A Vienne, on avait prévu ces appels des gouvernements italiens et l'on était résolu à y répondre. M. de Metternich ne le cacha
pas à notre ambassadeur. « Si cette intervention doit amener
la guerre, lui dit-il, eh bien l'vienne la guerre! nous aimons
mieux en courir les chances que d'être exposés à périr au milieu
des émeutes. « Cetts guerre, capendant, le chancelier était loin
de la désirer Khien plus, il la redoutait fort, et, pour tâcher d'en
éloigner la chance, il protestait de son désintéressement, répudiait solennellement toute vue « d'agrandissement territorial ou
d'influence politique », se montrait fort désireux de nous être
agréable et ajoutait en post-scriptum à une de ses lettres au
comte Apponyi : « Vous pouves dire à Sébastiani que si, à Paris,
on se conduit bien, nous voterons avec ferveur contre toute
chance du due de Leuchtenberg d'arriver au trône de Belgique<sup>1</sup>, »

La question se possit urgente, inévitable devant le gouvernement français, question de paix ou de guerre; son embarras était grand. Tout d'abord, à ne voir que les déclarations si légèrement apportées à la tribune depuis trois mois, les senles que connût le public en France et hors de France, déclarations encore accentuées par la presse, ne semblions-nous pas obligés à empécher par les armes toute intervention? N'avions-nous pas pris envers les autres et envers nous-mêmes l'engagement formel de faire respecter partout notre nouveau principe? N'était-ce pas sur la foi de ces déclarations réitérées et après s'être assurés qu'elles les couvraient contre toute attaque de l'Autriche, que les révolutionnaires italiens s'étaient lancés °? Ne pas houger,

Dépèches de l'ambasadour de France à Vienne, et Mémoires de M. de Mag. Apraich, L. V., p. 121 et 156.

<sup>\*</sup> Qualques mous plus tard, le 15 noût 1831, dans un débat rétrespectif à la Chambre française, un député de la gauche, M. Cabet, ajoutait, après avoir rappelé que les réfugirs avaient compris la proclamation du principe de non-intervention comme une garantie du secours de la France contre l'Autoche . « Les Italiens n'ont rien negligé pour bien s'assurer que tel etait le neus de ce principe; il s'an

### LA QUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAFFITTE, 201

après avoir parié si haut et si fort, ne serait-ce pas se faire maudire par l'Italie libérale et moquer par l'Europe conservatrice '? Les esprits les plus sages, les plus pacifiques, en venaient à douter de la possibilité d'échapper à la guerre. Ambassadeur à Turm et bien placé pour observer, M. de Barante écrivait, le 5 mars 1831, à son ministre : « Dans les diverses révolutions de Bologne, de Modene et de Parme, on a remarqué plus d'unanimité que d'énergie; peu de dispositions à faire des sacrifices et des efforts; peu de moyens de défense et d'armement... Mais la circonstance générale et qu'il nous importe le plus de remarquer, c'est que le fondement unique de ces révolutions, leur seul mobile est le principe de non-intervention proclamé par la Prance, d'une manière absolue; du moins on l'a entendu aina. D'où Votre Excellence conclura facilement ce que la France perdra dans l'opinion des peuples, s'ils ne trouvent pas en elle cette protection dont ils se sont flattés. Ce sera en même temps un triomphe pour les opinions qui sont hostiles à nous et à notre révolution. Elles y verront non pas de la modération, non pas même un calcul de nos vrais intérêts, mais l'impuissance d'accomplir des menaces jetées en avant et restées sans effet. Je ne dis point que ces considérations doivent décider le gouvernement à préciter la Prance dans une guerre terrible . ce n'est point lorsqu'on ne voit les questions que sous un point de vue restreint et particulier qu'on peut avoir une opinion complète. Mais il est de mon devoir que Votre Excellence n'ignore pas ca résultat infailhble de l'intervention autri-

trouvait un grand nombre à Paris; ils ont donc consulté les netabilités libérales, et toutes les explications qu'és ont éconodées ont en pour résultat cette assurance donnée unanimement, que, dans le cas d'une insurrection à Parme, à Modène et dans la Homegne, la Prance yiendrait à leur secours si l'Autriche intervenait. «
— De son côte, M. de Metternich répétait sans cesse : « C'est le sont mot de non-intervention que n'éconé aux révolutionneurs italiens le courage de se son-lever. « (Cf., entre nutres, les lettres du 9 et du 12 mars 1881, Mémoires de M. de Metternich, t. V, p. 123 et 125)

1 M. de Mattereich n'était pas disposé à laiseur dans l'ombre le démenti qui surait minsi donné à la parole de la France, il écrivait, le 12 mars 1801 : « Les révolutionnaires italiens seron, detrompés aur le compte de la valeur que le gouvernement français accorde au dogme sems par ius, « (Memosres, C. V., p. 125-)

chienne'. = En même temps, dans une lettre intime, le même M. de Barante écrivait, le 5 mars, à M. Pasquier : « Nous opposerons-nous à l'intervention de l'Autriche? G'est la guerre générale, européenne, guerre entre des principes ennemis, entre des opimons exaltées : c'est la reprise de 1792. Souffrons-nous l'intervention? G'est la plus complète humiliation. Nous l'uvons pris de si haut et d'une façon si absolue, qu'il n'y a pas une couleur possible pour reculer; ce sera pris comme preuve de faiblesse et d'impuissance... Peses ces deux hypothèses dans votre sagesse...»

S'il était mortifiant de ne men faire, n'était-il pas périlleux d'agur? L'Autriche, tout en ne déstrant pas la guerre, s'apprétait à la soutenir à outrance, car il s'agissait pour elle d'uzintérêt vital. « Nous armons jusqu'aux dents, écrivait, le 15 février 1831, M. de Metternich à son amhassadeur à Paris. et je vons prie d'être tranquille sur pos mesures . . Il se montrait résolu à user de toutes les armes, et menaçait la nouvelle royauté, encore mai affermie, de lui jeter dans les jambes le duc de Reichstedt, menace qui, assure-t-on, ne laissa pas de produire quelque effet à Paris 4. Encore, se tout devait se résumer en un duel avec l'Autriche, la France pouvait l'affrenter sons témérité. Mais, comme le disait M. de Barante, la guerre deviendrait tout de suite cette guerre révolutionnaire et générale que, depuis les événements de Juillet, les esprits sages, le Boi en tête, travaillaient conragemement à écarter, la jugeant, dans l'état de la France et de l'Europe, mortelle à la monarchie et à la patrie. Guerre révolutionnaire, car, ayant contre nous tous les gouvernements italiens, y compris celui du Piémont, plus effrayé de la contagion française que séduit par les agrandissements que nous lus faisions entrevoir \*, nous n'avions plus

<sup>1</sup> Correspondance inédite de M. de Barente, (Poesemente inédits.)

Documents thedelo.

<sup>\*</sup> Wémoires de M. de Metternick, t. V, p. 121.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., p. 120, 158 ot 159. — Cf. austi Ejimptana, Geschichte Frankreicht, 1830-1870, u. l., p. 204.

M. de Barante, dans sa correspondance diplomatique, répétait sans come que le gouvernement serde certat, en cas de guerre, l'albé de l'Antriche. (Desumente

d'autre ressource que de nous faire fauteurs de révolte dans toute la Péniusule. Guerre générale, car, nous attaquant à l'une des dispositions fondamentales des traités de 1815, nous fournissions à l'Antriche occasion de réclamer le concours de ses anciena alliés. Ne devait-elle pas compter sur ce concours? Sans donte la Russie était aux prises avec la Pologne, et la Prusse paraissait avoir presque toute son attention occupée à surveiller Varsovie à l'est, Bruxelles à l'onest; mais, malgré tout, à Saint-Pétersbourg, on était au moins disposé à toutes les démonstrations, et, de Berlin, on envoyant à Vienne un général chargé de régler les conditions éventuelles d'une coopération mulitaire. Les petits États de l'Allemagne, en dépit de nos avances, se montraient inquiets et malveillants , et la Confédération prenait des mesures pour porter son armée à trois cent mille hommes. De l'Angleterre, le mieux que nous pussions attendre était une neutralité également désapprobative pour les deux parties\* : le bruit courant dans les chancellerses que le cabinet de Londres opposerait son vete à toute tentative de la France d'envahir le Prémont pour atteindre l'Autriche \*. D'ailleurs, à ce moment, par que coîncidence malheurense, notre ministère venait luimême de relacher les liens qui avaient d'abord uni, dans la conférence de Londres, les deux puissances occidentales Enfin. tels étaient alors les rapports de la Belgique et de la Hollande. qui une guerre sur le Poi serait ausaitot le signal d'une guerre sur l'Escaut, guerre dans laquelle la Prusse et l'Ademagne serment forcement amenées à s'engager.

Cette lutte gigantesque, nous n'avions pas voulu l'entreprendre quand elle avent pour enjeu une large extension de nos frontières, la conquête de la Belgique ou de la rive gauche du Rhin. Y avait-il donc cette fois chance d'un avantage plus con-

énédits.) Pout-être mêma y avait-il traité secret entre les deux paissances. (Hustamann, Geschichte Frankreicht, 1830-1870, t. I, p. 34.

<sup>1</sup> Billinnum, Geschichte Frankreiche, 1830-1870, t. J. p. 217.

<sup>🕨</sup> Brid.

Bulwas, Life of Palmerston, t. II, p. 48 à 52.

<sup>·</sup> Hill. Brand, Geschichte Frankreicht, 1839-1870, t. I. p. 217.

adérable encore? Lequel? L'affranchissement de l'Italie? On sait aujourd'hus ce qu'y peut gaguer notre politique. Et même, sans devancer les leçons que devaient nous apporter les événements, en se plaçant au point de vue des sympathies généreuses qui régnaient alors en Prance pour la patrie de Silvio Pellico, n'était-il pas manifeste que la cause vraiment française au della des Alpes n'était pas celle des insurrections un-partie républicâines et bonapartistes qui venasent d'éclater en Romagne et dans les petits duchés? Il entrait dans notre tradition de combattre l'influence autrichienne en Italie, mais en nous appuyant par une partie des gouvernements locaux, notamment sur ceux du Piément, des Deux-Siciles, des États pontificanz, en les habituant à compter sur notre protection et à accepter notre patronage; non pas en secondant un parti révolutionnaire qui a'attaquait péle-méle à tous les gouvernements de la Péninsule, aussi bien aux chents naturels de la France qu'à ceux de l'Autriche. La révolution de Juillet n'avait déjà que trop éveillé contre nous les défiances et par suite diminué notre crédit apprès des divers États ultramontains. M. de Baraute écrivait de Turin à M. Ginzot : « Notre considération et notre influence sont muses en quarantaine. • Et encore : • Les gouvernements staliens qui se défendaient un peu, avant notre révolution, de la suzerameté autrichienne, aujourd'hui ne demandeut pas mieux et cherchent. la leur sauvegarde!. » Avions-nous intérêt à précipiter cette défection de notre clientèle historique? Ajoutez que le gouvernement le plus immédiatement menacé était calui du Souverain. Pontife; or, bien que l'opinion dominante alors en France fût. loin d'être dévote et « cléricale», on n'avait pas encore découvert que notre politique fût intéressée à déposséder le Pape; au contraire, parmi les hommes d'État de cette époque, en dehors. du parti ouvertement révolutionnaire, pas un seul n'eût vouluabandonner cette protection séculaire du Saint-Siège, qui était l'une des forces principales de la France en Italie et dans le monde chrétien. Toutes les raisons de prudence actuelle et de



Gustor, Mémoires, t. 11, p. 200, 310 et 311.

politique traditionnelle se réunissaient donc pour détourner la France de prendre les armes au service des insurrections ultramontaines. Louis-Philippe le comprenait, et son parti était pris pour la paix. Tel était aussi au fond le sentiment des ministres : ils n'eussent pas voulu avoir la responsabilité d'une pareille guerre : mais il leur en coûtait de dire tout haut qu'ils ne l'entreprendraient pas. C'est pourlant ce qu'il eût été nécessaire de faire, ne fût-ce que pour dissiper les équivoques nées de leur langage antérieur. Le 26 février, La Fayette, consulté par ses amis de Bologue sur les dispositions du gouvernement français. leur répondait : « Je ne peux que vous référer à ce que le gouvernement a proclamé lus-même à la tribune nationale, et à l'assentiment que trois fois il a donné dans cette Chambre en ne réclamant pas contre mes définitions du système français de non-intervention. J'ajonterai que j'ai en connaissance de lettres officielles qui étaient d'accord avec ces principes . » Quelles étaient ces « lettres officielles »? Un peu plus tard, dans la séance du 18 mars, alors que le général Sébastians était devenu le collègue de Casimir Périer, La Fayette, voulant lui opposer le langage qu'il avait tenu pendant l'administration précédente, lui demanda « s'il était vrai ou s'il n'était pas vrai qu'il cût déclaré officiellement que le gouvernement français ne consentirmt jamus à l'entrée des Autrichiens dans les pays actuellement insurgés de l'Italie ». Le général Sébastiani répondit : · Entre ue pas consentir et faire la guerre, il y a une grande différence. » Cette réponse permet d'entrevoir à quelles équivoques des ministres timides avaient recours pour ne pas heurter de front le parti belliqueux.

Quand l'homme de confiance du Roi avait si peu le courage de ses résolutions pacifiques, que ne pouvait-on pas craindre de la faiblesse habituelle de M. Laffitte? Aussi Louis-Philippe n'hésitait-il pas à prendre contre lui des précautions qui jettent un jour curieux sur l'état intérieur du gouvernement. Notre ambassadeur à Vienne, le maréchal Maison, avait

<sup>1</sup> Mémoires de La Fayette, t. VI.

pris feu en entendant M de Metternich annoncer l'intervention de l'Autriche en Italie, et il avait aussitét envoyé à Paris une dépêche belliqueuse pressant le gouvernement français de prendre les devants et de jeter une armée en Piémont. Le Roi, tout en donnant l'ordre au général Sébastiani de verser un peu d'eau froide sur l'imagination trop échauffée de l'ambassadeur, jugea prudent de cacher sa dépêche au président du conseil; il craignait que celui-ci n'en fût ébranlé dans ses dispositions pacifiques, ou qu'il ne la livrât à sa clientèle démocratique qui s'en serait fait une arme contre le gouvernement. Vaive précaution du reste; dans ce régime de laisser-aller, l'indiscrétion était partout, au bout de quelques jours, le National faisait allusion à la dépêche; M. Laffitte apprit ainsi, non sans froissement, et l'existence du document et le mystère qu'on lui en avait fait '.

Si cet incident montre combien peu sûr était le ministère, il montre également à quel point le Roi était décidé pour la paix. Cela ne l'empéchant pas, il est vrai, d'user de diplomatie pour limiter l'intervention. Il avait pris assez vite son parti de l'occupation de Modène et de Parme par laquelle les Autrichiens se disposaient à commencer; le droit de reversibilité établi su profit de la cour de Vienne lui paraissait placer ces deux duchés dans une condition spéciale. Mais il eût vivement désiré que cette occupation ne s'étendit pas aux États de l'Église. Il fit alors proposer à la cour de Vienne, comme un remêde plus efficiers proposer à la cour de Vienne, comme un remêde plus effi-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet incident devoit avoir une suite. En même tempe qu'il avoit avvey- a dépethe belliqueuse à Paris, le meréchel Maison avait écrit dens le même sons à son collegue, le géneral Guillemison, ambumadeur de Prance à Constantinople, Celus-ci, persuade que le guerre allait éclatir, remit à la Porte une note la present d'armer pour agir de concert avec le Prance contre l'Autriche et le Russie. Cette demarche, bioniôt camme, fit grand acandale dans teutes les chancelleries : M. Perier était alors au pouvoir; l'ambassadeur fut menediatement rappelé. De telles demarches trabuseut sans doute l'indiscipline qui avait, aprola révolution, gagos tous les range de la horarchie, mais al faut aussi recommatine que les déclarations de tribune avaient pu induire en erreur nes representants à l'etranger sur le pol tique reelle du gouvernement. C'est ainsi que, vers la même ápoque, nous voyous M. de Barante chigé de rappeler à l'ordre notre agent à Bologne, qui renvoyant les managés aux discours des ministres sur le non-intervoution, pour les engager à aveir fes dans l'appus de la Prance. (Déphéhe de M. de Barante au gineral Sabastiane, en date du 9 mars 1834. Decumente monéra-)

cace et moma dangereux qu'une intervention armée, l'ouverture à Rome d'une conférence dans laquelle les représentants de l'Autriche et de la France examineraient les griefs des Légations et réuniraient leurs efforts pour obtenir du Pape les réformes nécessuires à la pacification du pays. L'idée n'était pas mauvaise; elle avait le tort de venir trop tard. En même temps, sans s'engager par des menaces trop précises, notre gouvernement cherchait à inquiéter l'Autriche sur les résolutions auxquelles nous obligerait l'entrée de ses troupes dans les États romains. - Si mous pouvous admettre, écrivait le général Sebastiani, qu'à l'égard de Modène et de Parme des circonstances particulières modifient jusqu'à un certain point l'application des principes généraux, il n'en est pas ainsi en ce qui concerne les États de l'Eglise. La dignité et les intérêts de la France serment également blessés par une intervention d'une puissance étrangère dans cette partie de l'Italie, et le gouvernement du Roi se verrait réduit, tant par le sentiment de ses devoirs que par l'irrésistible. impulsion de l'opinion nationale, à chercher dans des combimaisons nouvelles des garanties pour l'honneur et la sécurité de la France. « Puis il ajoutait en post-scriptum : « L'entrée des troupes autrichiennes dans les États de l'Église compromettrait sérieusement la paix de l'Europe. J'aime à croire que M. le prince de Metternich examinera avec sa prudence accoulumée les conséquences d'ane pareille entreprise 1. . Dans ses conversations avec les ambassadeurs étrangers, le ministre s'exprimait plus vivement encore, toujours dans l'espoir de produire un effet d'intimidation. Enfin, pour appuyer ce langage, une ordonnance royale du 10 mars appela à l'activité 80,000 conscrits de la classe de 1830. L'Autriche, cependant, était trop avancée pour reculer. Elle accepta avec empressement la proposition d'une conférence aux les réformes à apporter dans l'administration pontificale; mais elle était bien décidée, quoiqu'elle eut soin de ne pas le dire tout haut, à ne pas retarder pour cela d'un jour

<sup>•</sup> Sur toute cette négociation, cf. les dépêches adresses par le général Sébastions à M de Barante (Pocuments medits), et les Memoir a médits de M de Sante-Aulaire.

ses mesures militaires. Le gouvernement français, su contraire, tàcha de se persuader que la réponse favorable de l'Autriche impliquant ajournement de l'intervention, et, pour être en mesure de prendre part à la délibération commune qui allait s'ouvrir auprès du Saint-Siège, il se hêta de pourvoir à l'ambastade de Rome, qui, par une négligence singulière dans une telle crise, n'avait pas en de titulaire depuis la révolution de Juillet.

Ce poste, devenu si important, fut offert au comte de Sainte-Aulaire. Ce choix était significatif. Gentilhomme accompli, lettré distingué, M. de Sainte-Aulaire s'était trouvé fort. engagé dans l'opposition libérale sous la Restauration; mais il était de ceux qui avaient un avec regret cette opposition aboutir à un renversement de la vieille monarchie. Fort dégoûté de quelques-unes des suites de la révolution de Juillet, et ne se génant pas pour dire - qu'elle ne pouvait être utilement servie que par ceux qui la détestaient », ses principes politiques comme ses répugnances d'homme du monde ne le disposaient. aucanement à se faire le complaisant des révolutionnaires cosmopolites. De plus, ses sentiments religieux ne lui eussent paspermis d'être l'instrument d'une politique hostile au Saint-Siège. A sa première question sur ce qu'on voulait lui donner à faire en Italie, le général Sébastiani lui répondit : « Vous aures à défendre l'autorité spirituelle et temporelle du Pape. 🔻 🗕 🛎 🗛 ces conditions, je partirai quand vous voudrez», reprit M. de Sainte-Aulaire. Avant de se mettre en route, le aouvel ambassadeur eut plusieurs entretiens avec le Roi, avec le président du conseil et avec le ministre des affaires étrangères. On luidonnait mission d'approper les négociations déjà ouvertes à Vienne, en vue de substituer à l'intervention armée une sorte de médiation diplomatique des deux grandes paissances catholiques entre les populations des Légations et leur souverain ; il devait chercher par quelles transactions, par quelles réformes on pouvait pour le présent pacifier ces contrées, pour l'avenir raffermir l'autorité du Pape. - Mais, demanda-t-il, que faire

<sup>\*</sup> Memoires de M. de Metiernich, t. V.

ai l'entrée des Autrichiens dans la Romagne précède mon arrivée à Rome? - Il vit tout de suite que sa question était indiscrète, importune; le gouvernement cherchait à se convaincre que cette hypothèse ne se présenterant pas; en tout cas, il lus déplaisait d'avouer d'avance que, même dans cette hypothèse, il pe ferait pas la guerre. Force était donc pour l'ambassadeur de deviner ce qu'on ne voulnit pas lui dire explicitement. Cels ne lui fut pas bien difficile. Il se rendit compte que la partie de ses instructions qui semblait indiquer la résolution de faire respecter à tout prix en Italie le principe de non-intervention, ne devait pas être prise à la lettre, et que si l'intervention s'étendait au territoire pontifical, ce ne serait encore la qu'une question diplomatique à traiter avec fermeté, man avec mesure. Le danger d'une rupture commencerait seulement au cas, alors nullement à prévoir, où les Autrichiens entreraient en Piémont. La guerre serait notre ruine, fui déclara le général Sébastiant; nous ne sommes pas en état de la soutenir. . Il n'était pas jusqu'à M. Laffitte qui ne lui dit : « Ne vous préoccupez pas des apparences belliqueuses, et tenes pour certain, quoi qu'il arrive, que tant que le Roi sera roi et aure Sébastiani et moi pour ministres, la paix de l'Europe ne sera pas troublée 1. »

A vrai dire, les garanties offertes ainsi par le président du conseil étaient fort inégales. On pouvait compter sur la volonté du Roi ; mais chacun savait par expérience ce que valait celle de M. Laffitte, et se présence au ministère, loin d'être rassurante, apparaissait au contraire comme le grand danger de la situation. Les étrangers en jugenient ninsi; sachant la complanance da ministre français pour toutes les opinions violentes, augurant de ses dispositions réelles par ses fanfaronnades de tribune et par les menaces plus ou moins voilées de ses communications diplomatiques, als ne lui croysient ni la volonté, ni surtout la force de résister au cri de guerre que soulèverait dans la gauche. la nouvelle, attendue d'un jour à l'autre, de l'entrée des troupes autrichiennes dans la Romagne.

I Mémoires inédits de M. de Sainte-Aufaire.

### 17

Pendant que la sagesse royale s'efforçait ainsi partout : en Belgique, en Pologne, en Italie, d'écarter l'une après l'autre tontes les tentatives d'aventure téméraire, le parti patriote et belliqueux devensit, dans la presse et dans le Parlement, plus bruyant et plus exigeant que jamais. Son exaltation n'avait pas été sculement l'effet passager du soleil de Juillet; elle se prolongeait en s'aggravant. Chacune des insurrections qui éclataient presque simultanément sur tous les points de l'Europe était une excitation nouvelle et semblait justifier les assertions de ceux qui avaient répété que la France de 1830, en promenant seulement le drapeau tricolore, souléverait tous les peuples et bouleverserait le vieux monde. Et puis, disart-on, il ne a'agissait plus de prendre l'initiative de ce bouleversement, mais de secourir des insurrections déjà faites, de profiter de l'occasion qui venant à nous, d'accepter les concours, les annexions qui s'offraient. Il faut croire cependant qu'une politique d'action n'était pas si aisée, paisque, dix-huit ans plus tard, en 1848, ces mêmes démocrates, parvenus à leur tour au pouvoir, se sont empressés d'assurer l'Europe de leur fidélité sux traités de 1815, et ont été plus sourds encore que la monarchie de Justlet aux appels de l'Italie et de la Pologne. de nouveau soulevées. Mais, en 1830 et en 1831, n'ayant pas encore la responsabilité du gouvernement, ils se livraient à tous les entrainements d'un patriotisme facile pour eux, s'il était périlleux pour leur pays.

A entendre ces diplomates et ces stratégistes tout imbus des souvenirs de la Convention et de l'Empire, rien de plus simple ni de plus légitime que de mettre la main sur la Belgique. Aussi quel cri de colère, quand le Roi n'ose même pas accepter la couronne offerte au duc de Nemours! Il a peur de l'Angle-

LA OUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAPPITTE. terre, dit-on, et alors les journaux attaquent cette nation, la ecule qui soit à peu près notre alliée, avec la plus apre violence. comme pour être bien surs qu'elle ne manquera pas à la coalition qu'on se plait à provoquer. Du reste, à quoi bon se géner avec l'Augleterre? Les écrivains « patriotes » ne décrètent-ils pas qu'en prois sux difficultés inextricables de la question urlandaise, de la réforme électorale et du paupérisme industriel. sans le sou, à la veille d'une révolution, elle est frappée désormais d'une impuissance radicale? Aucune invective méprisante n'est éparguée à la conférence de Londres, à ces « représentants d'une civilisation cadaque », à ces » soutiens des spoliations de 1814 et de 1815 «, devant lesquels la fierté clairvoyante des pournalistes rougit de voir M. de Talleyrand « ramper », subalterne et incapable. Pour compléter cette intelligente besogne, on s'applique à exciter les Belges eux-mêmes contre les s'applique chetés » et les « trabisons » de la diplomatie française. Dans la question italienne, les accusations ne sont pas mome véhémentes : en n'empéchant pas, à main armée, l'Autriche de réprimer certaines insurrections, le gouvernement viole à la fois, et les vieilles traditions de la politique française dans la Péninsule, et son propre principe de non-intervention; on interprête ce principe comme un engagement solennellement pris par la France de soutenir, envers et contre tous, les nations auxquelles il plairait de se soulever, et, au nom des insurgés de Modène ou des Légations, on prétend nous reprocher un manque de parole. • Tross fois, s'écrie-t-on, avant que le coq chante, le gouvernement français a renié le grand principe qu'il a proclamé bien haut l . Pour la Pologne, on ne prend même pas le temps de discuter et de réfléchir; tout est gu sentiment : « Appui à nos frères de Varsoviel » tel semble être le cri général. Demandez-vous à ces exaltés si c'est par ballons qu'ils comptent transporter une armée de secours ? il leur paraît tout simple de répondre en réclamant la regonnaissance de l'indépendance de la Pologne, l'envoi de généraux, de volontaires et d'armes, ou bien encore se blocus de la Baltique et un débarquement sur quelque point du duché de Posen. A

croire même un écrivain révolutionnaire, il eût suffi d'expédier des commis voyageurs en démagogie, avec mission d'appuyer, au nom de la France, les clubs de Varsovie, dans la guerre qu'ils avaient déclarée aux chefs politiques et surtout aux généraux de l'insurrection; une fois le régime de 93 établi là-bas, la Pologne eût été sauvée par la toute-puissance de la révolution.

Ainsi guerre contre la Prusse, la Hollande et l'Angleterre en Belgique, contre l'Autriche en Italie, contre la Russie en Pologne , et, afin de mieux exciter contre nous non-seulement les gouvernements effrayés de la révolution, mais les peuples jaloux de leur indépendance, on dévoilait des desseins de conquétes, on parlait couramment de « rentrer dans nos frontières », en reprenant la rive gauche du Rhin. La Gazette d'État de Berlin répondait « que les frontières naturelles de la France étaient les Vosges et les Ardennes », opposant ainsi à une déclamation vaniteuse et passagère le cri d'une haine réfléchie et d'une tenace convoitise. Où s'arrêterait d'ailleurs l'imagination diplomatique et guerrière des hommes d'État du parti révolutionnaire? En un tour de main ou plutôt en un tour de phrase. ils bouleversaient tout, disposaient de tout. Les circonstances, a dit un des leurs, « permettaient aux Français une ambition sans limites ». Cet écrivain croyait voir « la Russie engagée dans des projets trop vastes pour ses ressources, la Prusse en lutte evec les provinces rhénanes, l'Autriche menacée par l'esprit d'indépendance en Italie, l'Angleterre incertaine, inquiète et impuissante, l'Europe entière surprise et éblouie par la révolution de 1830 - . Dès lors, aucun obstacle à notre action. Rien de plus nisé que de dominer à Constantinople et, « par l'empire des sultans raffermis, de sauver la Pologne ». En Italie. l'uniforme de nos soldats, brillant sur le sommet des Alpes. suffisait pour l'indépendance de la Péninsule ». Aux Beiges. is nous offricious, pour prix d'une fraternelle union, la substitution du drapeau tricolore à l'odieux drapeau de la maison d'Orange ». Cela même n'était pas assex : nous intervenions 🔈 Lisbonne, pour y détruire la « domination déshonorée de l'Angleterre » ; nous nous « emparions moralement de l'Espagne » , en poussant seulement les réfugiés espagnols entre les deux factions monarchiques, ardentes à s'entre-détruire. Puis, après s'être repu de ces chimères, on promettait à cette France, mal guérie des ivresses napoléoniennes, « qu'encore une fois, elle allait gouverner le monde <sup>1</sup> ».

Ces extravugances téméraires n'étaient pas seulement le fait d'arréguliers saus importance. Il était un écrivain qui occupait le premier rang dans la presse de gauche et qu'on ne pouvait, à cette époque, accuser d'animonté contre la monarchie : cet homme nous est connu ; déjà sa fière, apre et fine figure nous est apparue dans les dernières années de la Restauration, à l'avant-garde de l'opposition, entre M. Thiers et M. Mignet, et nous avons alors taché de l'esquisser : c'est Armand Carrel. Il n'est pas de témoin plus considérable et moins suspect pour nous faire connaître les idées qui régnaient alors dans la partie supérieure de l'opinion libérale et révolutionnaire ; témoin facile à interroger d'ailleurs, puisque, presque chaque matin, il expriment sa pensée dans un journal qui exerçait une réglie action sur l'esprit public. Aussi bien, quelque déraisonnables que soient les explosions belliqueuses de Carrel, elles sont moins déplaisantes que les déclamations des rhéteurs alors si nombreux. dans le gauche; il y a chez lui quelque chose de plus eérieux, de plus profond, un accent plus vibrant : la langue de l'écrivain naturellement froide, sèche, amère, tendue, a, quand il aborde ces sujets, l'élan entrainant, la chaleur communicative et l'éclat presque joyeux d'un clairon de bataille. On sent que, pour être avenglé, son patriotisme est vroi, que ce n'est pas seulement un moțif à phrase, que son épée n'est pas une arme de théâtre, et que, s'il veut follement verser le sang de la Prance, du moins il ne ménagerait pas le sien propre. Né avec le siècle, il appartenait à cette génération trop jeune pour avoir éprouvé, vers la fin de l'Empire, la souffrance et la lassitude de la guerre, assez**agée pour avoir compris et ressenti la douleur de l'invasion. Il** 

<sup>1</sup> M. Louis Basto, Hatoire de dez eut, t. 11, p. 166.

Voyez le Parti liberal rois la licrima a fon, p. 106 et aniv.

était obsédé par ce qu'il appelait le « poignant souvenir de Waterloo" «. Plus qu'aucun de ses contemporains, il avait été atteint de ce mal, alors si répandu, qu'on a appelé la « maladie de 1815 » : sorte d'hallucination enivrante et douloureuse dans laquelle on évoquait sans cesse les victoires et les défaites passées; plaie toujours vive de l'humiliation nationale; inconsolable regret de la gloire perdue, soif insatiable de la revanche, impression d'ailleurs singulièrement complexe, où le culte de Napoléon se mélait à des prétentions libéraies, surtout à des passions révolutionnaires, et qui aboutessait presque à proclamer une contradiction entre l'idée de paix et l'honneur français.

Ouvrons donc le National de cette époque. Combien peu Carrel cherche à dissimuler ou à tempérer la véhémence belliqueuse de la politique extérieure qu'il prétend imposer à la monarchie nouvelle! a La révolution, dit-il, doit être l'affranchiesement de la France, au dedans et au debors. - Il déclare que la « patrie n'est pas heureuse quand elle n'est pas suffisamment glorieuse »; er, « elle n'est pas suffisamment glorieuse, quand elle porte la truce des mutilations que lui font subir des traités humiliants, quand les ublans font encore l'exercice à six marches de Paris, et que le qui-vive de la Sainte-Alliance retentit contre nons, derrière les Pyrénées, derrière les Alpes, et des montagnes de la Suisse à l'embouchure du Rhin ». Il professe que « le droit public de l'Europe ne peut pius dater de Waterloo, mais de nos jouraces de Juillet », et que » vouloir la paix aux conditions du traité de Vienne, c'est vouloir la guerre ». Contre ces « influnes » traités de 1815, acceptés par la « lacheté des Bourbons », il n'e pas esses d'invectives; la France, affirme-t-il, « en est déliée » et a le droit d'en exiger la « révition immédiate \* .. A peine une insurrection éclate-t-elle quelque part, il prend son parti avec emportement, et proclame

National, article du 17 janvier 1831.

<sup>\*</sup> National, acticles des 5 novembre, 1st et 4 décembre 1830, des 17 janvier et 22 mars 1831.

que la France est obligée à lui porter secours 1. Pas une puisannce à laquelle il ne jette le gant. Son amertume éclate surtout contre l'Angleterre : est-ce un ressentiment d'origine napoléonienne? Il lui reproche de « ne placer son honneur que dans le déshonneur de la France ». Puis, afin que le patriotisme affemand ne se sente pas moins froissé que l'amour-propre britannique, il ne craint pas d'affirmer qu'entre MM. les Prussiens et la révolution de Juillet, il ne sera signé de paix que quand il n'y aura plus un soldat prussien sur la rive gauche du Rhin, et que les conseils de la France auront repris, parmi les États de la rive droite, l'ascendant qui leur appartient, « le gouvernement, ajoute-t-il, ne peut, sans trahir les intérêts de la France, et les trabir de la maniere la plus coupable, la plus làche, la plus infâme, permettre que la rive gauche du Rhin appartienne à d'autres qu'à lui on à une nation tout à fait en communguté d'intérêts avec lui" . Il ne dissimule pas les conséquences de la politique qu'il conseille : « Que cela ressemble furieusement. à la guerre générale, c'est possible, l'opposition ne le nie pas; mais elle se moque de la guerre générale en 1831, qui n'est plus 1793 ni 1815. • Impatient d'entendre le « canon des victoires nationales », il s'écrie : « Pastes cette guerre, faites-la qu plus vite... Oni, vienne cette latte que nous appelons de tous nos vœux, et qui peut seule vider la querelle entre la vieille et la nouvelle Europe! - Il repousse dédargneusement la diplomatie : « A la guerre seule, il appartient de rétablir l'équilibre \*, » Ce baptème de sang lui paratt nécessaire à la jeune monarchie; et rappelant ce qui s'est passé en Angleterre, lors de la révolution de 1688 : « C'est par la guerre, dit-il, que cette révolution a'est établie, comme toutes les révolutions \*. . Il n'est pas jusqu'à la misère publique qui ne lui serve d'argument ... Quand

Carrel ne se dissimule par cependant que « soutenir des révolutions accomplies, c'est offers une prime d'encouragement à toutes les révolutions à castre ». (Article du 21 septembre 1831 )

<sup>\*</sup> National, articles du 2 février et du 17 sviil 1831.

<sup>3</sup> But , 30 novembre, 41 décembre 2420; 9 janvier, 13 avril 1831,

<sup>4</sup> Std., 17 parvier 1931.

la confiance publique est perdue; quand il n'y a plus ni crédit ni commerce possibles; quand la détresse, le désespoir, la pasnion ont mis les armes à la main de la classe qui vit de son travail dans les temps de sécurité fondée, il faut la guerre '.... Du résultat, il ne s'anquiète pas un moment : le succes est certain. Si nous sommes en état de vaincre une nouvelle coalition, nous en doutons aujourd'hui moins que jamais a. . Cet ancien officier qui autrefois avait fait preuve dans les choses militaires d'un esprit net, froid, peu enchn aux chimères, en est aux phrases de la rhétorique révolutionnaire sur les volontaires de 92 et sur les deux milhous de gardes nationaux. La Frence de Juillet lui apparatt à la fois si séduisante pour les peuples, si terrifiante pour les gouvernements, que l'Europe s'empresserant « de lui accorder, presque sans examen, tout ce qu'elle demanderait \* - . Puis il ajoute ces fanfaronnedes qu'il est aujourd'hui at sungulièrement pénible de relire : « Ceux qui n'out pas craint, dans les rues de Paris, l'élite des troupes royales, n'auront pas peur des régiments prussens... Vienne le moment où se reucontreront en champ clos une avant-garde prussienne et une poignée de volontaires français, le souvenir des glorieuses luttes de Bruxelles et de Paris sera là pour glacer l'automate dressé à la schlague et imprimer aux coups du soldat citoyen une puissance raconnue depuis les beaux jours de l'armée d'Italie \*.» A ceux que ces promesses de facile victoire laissent encore indécia, il dit qu'après tout la guerre est mévitable, que l'Europe est résolue à nous la déclarer, et « qu'il vaut mieux faire la guerre un peu plus tôt sur le Rhin qu'un peu plus tard aux portes de Paris\* ». Aussi quels ne sont pas la déception, la colère, le dégoût chaque jour grandissant de Carrel, quand it voit au contraire le gouvernement persister dans une politique modeste, prudente et obstinément pacifique! On dirait que le

<sup>1</sup> National, 11 décembre 1830.

<sup>\*</sup> Ibid , 9 mars 1831.

I Ibid., férrier 1131.

<sup>4</sup> Ibid., 30 novembre 1830.

<sup>\*</sup> Bud., 30 november 1830, 13 mer- 1"31.

journaliste cherche à piquer et irriter l'amour-propre de la monarchie nouvelle, qu'il veut, à force d'injures, la contraindre à se battre. Il accable de sarcasmes ceux qui « se mettent à genoux devaut l'Europe » ; il dénonce avec indignation ceux qui « perdent la France et la livrent à l'étranger » , qui » payent sa confiance en déshonneur » , qui « en fait de làcheté, vont du plus bas à quelque chose qui est plus bas encore ». Le mot de « trabison » revient sans cesse sons sa plume. « Honte, mille fois honte, dit-il, à l'impertinent et lâche système qui veut proclamer l'égoïsme politique de la France! « Et il s'écrie, dans l'exaspération de son mépris : « Il y avant plus de fierté sous le jupon de la Pompadour!! »

La parole faisait écho à la presse. C'était sur les affaires étrangères que se livraient alors les combats les plus retentissants de la tribune parlementaire, et, à voir l'achamement des partis, l'émotion passionnée du public, il était manifeste que cette question de paix ou de guerre, déjà si redoutable et si tragique par elle-même, comprenait et résumait toutes les autres ; que sur ce champ de bataille, avait heu la rencontre décisive de la monarchie et de la révolution. Deux hommes étaient alors les principaux orateurs de la politique belliqueuse, = un seldat déclamateur et un avocat sophiste », le général Lamarque et M. Mauguin. Regardez-les, à la tribune, mettre sur la sellette toutes les chancelleries, faire manœuvrer toutes les armées, contracter des alliances, dénoncer les traités, livrer des batailles, parconrir l'Europe sans fatigue pour leur activité, sans embarras pour leur génie, pénétrer jusqu'en Asie, répéter et dépasser les prodiges de Bonaporte, de César et d'Alexandre, mettre en demeure la royauté de 1830 d'entreprendre, sous peine d'être convaincue de déshonneur et de trahison, la grande croisade révolutionnaire contre toutes les anciennes monarchies. Lorsqu'un gouvernement nouveau, s'écriait M. Mauguin, l'introduit au milieu des vicilles dynasties de l'Europe, il faut q u'il fasse comme un officier nouveau qui entre dans un régi-

National, 5 novembre, 11 et 13 décembre 1830, 5 et 16 mars, 1°, 7 et 29 «val, 25 septembre 1831.

ment, qu'il fasse ses preuves. • Et défant les soldats de l'étranger : • Qu'ils viennent, et ils verront si nous avons posé les armes, s'ils sont tous morts, les héros d'Austerlitz et d'Iéna! • Le général Lamarque déclarant la guerre su nécessaire, qu'il eût fellu la faire presque - sons motif ' • ; puis, après avoir dépeint et flétri l'égoisme lûche et subalterne du gouvernement, après l'avoir montré s'abaissant devant l'Europe et tremblant de mécontenter l'Angleterre, il s'écriait, aux applaudissements du ces bourgeois qui s'imaginaient avoir vaincu l'Europe, en délogeant les gardes suisses des Tuileries : « Mais pourtant le beffroi de Notre-Dame a tonné le 29 juillet! mais le canon de Paris a fait taire celui de Waterloo! »

Officier distingué des armées impériales, fort engagé dans les Cent-Jours, le général Lamarque avant été, sous la Restauration, l'un des types de cette opposition qui se disait libérale, en étant surtout bonapartiste \*. Au lendemain de la révolution de Juillet, il se trouva tout à coup en possession d'une de ces renommées passagères que l'histoire ne ratifie pas, et qui sont d'autant moins durables qu'elles sont plus exagérées. On le mettait alors couramment au suveau ou même au-dessus du général Foy. A entendre la voix publique, c'était un « orateur de l'antiquité » , un « héros classique » , un » grand homme de Phitarque dont on ne savait si les blessures avaient été reçues 1 à Waterloo ou aux Thermopyles N Quand il apparaissant à la tribone, les joues creuses et pâles, le front sillonné de cicatrices, la voix sépulcrale, récitant un discours écrit avec un certain dan de la phrase, la foule croyait voir la figure, enteadre la parole du patriotisme souffrant et indigné. C'étaient parfois des explosions d'enthousiasme, difficiles à comprendre pour quiconque relit aujourd'hui ces lieux communs ampoulés. Tel jour, per exemple, une jeune femme, placée dans une des tribunes

<sup>\* »</sup> La gloire, distit le général Lamarque, est un ciment si primant, elle fair prateur des racteus a prefendes à une dynastie nouvelle, qu'il serut pent-âtre politique de la chercher sant motif »

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> En 1815, sependant, il avant public une brochere où il annonçait la résolution de - s'envelopper dans le drapeau bloce - qui, desast-il, les servingit de • lancoul ». (Mémoires de M. Dupen, t. 11, p. 197.)

de la Chambre, lançait au général un bouquet de fleurs. Après tout, n'était-il pas juste de le traiter comme un acteur au théatre? Non pas, sans doute, qu'il ne fût auncère : ses imprécations contre les traités de 1815 n'étaient pas seulement phrases de rhéteurs; il croyait réellement la France déshonorée, tant qu'elle n'aurait pas rétable sa domination militaire sur le monde, comme au lendemain d'Austerlits, et il se sentait personnellement humilié, tant qu'il serait gouverné par des bourgeois.

C'était pourtant un bourgeois, oet avocat qui rivalisait avec le général Lamarque d'audace diplomatique et d'intrépidité belliquense. Parole diserte, abondante, incisive, dirigée avec un art qui allait jusqu'a l'apprêt, sûre d'elle-même à ce point de manquer de saillie et d'imprévu; voix mélodieuse qui eût enchanté, si l'on n'eût senti que derrière ce merveilleux instrument, l'âme était absente ; manières aimables, facilement doucerenses; figure régulière, souriante sans gaieté, avec une fatuité déplaisante qui en gâtait tout le charme : tel était M. Mauguin. Indocile et hardi, ambitieux et mobile, avant tout vaniteux, il avait cru d'abord que, d'un seul coup, les journées de Juillet allaient le porter au pinacle ; il s'était flatté de transformer en gouvernement provisoire la commission municipale dont il faisait partie. Ce rêve fut de courte durés, il ne pardonna pas à ceux qui l'avaient fait évenouir, et sortit de là froidement résolu à pousser l'opposition plus loin que tout autre. Les affaires étrangères lui parurent fournir le thème le plus favorable; ses prétentions d'homme d'État y trouvaient leur compte. Au bout de quelques semames, il se crut le plus compétent des diplomates et même un peu stratégiste. Ne parles plus à cet avocat de problèmes juridiques et législatifs. Fi donc, il n'est pas fait pour ces miseres de procureur; il dispose da monde entier à la tribune, et fût-il seul à croire à son importance, il s'y complait. Alors le public ne voyait pas, comme il le verra bientôt, le vide de cette rhétorique 1, le faux

<sup>•</sup> Jacquement e écrit deux une de ses lettres : « Maugum s'asmanes de leun sommes un orage et passe comme un marge creux de paroles. »

de ces sophismes, le ridicule de cette infatuation; si déjà M. Mauguin était isolé, sans empire réel sur les autres, du moins il jouait un rôle brillant et bruyant; on l'écoutait et on l'applaudissant.

Le parti belliqueux ne se contentait pas de presser le gouvernement français de faire partout en Europe la crossade révolutionnaire, il appelait, suscitait partout la révolte des peuples contre leurs souverains, violation flagrante de la neutralité dans faquelle il importait tant à la loyauté, à la sécurité de la France. de se maintenir. « Ce parti, a dit un peu plus tard M. Guzzot, appelait à grands cris la guerre, la guerre générale, la guerre de principe... Quand la guerre lui e manqué, qu'est-ce qu'il e fait? Il l'a faite, cette guerre, mais il l'a faite sous main, il l'a faite sous terre, par la propagande, par les provocations à l'insurrection , au renversement des gouvernements établis. C'est une guerre, cela, messieurs. Il n'est pas loyal d'appeler cela la paix; c'est la guerre non déclarée, déloyale, injuste... Nous avons vu ouvrir des souscriptions en faveur de je ne sais quels projets de révolution qui n'ont pas même eu l'honneur d'avorter; nous avons va des sociétés anonymes se former pour provoquer au dehors de semblables projets. » On ne s'en cachait pas d'ailleurs ; s'adressant aux puissances elles-mêmes, Carrel. osait écrire : « Nous chercherons, nous, à soulever les peuples contre les rois pour la liberté du monde, nous le ferons au grand jour par la presse, partout où pénètrent nos feuilles; nous le ferons en secret par nos intelligences, là où il n'est pas plus permis d'imprimer que de penser et d'écrire ; c'est notre droit, c'est notre rôle. - Sans doute, le journaliste et ses emis s'inquietaient peu de contrecarrer ainsi directement l'action. de notre diplomatie, de rendre sa tâche plus difficile, plus pénible et plus périlleuse, d'éveiller des espérances qu'elle ne pouvait réaliser, d'encourager des exigences qu'elle devait ensuite combattre, de l'exposer à se faire accuser de manque de parole par les peuples déçus; mais était-ce randre service aux révoltés eux-mêmes, que les exciter, sans être capable ensuite de les seconder ? Qui donc alors devenait vraiment responsable.

# LA QUESTION EXTERIEURE SOUS M LAPPITTE, 221

de tant de douloureux avortements? Sur qui devait retomber le sang répandu en vain? M. Guizot était fondé à dire de cette conduite tenue à l'égard des révolutions étrangères : « On a fait comme ces malheureux qui mettent au monde des enfants, sans s'inquiéter de savoir s'ils sont en état de les nourrir et de les élever. »

La Fayette, demeuré pendant toute la première partie du ministère Laffitte l'un des premiers personnages du gouvernement, était le centre de cette diplomatie révolutionnaire. Tous les conspirateurs et insurgés d'Europe avaient des agents accrédités suprès de lui. Se correspondance le montre occupé à les encourager, et il est assex dans la confidence de leurs projets pour pouvoir souvent autoncer d'avance leurs soulévements; genre de prophétie qui n'était pas de nature à diminuer les méhances et les griefs des puissances intéressées. Il abusait de sa aituation pour engager le gouvernement français de la façon. la plus indiscrete et la plus téméraire. Les agitateurs polonais on staliens, depuis longtemps en relations étroites avec lui, agissaient d'après ses conseils et ses encouragements. La Payette, cependant, moins franc ou moins conséquent que le général Lamarque ou M. Maugum, se défendant de désirer la guerre, de vouloir « cette attaque soudaine, apontanée, impétueuse comme la révolution elle-même, qui, disait-il, était demandée par tant de patriotes » ; mais, par niaiserie, plus que par perfidie, il faisait et disait tout ce qui pouvait compromettre le maintien de la paix All ne dénonçait pas les traités, mais se plaisait à les mandire et parlait avec mépris et déduin des conférences diplomatiques. Il ne voulait pas compre avec la vieille Europe, mais conseillait au gouvernement de « prendre avec elle le ton un peu hautain 1 », la dénonçait comme étant imbue de » principes rétrogrades », en lutte inévitable avec « nos contagienses libertés », traitait, à la tribune, les souverains étrangers de « tyrans »,

I « Quand, disset La Payette, je pris la hberté de proposer au ministère, des les premiers temps de la révolution, de president le tan un peu hautain qui pouvant nous convents avec les puissences étrangères, l'idée ne caus pas venue de fone déclarer la guerre. »

et se vantait d'étre pour eux « un épouvantail ». On ne voit guère ce que gagnaient à un tel langage la sécurité et la dignité de la France. Tout en se disant d'accord avec le gouvernement sur les principes de sa politique extérieure, c'est-à-dire sur la non-intervention, il l'accusait, comme M. Manguin ou le général Lamarque, d'avoir « fait descendre la Prance de la hauteur où la révolution de Juillet l'avait élevée ». Il était de ceux que nous avons déjà signalés et qui déclaraient la France obligée, au nom de ce principe de non-intervention, de protéger toutes les insurrections. Ne prétendait-il pas que nous devions empécher les armées russes d'entrer en Pologne, sous prétexte qu'il y avait la deux nations, deux gouvernements distincts, bien que réunis sur la tête d'un seul prince, et que le Car n'avait pas le droit de porter seconrs au roi de Pologne? Il ne semblait pas s'apercevoir que ce principe ainsi interprété ne nous laissait plus qu'un rôle passif, qu'il livrait en réalité la direction de notre diplomatie et la disposition de nos armées aux révolutionnaires de tous pays. C'était le dernier mot de le tectique du « laisser-aller ».

Dans cette question, comme dans les autres. La Payette était dominé par son entourage. Auprès de lui, s'agitaient des réfugiés de diverses provenances, aventuriers, hableurs, déclassés, quelquefois même chevaliers d'industrie, mélés à des citoyens généreux qui s'étaient sacrifiés pour leur pays et à de touchants exilés qui pleuraient Sion sur le fleuve de Babylone; les meilleurs, en prote à ce trouble d'esprit, à cette illusion impatiente de tout risquer, qui est le propre des émigrés; tous se croyant d'ailleurs le droit de chercher uniquement l'avantage de leur propre patrie, sans s'inquiéter de ce qu'il pourrait en coûter à la France. Nul n'a poussé plus loin que La Fayette et n'a goûté davantage le cosmopolitisme. En Amérique comme en Europe, il avast acquis, auprès des patriotes de chaque nation, une sorte de naturalisation universelle. Citoyen de tous le pays et surtout garde national de toutes les cités, il s'amusoit, au moment où la Pologue versait à flots son sang. à sa proclamer « le premier grenadier de la garde nationale de Varsovie -. Combien il était henreux de pouvoir écrire : - On vous aura raconté notre diner allemand et cosmopolite; j'ai été fort touché d'entendre les vivat à mon égard, répétés en sept langues différentes, dont une hongroise '. - Plus fier encore, quand il apprenait qu'une révolte avait éclaté en quelque pays, au cri de : Vive La Fayette! Le plus négligé et le plus compromis, dans ce patriotisme universel, était l'intérêt de la France; une telle politique nous cût jetés aussi vite dans les aventures que les agressions plus franches, conseilées par Carrel, par M. Mauguin ou par le général Lamarque; c'était, sinon la guerre sans le dire, ce qui eût été le plus perfide, du moins la guerre sans le vouloir, ce qui était certainement le plus dangereux et le plus sot.

Si la politique belliqueuse, avouée ou non avouée, n'avait été que celle d'une opposition en lutte contre un gouvernement nettement pacifique, le conflit déjà n'eût pas été sans péril; il eut été à crandre que l'opinion, troublée, intimidée par le tapage des violents, ne se laissat aller à la dérive, sans que la sagesse du Roi parvint à la retenir. La situation était plus dangereuse encore : les partisans de la guerre, au hen d'être en hostilité avec le gouvernement et par suite séparés de lui, se trouvaient en quelque sorte mélés dans les range de l'armée ministérielle. M. Laffitte aimait sans doute à déclarer aux diplomates et aux conservateurs que, « lui aussi, il voulait la paix et la bonne intelligence avec les puissances étrangères • , il condamnait la • propagande • faite pour exciter des révolutions dans toute l'Europe », et désavouait « ses amis républicains » ; mais s'il était pacifique, il ne l'était qu'avec sa légèreté, sa faiblesse et son inconséquence habituelles. Parmi les « patriotes », il avait beaucoup de ses amis, de ses fonctionnaires, de ses familiers, de ceux à la passion desquels il résistait rarement, à la currosité desquels il se livrait toujours. C'est pour leur plaire qu'il tenait parfois à la Chambre un langage ou même entrainait le cabinet à des démarches peu

<sup>1</sup> Lettre du 30 mai 1532,

en harmonie avec la politique que de son côté le Roi tàchait de feire prévaloir. On a vu quelles complications fâcheuses en étaient résultées notamment dans les affaires de Belgique et d'Italie. Plus le danger approchait, moins le président du conseil paraissait en état de le parer. Loin d'oser enfin rompre avec la gauche belliqueuse, il se montrait d'autant plus timide et caressant qu'elle était plus violente, ne semblant avoir qu'une résolution ferme, celle, quoi qu'il arrivat, de ne jamais se l'alièner. Si cette gauche n'était pas dès lors tout à fait la maîtresse, elle devast évidemment l'être le lendemain, pour peu que l'on continuat dans la voie où l'on s'était engagé.

Une telle situation ne contribusit pas peu è entretenir et à aggraver les défiances des chancelleries étrangères. Comment ces chancelleries pouvaient-elles accorder grande foi aux assurances diplometiques, quand le langage de la tribune semblait parfois si différent? De quel poids pouvaient être à leurs yeux les intentions ancèrement pacifiques du Roi, en face des violences belliqueuses d'hommes qu'ils ne parvennient pas à distinguer des gouvernants on auxquels ceux-ci ne paraissaient avoir ni la volonté ni la force de résister? Dès le lendemain des journées de Juillet, les cabinets européens avaient été conduits à supposer qu'en France le pouvoir réel était autre que l'autorité nommale. En août 1830, M. de Humboldt, chargé par la Prusse, et aussi, disast-il, a par quelques autres cabinets prépondérants », de s'informer des intentions du gouvernement français, était allé tout droit trouver La Payette; et, comme celui-ci faisait mine de le renvoyer au ministre des affaires étrangères, M. de Humboldt avait musté, et déclaré qu'il avant mission de s'adresser au général; alors, sans se faire prier davantage, celui-ci s'était mis à développer l'interprétation singulièrement compromettante qu'il donnait en principe de non-intervention. A tout instant, les efforts diplomatiques du Roi et des ambassadeurs se heurtment aux alarmes, aux irritations qu'excitaient, ches les puissances, les agressions guerrières de Carrel, de Mauguin, de Lamerque, ou les incartades cosmopointes de La Fayette, Louis-Philippe, par exemple, devait

plus d'une fois ressurer lui-même le gouvernement de Vienne sur les projets italiens de La Payette, et il se trouvait réduit à indiquer, comme motif de sécunté, que le général était trop occupé de la Pologne pour rien tenter de sérieux au delà des Alpes. M. de Barante, rendant compte de ses conversations avec le ministre sarde et avec les diplomates étrangers, écrivait, le 5 mars 1881 : « Les discours de M. de La Payette, son action, son influence sont le principal thème de toutes les conversations : on ne me dit pas, mais je comprends fort bien que tout ce que notre gouvernement fait de raisonnable, de pacifique, d'amical pour les autres puissances, parait non pas la suite d'un plan fortement arrêté, mais le résultat d'une oscillation alternative entre une opinion qui se fait craindre et une politique sage et éclairée dont, à regret, l'administration - française se voit souvent forcée de s'écurter '.v Chaque imprudence de nos patriotes et surtout chaque faiblesse du pouvoir avaient aussitôt leur contre-coup dans la conférence de Londres, et risquaient de faire rompre cette délibération, suprème et unique ressource de la paix enropéeune. Il ne fallait pas moins de tout le sang-froid de Talleyrand, de son autorité personnelle et même de l'indépendance quelque peu impertinente qu'il affichait à l'égard de son gouvernement, pour écarter les difficultée qui renaissaient sans cesse et faisaient douter du succès. Les hideux désordres qui marquèrent la fin de l'administration de M. Laffitte et que nous raconterons tout à l'heure. n'étaient pas faits pour diminuer les défiances des cabinets étrangers. A Londres même, dans un milieu libéral, la duchesse de Dino constatant que « notre Bévolution de Juillet était fort dépopularisée par la série des émeutes et des gáchis de Paris . . De Turin, M. de Barante, dont nous avons déjà cité le clairvovant témoignage, écrivait à son manistre, le 25 février : « Je commence à voir plus manifestement l'effet de nos troubles de Paris: il est complet et affligeant. Votre Excellence n'a nul besoin que je le décrive, il est assez facile à deviner. Il donne

<sup>1</sup> Documents incitits.

Lattre à M. de Barante, en date du 31 mars 1831 (Documents énédits)

de la force aux opinions qui nous sont contraires, intimide les hommes sensés qui nous sont favorables, et, ce qui est le plus triste, nuit à notre considération. Je pois déjà entrevoir un changement dans le ton du comte de Latour (le ministre sarde). A ses yeux je ne représente plus qu'un pouvoir variable et incertain. Ce qu'il importe surtout de savoir, c'est qu'on nous craindre d'autant moins qu'on nous supposera livrés à des opinions plus absolues et plus ardentes. » Il ajoutait, le 9 mars : « La tribune, les journaux, les lettres arrivées de Paris apprennent trop bien aux gens les moins clairvoyants tout ce qui est remis en problème. Je dois le dire à Votre Excellence, à aucun moment depuis le premier mois qui s'est écoulé apres la révolution de Juillet, le péril de la France n'a été jugé plus grand. La solennité des paroles officielles qui niemient l'évidence serait de pen d'effet !. »

A ce régime, l'inquiétude allait chaque jour croissant en Europe, Dans toutes les chancelleries, ou déclarait la guerre. imminente. C'était, dans les premiers jours de mars, le proposi courant des diplomates étrangers \*, et nos ambassadeurs en requeillaient partout l'écho. De Turin, M. de Barante écrivait : « Ici l'on est fort convaincu de la guerre. « Et M. Molé lui répondant de Paris : « Plus que jamais, la guerre me paraît, inévitable. - Ce n'était pas qu'à l'étranger on désirât cette guerre, ni méme qu'on soupconnat seulement les ministres francais de la vouloir ; c'est qu'on croyait ces ministres de plus en plus débordés par les violents, de moins en moins capables de leur résister. L'à était le danger. Pour rendre confiance aux autres puissances, pour dissiper les illusions des agitateurs cosmopolites, pour dégager notre responsabilité comme notre honneur, pour sauver la paix, il cât fallu prouver clairement au monde. que les hommes de gauche n'étaient plus les inspirateurs et les confidents du gouvernement, qu'ils n'étaient plus ses maîtres ou du moins ses condinteurs avec succession future et prochaine :

Documents medits.

<sup>\*</sup> Hillannum, Geschichte Frankreichs, t. I. p. 202 et 214.

Documents médits.

LA QUESTION EXTÉRIEURE SOUS M. LAFFITTE. 227 il cut fallu un ministère qui non-seulement laissat le Roi vou-loir la paix, mais qui la voulut fermement lui-même et surtout osat traiter en adversaires ceux qui ne la voulaient pas. C'est en cela que la question étrangère se trouvait étraitement liée à la question intérieure, et qu'une politique de laisser-aller au

dedans mettait en péril au dehors la sécurité de la France.

### CHAPITRE VI

#### LA CHUTE DE M. LAPFITTE

(14 férner — 13 mars 1831)

I. Le sac de Saint-Germain-l'Auserroit et la destruction de l'archevêché. Insection honteuse da gouvernement. Ses proclamations. Il ratifie l'œuvre de l'émeute. Suppression des fleurs de iya. — II. Scandale produit dans l'opminn. Débat à la Chambre sur ces désordres. Attitude de M. Laffitte. Il n'y a plus de gouvernement. Melaise et aparchie. — I/I. Il faut en finir. Les repards se tournent vers Cammer Périer. M. Laffitte abandonné par le Parlement, par set collegnes et par le Roi. Difficulté de lus faire comprendre qu'il doit se reurer. Son irritation, Profondeur de sa chute.

ı

On peut s'étonner que le pays supportât la honte, la misère et le péril du régime auquel le condamnait le ministère de M. Laffitte; mais c'est l'effet d'un gouvernement de laisser-ader, surtout aux époques troublées et lasses, de déterminer dans l'esprit public une sorte d'abandon. Quoique mécontente et mal à l'aise, l'opinion ne songe pas à réagir. On la direit gagnée, si ce n'est par l'optimisme des hommes au pouvoir, du moins par leur indéférence incertaine, sceptique et inerte. Tant que la descente se continue progressivement et sans soubresaut, cet état peut durer. Parfois cependant le mal, par son développement naturel, aboutit à quelque immense scandale, à quelque désordre grossier, dont la secousse salutaire réveille les esprits et les intérêts de leur torpeur mortelle; alors il semble que le pays entrevoit pour la première fois, comme à la lueur d'un éclair, jusqu'à quel bas-fond il se laissait entraîner,

et de toutes parts s'élève, — Dieu veuille que ce ne soit pas trop tard ! — le cri de dégoût, d'effroi et d'indignation d'un peuple qui maudit l'anarchie et implore un gouvernement. Tel est le phénomène qui va se produire à la suite des hidenses émeutes de 14 et du 15 février 1831.

Le prétexte de ces émeutes fut un service célébré à Saint-Germoin-l'Auxerrois, pour l'anniversaire du duc de Berry, et la démonstration légitimeste, peut-être imprudente, mais en tout cas fort inoffensive, qui l'accompagna. Aussitôt la foule envahit l'église et le presbytère, brise les autels, les statues, les vitraux, fonie aux pieds les crucifix, profane les ornements sacerdotaux dans de sacriléges mascarades, et ne laisse, au bout de quelques heures, que des murs dénudés et des monceaux de débris jonchant le sol. Le lendemain, elle se précipite sur l'archevéché, qu'elle détruit de fond en comble, ne respectant même pas la bibliothèque, la plus riche collection d'onvrages ecclésiastiques qui fût en France, elle jette pêle-mêle à la Seine les livres rares et précieux. Les croix sont violemment arrachées de presque toutes les églises de Paris 1. Tout cela, pendant que des masques promènent à travers la ville les burlesques licences du lundi et du mardi gras. Cette sédition a un aspect particulier; aux fureurs sauvages, se méle je ne sais quoi de railleur qui semble le ricanement de Voltaire dans cette orgie de destruction et d'implété; parmi les dévastateurs, à côté des acteurs habituels de tous les désordres, beaucoup de bourgeois \*; beaucoup aussi parmi les curieux, dont l'indifférence souriante et moqueuse a frappé plus d'un témoin \*. Le

<sup>&#</sup>x27;Notamment à Saint-Louis, Saint-Grevais, Saint-Paul Saint-Louis, Saint-Marquerite, Saint-Laurent, Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, Saint-Micolas des Champs, Saint-Merri, Saint-Roch, Saint-Nicolas du Chardonnet. (Vie de MV de Quelen, par M. n'Ensoyaten, t. il, p. 65.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parmi les émeutiers, dit la relation d'un garde national, publiée à cette époque, a il n'y avait pas que des ouvriers en veste, mais des habite et des chapeaux fins ». M. Davarger de Hauranne, quelques jours pour tard, pouvait affirmer à la tribune que » les ouvriers de Paris n'avaient pris aucune part eux journées de Février »; et il indiqueit les jeunes gens des Écoles comme les principaux compables.

<sup>3</sup> M. Guizot a constaté « l'indifférence moqueme de la foule des spectateurs », et parlent en termes élevés de « estre révolte, la pare de toutes, qui est celle des

mal s'étend hors de Paris : à Confians, on pille la maison de campagne de l'archevêque de Paris et le petit séminaire qui y est annexé; à Lille, à Dijon, à Arles, à Nîmes, à Perpignan, à Angoulème, on seccage les séminaires on les palais épiscopaux.

Cette émente est bien laide, mais il est une chose plus laide encore, c'est la conduite du pouvoir ou plutôt son inaction. « Pendant deux jours, a dit peu après M. Duvergier de Hauranne à la tribune, on a pu croire que la France n'avait pas de gouvernement. • Bien que prévenue du projet des légitimistes et de la contre-manifestation qui se préparait, l'autorité n'a pris aucune précaution. Quand l'émeute envahit Saint-German-l'Auxerrois, pas la moindre répression ALe préfet de la Seine et le préfet de police paraissent un moment sur les lieux, prononcent quelques vaines paroles, mais ne font men. C'est le maire de l'arrondissement, M. Cadet-Gassicourt, qui, pour obéir à la foule, ordonne d'abattre la croix fleurdelysée surmontant l'église, et cette croix, ainsi administrativement condamnée, s'abat avec un horrible fraças sur l'orgue qu'elle écrase en partie. A la fin de la première journée, les émeutiers se sont donné publiquement rendez-vous, pour le lendemain, à l'archevéché; il n'est que temps d'agir, pour prévenir la répétition de ce qui vient de se passer à Saint-Germain-l'Auxerrois. Le gouvernement se décide en effet à lancer des mandats d'amener . sens doute contre les chefs des dévastateurs ? non, contre l'archevêque de Paria, le curé de Saint-Germain-l'Auxerrois, et quelques royalistes notables. Aussi, le second jour comme le premier, l'émente trouve-t-elle le champ libre. Les quelques gardos nationaux placés à l'archevéché sous le commandement de M. Arago ne sont là que pour assister au sec, impussants ou indifférents; ils finissent même par as servir des livres qui n'ont pas été jetés à la Seine, pour exécuter, au milieu des rumes, une parodie du combat du Lutrin. Pas plus

Ames espates Dista -, il sjoute - - Je no cais, ou vérité, quele cont les plus accessit, de creux qui s'y livrest avec flatour en de coux qui sourient en jes repardent. = de répression en province. A Conflans, les pillards sont si peu génés qu'ils premient leur temps ; ils emploient trois jours à faire leur sinistre besogne, sans que le maire puisse obtenir de Paris les secours qu'il réclame.

Si inerte qu'il soit pendant les troubles, le gouvernement ne peut garder le silence; mais écouten-le à la tribune, lices ses proclamations ou ses journaux officiels; il affecte toujours de ne s'en prendre qu'aux « carlistes », réserve pour eux reuls ses lavectives et paraît se vanter des rigueurs qu'il annonce contre eux comme d'un titre à la favour des passions déchaînées; en même temps, il excuse les démolisseurs et les pillards, qui ont, selon lui, agi sous l'empire d'une « indignation légitime » et « malheuremement trop mouvée » ; s'il cherche à leur insinuer qu'ils feraient pent-être mieux de ne plus saccager d'églises et de ne plus détrours de palais épiscopaux, c'est bien timidement, avec force ménagements, au moyen de détours hypocrites et làches; témoin cette proclamation ministérielle qui feint de ne voir là qu'une question d'architecture et n'ose parler que du « respect dû aux monuments publics ! ». Carrel lui-même est

Interrugé, le 45 février, à la Chambre, pendant qu'en dématit l'archestelei, le ministère, par l'organo de M. Bartho, n'e pas un mot de bitme on de monace contre les émentiers; e est contre les « entitées » qu'il se moutre resolu à quer de riqueur. « L'administration, declare-t-il solematioment, aprouve le besoin de vous dire que le parti vainon en Juillet s'agite « Le ministre de l'intérieur, dans en proclamation du 15 février au sour, celut qui commence per con mots : « Ros-Pest aus monuments publics! - utmenes un pruple, pour désermer en selère, que « le gouvernement à anne et mis som la main de la jouties pluseurs des principour actours de la cerémonie factionse de Saint-Germain-l'Autorois ». Dans une autre proclamation du 16 fevrier su matin, il parle du « mouvement d'indiquation malhourement trop motivé » qui » à produit des desordres affigeants », La proclamation du profet de police set plus vive recore contre la parti leguimore : - Ce parts, dit-sl, a prie notre longemente pour de l'hvatation... Ther il a'est demanque, à Saint-Germain-l'Auxorrois , par une provocation insenies à la guarre civale. . Puis il ajusta : a Souvenone-nous que, depuis un selete, la mot d'orage du gesustaine est : Este à la famille d'Orleans, o La Monsteile du 16 former débute aintà : « Des pensers compables en faveur de la disnisse parjure que la France a suponentée de son sein ent del exciter une tradiguation generale » ; et il no voit dans les auteurs de ces hidrex désordres que des hommes « égarés per une indignation legitime . Du reste, les esprits cont à ce point devoyes, que le Appropri des Débats lus-même, alors conservations, na trouve aussi à a'en prendre, lo 15 favrier, après le sec de l'archevoché, qui o au complet de sacristie e ; et s'adenganas aux catholiques et aux rovalistes, il feur crise ... « Viens in cos pas auxdemant asupables de votre folse, vous étes coupables du la folie des natres. «



dégoûté de ce qu'il appelle ces « bassesses » . « Qu'on lise, écritil, le 16 février, dans le National, les proclamations publiées. . .. C'est au peuple qu'on rend compte des arrestations carlistes. Pour calmer l'émeute, on s'humine devant elle; on lui jure qu'on est gouverné par elle, qu'on obéit à ses inspirations. »

Quand la sédition, satisfaite de sa victoire, se retire de la place publique, le ministère ne reprend pas courage et ne se relève pas de sa posture abaiasée. Réparer les ruines de l'église profunée et la remettre en état de servir au culte, il n'y songe pas : ce serait manquer de déférence envers la volouté populaire; il fait clouer sur la porte fermée de Saint-Germainl'Auxerrois un écriteau portant ces mots : Mairie du IV arrondissement, somblant ainsi séculariser le monument et ratifier la désaffectation sacrilége accomplie par l'émeute. Dans la journée du 15, une bande de dévastateurs avait tenté, saus succès, d'arracher de l'arc de triomphe du Garrousel les bas-reliefs représentant les épisodes de la guerre d'Espagne, et, dans le tumulte, le colonel Jaqueminot avait été renversé de cheval et fort maitraité; peu de jours après, l'administration, docile, faisait enlever elle-même ces bas-reliefs. Vaincment s'agit-il de l'honneur même du Roi, les ministres ne reculent devant aucune humanation. L'émente ayant laissé voir que les fleurs de lys de la Maison de France lui déplaisaient presque autant que les croix des églises, M. Laffitte, dès le 16 février, présente à la signature du Ros une ordonnance supprimant ces fleurs de lys dans l'écusson royal et dans le sceau de l'État; Louis-Philippe se refuse d'abord à mutiler son propre blason; mais, trop porté alors à considérer toute résistance comme impossible, il finit par céder aux instances de son ministre; le jour méme, les voitures du Roi sortent du palais avec leurs panneaux grattés. Quel autre homme que M. Laffitte aurant en asses peu le sens de la dignité pour imposer à la royauté nouvelle un pareil sacrifice, et le lui imposer au lendemain d'une sédition? Carrel n'en eût pas fait autant, il raillast, avec une ameriums méprisante, ce gouvernement qui disait à la sédition : « Ne brisez pas vous-même les attributs de l'ancienne royauté et du

jésuitisme : c'est nous qui allons briser les croix, effacer les écussons, puisque vous l'exiges »; et il se demandait quelle était « cette étrange monarchie » qui « s'arrangeaut de ces déplorables scènes ». La Fayette lui-même, fort disposé cependant à approuver toutes les concessions, trouvait cette fois le moment mal choisi et disait au Roi qui se plaignait de l'exigence de M. Laffitte : « Vous savez que j'ai toujours soubaité qu'on effaçat ces signes de Coblentz et de la Restauration; je l'aurais fait tous les jours avant et tous les jours après celui où vous l'avez fait. - Pendant ce temps, la Reine écrivait en italien. sur son journal mtime, ces admirables paroles : « En sortant sur la terrasse, j'eus la douleur de voir abattre les fleurs de lys qui décoratent les balcons. Peut-être un premier mouvement d'orgueil m'a-t-il rendue trop sensible à cette destruction du blason de ma famille, mais il m'était pénible de voir qu'on cédat ainsi à toutes les volontés populaires. Quand la croix était abattue, tout autre sentiment aurait du se tarre ". »

La lacheté des ministres, en face des émeutes du 14 et du 15 février, est tellement étrange, tellement inouie, que quelques esprits n'ont pu la croire involontaire. On a prétendu que des politiques peu scrupuleux avaient été bien aises de donner une « leçon » et d'inspirer une » peur salutaire » au clergé et aux « cartistes » ; on a dit aussi que, s'attendant à une explosion des passions révolutionnaires, ils les avaient laissées s'attaquer aux églises et aux séminaires, pour les détourner des boutiques de la bourgeoisie et du palais du souverain. C'ent été un

A. Taconos, Vie de Marie-Amélie, p. 208.

A l'appui de cette interprétation, on a cité le rôle au moins bizarre joué, dans la journée du 15 février, par M. Thiers, clors sous-secrétaire d'État de M. Laffitte. M. Arago a raconté lui-même, la 18 août 1831, à la tribune de la Chambre, qu'il aliait pérôtirer dans l'archevêché avez ses gardes nationaux, pour arrêter la dévastation, quand M. Thiers, déclinant sa qualité, interviet très-vivament pour détourner la garde nationale « de se commettre avez le peuple, dans ces circonstances ». « Ses paroles, ajoutait M. Arago, firent impression; on cros y voir la pensee de l'autorité supériours, et notre monvement té trouva sjourné. » M. Thiers, pour se justifier, a prétenda que l'incident était sans importance, que le mai était déjà fait lors de son intervention, et qu'il avait voulu seniement empécher une soilissen. Des témoins surs m'ont en entre rapporté que, le sois du

pauvre calcul et un égoisme à bien courte vue. L'émeute ne mélait-elle pas à ses imprécations contre les carlistes et les prêtres les cris de : « A bas la Chambre des députés! Vive la république! » Ne profitait-elle pas de la liberté qu'on lui accordait, pour se porter contre l'hôtel de M. Dupin, toute prête, si cette fois elle n'avait été arrêtée, à le traiter comme le palais de Mgr de Quélen? En réalité, la victoire qu'on lui laissait remporter sans combat était gagnée autant contre la monarchie dont les armes étaient mutilées, que contre la religion dont les croix étaient arrachées. Qu'est-il besoin, d'ailleurs, pour explquer la conduite du gouvernement, de lui supposer tant de machiavélisme? Cette conduite étant tout simplement l'application naturelle, le développement logique, la conclusion prévue de la politique de laisser-aller.

## п

Le scandale fut immense. D'après les témoignages centemporains, « ces affreuses journées jetérent une terreur dans les esprits, une indignation dans les cœurs, qui ne pouvaient se comparer à rien de ce qu'on avait ressenti jusqu'alors \* ». De ce jour, le ministère fut condamné, et a'il dura encore près d'un mois, ce fut un mois de misérable agonie.

Le 17 février, l'un des membres de la Chambre, M. Pelessert, dénonça l'incurie, l'inaction du cabinet ; pun élargissant la question, aux applaudissements d'une majorité qui commençait à avoir honte de sa tolérance et canscience de son pouvoir : « Pourquoi, dit-il, les souffrances du commerce augmentent-elles journetlement? Pourquoi la confiance est-elle anéantie? Cela ne tient-il pas à la faiblesse du gouvernement? »

<sup>55</sup> février, dans les salous, M. Thiers parlett de ce qui s'était passé avec une sont de frivolité satisfance.

<sup>1</sup> Lottre do madama Swetching.

Ce débat, commencé le 17 février, se prolonges plusieurs jours.

Le ministre de l'intérieur essaya une apologie fort génée de 🛲 conduite, s'excusa par « les difficultés inévitables au lendemain. d'une révolution qui avait laissé tant de problèmes sociaux à résondre », et n'aboutit qu'à donner une nouvelle preuve de sa faiblesse, par son affectation à rejeter toute la responsabilité sur les royalistes, et à voiler de métaphores complaisantes la hideuse brutalité de l'émeute ; on sentait du moins, à l'honneur du jeune ministre, qu'il était mal à l'aise dans le rôle auquel il se croyart condamné et pour lequel il n'était pas fait. Lu politique de laisser-aller avait des interprètes plus convaincue et moins embarrassés; tels furent, dans ce débat, le préfet de police, M. Baude, et le préfet de la Seine, M. Odilon Barrot. Bien loin de trouver dans ce qui s'était passé un grief contre le parti révolutionnaire, ils n'y voyaient qu'un signe du mécontentement produit par la mauvaise politique du gouvernement et par l'impopularité de la Chambre. L'émeute devenait, à les entendre, une sorte de » pétition » populaire, à laquelle il fallait se hâter de donner satisfaction. « Ce que la dévastation a d'odieux et de barbare, disait le préfet de police, semble atténué par la leçon qu'elle donne au gouvernement. » Pour ne pas aller à l'encontre de cette leçon, il fallait que le ministère inclinat plus à gauche; il fallait surtout dissondre immédiatement la Chambre, comme on avait déjà brisé les croix ou gratté les écussons. Seul, « ce témoignage de confiance » pouvait « apaiser le peuple ». Ainsi d'accusée qu'elle était, l'émeute osait se poser en accusatrice, et de plus, dans cette étrange anarchie, elle accusait le pouvoir par la bouche du préfet de la Seine et du préfet de police. Enfin, pour que la figure de ce gouvernement fût plus piteuse encore, les ministres et leurs fonctionnaires, comme il arrive d'ordinaire aux prévenus, se renvoyaient mutuellement une responsabilité dont ils commençaient à sentir le poids écrasant, et qui, en réalité, leur incombait à tous; le procureur général se plaignait de



i e Nous apprimes en même temps, distit le minustre, l'offense à la révolution de Juillet et les effets de l'indignation populaire : la foudre était déjà tambée une Same-Gormain-l'Auxerrais.

l'inertie du préfet de la Seine ; celui-ci se rejetait sur les ordres ou plutôt sur l'absence d'ordres du ministre de l'intérieur; ce dermer, enfin, était réduit, pour se défendre, à engager avec son subordonné une altercation publique. M. Gu.zot ne laissa pas échapper l'occasion de tirer la morale de cette discussion : « Le ministere, dit-il, ne réunit pas les conditions nécessaires pour défendre la société dans la crise qu'elle traverse ; la France demande à être gouvernée et sent qu'elle ne l'est pas. - Il terminait par cette déclaration qui semblait conseiller et même annoncer une attitude nouvelle de la majorité : « Je pe crois 🖈 pas qu'il soit possible de rester dans cette position. 🛪 Ainsi pressé, M. Laffitte balbutia quelques excuses, parla d'une situation plus forte que les hommes », demanda naïvement à aes contradicteurs s'ils « connaissaient un moyen d'empêcher une émeute d'éclater » ; puis, prenant l'offensive, il sembla se venger de ses humiliations sur la Chambre et lui annoncer une prochaine dissolution : . J'aurai l'honneur, disait-il en terminant, de vous faire connattre demain les ordres du Roi. »

Était-ce donc que le ministère fût résolu à se ranger du parti de l'émeute contre la Chambre? Ce serait lui supposer une netteté et une décision qu'il n'avait pas, même pour le mal. Le lendemain, on attendit vamement que M. Leffitte vint faire connaître à la Chambre les ordres du Roi ». Bien au contraire, comme pour donner des gages d'un autre côté, il annonça, dans le Moniteur, le remplacement de M. Odilon Barrot et de M. Baude par M. de Bondy et M. Vivien, et les nombreux projets de loi qu'il présenta semblaient révéler le désir, non de brusquer, mais de retarder la dissolution. Indécision et incohérence qui n'aboutissaient qu'à augmenter le disgrédit du cabinet!

D'ailleurs, ne suffisait-il pas alors de regarder le gouvernement et le pays, pour apprécier ce qu'en avaient fait quelques mois de ce régime de laisser-aller? Triste spectacle, en vérité! Partout la désorganisation politique et administrative; un ministère impuissant et méprisé, ne sachant plus dissimuler ses divisions intestines, ni obtenir de ses subordonnés l'obéis-

sance même apparente, les municipalités des grandes villes ne se génant pas pour signifier en ministre de l'intérieur que « le gouvernement, qui devait tout an peuple, avait renié son origine \* , et qu' \* en s'appuyant sur une Chambre sans pouvoirs et objet de l'animadversion générale, il devait faire rejuillir sur lui la haine et le mépris dont cette Chambre était entourée »; les fonctionnaires s'affiliant à l' . Association nationale . . sorte de gouvernement extralégal, par lequel le parti révolutionnaire prétendait surveiller, dominer, suppléer le gouvernement nominal jusque dans la politique étrangère; une presse factieuse contre laquelle on n'ossit aucine répression judiciaire; la sédition presque quotidienne à Paris et en province, a bien que M. Davergier de Hauranne pouvait dire à la tribune . « Les émentes ont succédé aux émentes ; on dirait qu'elles sont devenues l'état habituel de notre ordre social » ; la détresse croissante de l'industrie et du commerce, les faillites multipliées dans des proportions inoutes, et la presse de ganche demandant avec angoisse ce qui pourrait - arrêter, sur le penchant de leur raine, des milliers de fortunes qui croulent tous les jours \* : les classes ouvrières en proje aux souffrances comme aux tentations du chômage, et, certaine nuit de bal à la cour, une bande de prolétaires assaillant le Palais-Royal et venant mêler aux mélodies de l'orchestre ce hurlement sinistre : · Du travail ou de pain! » le crédit public de plus en plus gravement atteint<sup>a</sup>, la résistance à l'impôt devenue générale, le déficit mensuel s'élevant à plusieurs millions, le Trésor à la veille de cesser ses payements<sup>4</sup>, en un moment où la nécessité de soulager les misères intérieures et de parer aux difficultés extérieures obligeait à des dépenses extraordinaires ; le trouble des âmes et des intelligences venant s'ajouter à celui des insti-

<sup>1 84</sup>maco de 19 mars 1831.

Marional du 13 mars 1831.

La rente 5 pour 100 s'offrait à 22 fe 50, sans treuver soquéreur; et le 2 pour 100, à 52 fe. 70. Bouss d'auteut plus remarquée que l'état financier était des plus prospères dans les domicre temps de la Restauration.

<sup>\* ·</sup> Savez-vous, dissit sions M. Caumir Perser à M. Dupin, qui la pressait de prendre le pouvoir, savez-vous que la Trésor est. à la veille de cesser ses paye-ments? · (Memoires de M. Dupin, t. II, p. 201.)

entions, des partis et des intérêts, le danger du dehors peutêtre plus redoutable en core; les puissances étrangères, sous le coup des événements du 14 et du 15 février, se refusant plus que jamais à faire fond sur la fermeté ou la puissance du gouvernement , et se préparant à une guerre qui leur paraissait proche et inévitable; le parti révolutionnaire se plaisant d'ailleurs à bien montrer à l'Europe qu'elle était la première menacée par les désordres intérieurs, témoin cette émeute qui, à la nouvelle d'une défaite des Polonais, jetait des pierres et tirait des coups de feu contre les fenêtres de l'ambassade russe, et, après ce bel exploit diplomatique, « échangeant de patriotiques politesses » avec le général La Fayette ; aussi partont, en France et su dehors, un sentiment de maluse, d'angoisse, de dégoût et d'effroi, et comme l'impression, chaque jour plus présente, d'un péril immense et immédiat.

Écoutes les aveux et les plaintes des contemporains. Un mot s'impose à eux qui résume exactement ce qu'ils ont sous les yeux, celui d'anarchie; ce mot, M. Duvergier de Bauranne le proponent alors à la tribune"; longtemps après, il revenait sans cesse sous la plume de M. de Montalivet, recueillant les souvenirs de cette époque, et l'ancien collègue de M. Laffitte conclusat avec une conviction désolée : « C'était bien l'aparchie, bélas 1 M. Molé écrivait à M. de Barante, le 7 mars : L'esprit public a subi une detérioration profonde depuis les hidenses journées de février. Toutes les nuances d'opinion sont à peu près également mécontentes, toutes également inquiètes de ce qui succédera... Je n'ai vu d'analogue que la fin du Directoire, le temps qui précéda le 18 brumaire. Mais le génie et l'épée qui firent le 18 brumaire n'y sont pas '. » Les jeunes bommes qui avaient nourre les plus orgueilleuses illusions, qui avaient salué dans la révolution de Juillet « le rajeunissement

A Documente inédits.

<sup>1 9</sup> mart 1631.

Le 10 mare 1831, M. Davergiet du Hauranne detrontait à la Chambre
 l'atterchie qui des esprits a passé et se propage dans les choses ».

<sup>2</sup> Etude de M. le courte de Montelivet, our le Politique conservatrice de Casteur Périer, (Sevue des Bests Mondet, 18 mai 1878.)

de l'hamanité » . reconnaissaient que » tout allait bien mal 1. » Symptôme grave entre tous, ce n'était pas senlement le ministère dont on était mécontent, c'était le Boi lui-même dont on doutait : ce doute se trahit dans les correspondances intimes des contemporaina, et la duchesse de Broglie ne faisart qu'exprimer le sentiment régnant autour d'elle, quand elle écrivait, le 3 mars, à M. de Barante : « L'idée de la faiblesse du Roi se répand beaucoup, peut-être plus qu'il n'est juste ; je crois qu'il cherche trop à ménager et ne prend son parti de renoncer à personne 2. • M de Salvandy montrait « toute la nation inquiète et malade, commo à la veille des grandes catastrophes qui troublent à la fois la terre, les eaux, le ciel », et il ajoutait que " l'ordre social tremblait sur ses fondements" ». Le sentiment général semblant être que l'édifice construit en Juillet allait s'écrouler. Les ennemis, républicains, légitimistes ou bonapartistes, s'agitaient pour occuper la place qu'ils s'attendajent à voir bientôt vacante. Les amis eux-mêmes n'avaient plus confiance : l'un des personnages les plus engagés dans la fondation de la dynastie, M. Thiers, avouait, quelques mois plus tard, le doute poignant qui avait saisi alors les plus optimistes : « C'était une question, écrivait-il, et une question estrayante, de savoir si, au milieu de cette tourmente épouvantable, la monarchie pourrait subsister. » Et après avoir dépetat cette anarchie dans un tableau rapide, il reprenait : - Tout cela étant, il étant bien naturel de se demander si la nouvelle monarchie pourrait subsister; les gens honnétes se désespéraient, ils entrevoyaient de nouveaux bouleversements. . Enfin, M. Thiers ajoutait ce dermer trait, qui n'était pas le moins alarmant : « L'Europe inquiète songeait à se Prémunir contre l'incendie . .

<sup>1</sup> Parrim, dans la correspondance de Vistor Jacquemont,

Documents inédits

<sup>\*</sup> Seise mois, ou la Révolution et les révolutionnaires, par VI, de Salvanot

Le Momerchie de 1830, p. 125 à 127.

### 111

De toutes parts, s'élevait le cri qu'il fallait en finir avec une telle politique . Le besoin d'ordre, de sécurité, de gouvernement, était tel, qu'on a pu comparer cet état de l'opinion à celui qui avait précédé le 18 brumaire : seulement, point de Bonaparte revenant vainqueur d'Égypte. A défaut d'un général, tous les regards des gens d'ordre se fixaient sur un vétéran des luttes parlementaires, alors président de la Chambre, M. Casimir Périer. Stimulés et soutenus par cette disposition de l'esprit public, les conservateurs de l'Assemblée sortaient peu à peu de leur réserve intimidée et indécise, de leur tolérance attristée; ils envisageaient désormais comme possible la formation d'un ministère de résistance dont le chef leur était désigné par l'opinion, et ils se décidaient à manifester plus nettement leur défiance contre M. Laffitte. L'hostifité du Parlement devint même à ce point visible, que pour obtenir le vote d'un projet financier nécessaire aux besoins de l'État, le président du conseil fut réduit à déclarer, avec une humilité sons précédent, qu'il demandait ce vote non pour lui, mais pour ses successeurs . La gauche, à un point de vue opposé, n'était pas moins impatiente de voir remplacer le cabinet; Garrel déclarait que le « malaise profond de la France» était dû à l' « inconséquence » de ceux qui occupaient le pouvoir, et il demandait à avoir enfin des ministres qui apportassent des

I Un sous-lieutement qui devait deveuir maréchal de France, le jeune de Saint-Arnaud, écrivant alors de Brest: « En général, en province, en est bien mécontent des troubles de Paris. Il n'y a qu'une voix pour dire qu'il faut en finir. Sé cela se répétant, je ne sernis pas surpris de voir les provinces marcher sur Paris. Voità le résultat de ce que j'as entendu partout sur la route, »

<sup>\*</sup> Sinnes du 21 mars 1831. — Voici, du reste, les propres paroles de M. Laffitte : « Mesmeurt, il servit pénible pour les ministres de demander une confience que vous pourriez leur refuser. Cette confismes, je ne la demande pas, moi, comme ministre; je la demande comme citoyen, parce que l'intérêt de l'État l'enge; et en n'est probablement pus pour moi que je la demande.

 uffirmations \* . Tous les partis approuvaient, au moins tout bas, M. Berryer, quand il s'écriait en parlant des ministres : · Funestes aux étrangers, funestes à nos concitoyens, impuissants pour la paix, impuissants pour la guerre, ces hommes ont aussi mal gouverné nos affaires au dehors qu'au dedans; ils out également compromis et la fortune, et le repos, et l'houneur de la France . . Dans le sein même du cabinet, se produisaient des signes de dissolution; M. Mérilhou avait donné sa démission , pour se dégager d'une administration moribonde et dans l'espoir que sa retraite serant un titre à la faveur de la ganche; par contre, un autre ministre, M. de Montalivet, faisait des démarches actives pour amener la formation d'un cabinet conservateur sous la présidence de M. Pézier, déclarant au général de Ségur, qui l'aidait dans ces démarches, que s'il ne se retirant pas tout de suite, c'était sculement « pour disputer à M. Laffitte le Roi et la France ».

Cette conduite de M. de Montalivet avait une importance particulière, étant donné ses relations avec le Roi, il ne pouvait agir ainsi que par son ordre ou en tout cas avec son assertiment. Ce n'était pas sans hésitation que Louis-Philippe en étoit venu la. La retraite de La Fayette et de M. Dupont de l'Eure, en le débarrassant d'un protecteur humiliant et d'un conseiller génant et discourtois, lui avait laissé seulement M. Laffitte, pour lequel il avait une sympathie reconnaissante, dont il goûtait, sinon les opinions, du moins le caractère, et qui, par son insoucience même, lui paraissait « un ministre commode » : le mot est de M. de Montalivet. Très-jaloux de gouverner lui-même, le Ros avant profité de la légereté facile du chef du cabinet pour mettre complétement la main sur les affaires étrangères. Il se flattait d'arriver peu à peu à un résultat pareil pour les affaires intérieures. N'avait-il pas fait un premier pas dans ce sens, le jour 'où, recevant une députa-

Netionel du 13 mars 1834

<sup>\*</sup> Discours de 10 mars 1831.

<sup>•8</sup> mart 1831.

<sup>4 29</sup> janvier 1831.

tion, il avait tenté de donner la formule de sa politique personnelle, de « son système », comme il dira plus tard, et avait employé, pour la première fois, cette expression de » juste milieu » qui, aussitôt vivement commentée, relevée par l'opposition, devait servir de sobriquet pour désigner le Roi lui-même? M. Casimir Périer lui semblait, non sans raison, devoir être un ministre bien mojns « commode », aussi jaloux de faire sentir son autorité à la couronne qui ne le désirait pas, qu'au pays qui en avait besoin. D'ailleurs, par sa disposition à s'exagérer la force de la révolution et la faiblesse de sa monarchie, Louis-Philippe redoutait le moment d'une rupture ouverte avec les partis avancés ; il tachait de le retarder, en usant d'expédients : il eut souhaité au moins attendre le résultat des élections générales, se flattant, pour excuser cette défaillance, que prolonger l'épreuve du laisser-aller serait préparer pour l'avenir une réaction plus forte. Ne semblait-il pas même résigné à prendre un ministère plus à gauche, à « avaler Salverte et Dupont tout orus », comme il le disait dans la familiarité un peu intempérante de ses conversations? Ces hésitations et ces timidités ne parent cependant tenir longtemps devent le mouvement chaque jour plus prononcé de l'opinion, qui indiquait si nettement et la politique à suivre et l'homme de cette palitique. Le Boi était trop clairvoyant pour me pas comprendre où était, en dehore et au-dessus des petites questions d'agrément rersonnel, le véritable et grand intérêt de la monarchie et du pays. Dans les premiere jours de mars, il prit son parti, non suns regret, ni sans terreur, mais sans hésitation . Je ne puis plus garder Laffitte, dit-il à M. Dupin; il ménage le parti qui cause tous nos embarras et auquet il est bien temps de résister. D'ailleurs, on me dit que le Trésor est aux abois '. »

Ainsi, après avoir été condamné par l'opinion, aussi bien par celle de gauche que par celle de droite, après avoir été délaissé par ses propres collègues, M. Laffitte était abandonné par le Roi. Bien plus, par une coîncidence du reste fort expli-

<sup>\*</sup> Memoures de M. Dapin, t. 11, p. 300.

cable, la déconfiture de l'homme d'affaires s'ajouta à la déroute du ministre, et il fut réduit à mettre en liquidation sa maison de banque. Pour cet homme, naguère au comble des nchesses, de la popularité et du pouvoir, c'était un écroulement complet : réalisation de cette prophétie faite, plus de dix ans auparavant, par le duc de Richelieu : « Ce banquier ambitieux se croit le roi des Halles, et ce n'est qu'un écervelé ne sachant ni ce qu'il veut, ni ce qu'il fait, capable de ruiner la France et de se ruiner lui-même par vanité. »

Seul, M: Laffitte semblait ne pas s'apercevoir que son régne était fini. Rien n'atteignait son vaniteux optimisme. Il se cramponnatt à ce pouvoir dont pourtant il usait si peu. Dans l'importance que lui avait donné son rôle en Juillet, il s'était imaginé que l'ordre de choses nouveau ne pourrait subsister sans qu'il fût à la tête des affaires. Vainement avait-il raillé parfois la présomption de La Fayette, la chute de ce dermer ne lui avait rien appris. Il ne fassait pas difficulté d'admettre que le ministère pouvait être usé, mais la seule conclusion qu'il en tirait était qu'il aurait à grouper autour de lui d'autres collègues ; dans ce dessein, il faisait engager des pourparlers avec les chefs de la gauche, si bien que, jusqu'à la dernière heure, le National crut que le résultat de la crise serait de remplacer des hommes "de milieu » par des personnages d'opinion plus avancée. Les avertissements ne manquèrent cependant pas è M. Laffitte : on en vint à le faire prévenir, par son propre sous-secrétaire d'État, M. Thiers, qu'aux yeux du Roi le ministère du 3 novembre avait accompli sa tache. M. Lafatte, obstinément fermé aux nouvelles déplaisantes, se montra incrédule et alla trouver Louis-Philippe. Doit-on croire que celui-ci, géné d'avoir à détruire des illusions si confiantes, s'explique pen clairement? Toujours est-il que le ministre le quitta plus rempli que jamais d'espérance, plus sur d'avoir l'avenir à lui-Il fallut bien enfin que la vérité brutale se fit jour : le 11 mars, après des pourparlers dont on racontera plus tard les dramstiques vicissitudes, M. Casimir Périer recut et accepta la mission de former un cabinet. Déception d'autant plus amère pour M. Laffitte, qu'il s'y attendait moins. Les démonstrations affectueuses du Roi furent impuissantes à l'adoucir. Le ministre déchu ne vit rien des causes qui, en réalité, l'avaient déjà fact tomber du pouvoir, bien avant que Louis-Philippe se décidât tardivement à le congédier; it se crut et se proclama une victime de l'ingratitude royale.

Ainsi finit M. Laffitte. Il finit, de l'aven des écrivains qui lui étaient le plus favorables, « sans honneur, impuissant et déconsidéré \* . Au lendemain même de cette chute, que reste-t-il de cet homme qui a occupé tant de place depuis huit mois? Il disparaît, en quelque sorte, sans laisser de vide : disparition si subite, si complète et si définitive, qu'on en chercherait veinement une pareille dans l'histoire des partis. Pendant que de hauts esprits et de grands caracteres s'épuisent à réparer le mal qu'il a fait et laissé faire, ruiné financièremest et politiquement, déposiblé de sa popularité comme de son opulence, ayant perdu dans l'aigreur de sa disgrâce jusqu'à l'aménité heurouse de son humeur, désespéré, hum lié, oual é de tous, n'étant estimé de personne, M. Lashtte descend de jour en jour plus bas sur la pente démagogique; il maudit son œuvre et ses amis, demande, du haut de la tribune, en juin 1836, • pardon à Dieu et à ses concitoyens • d'avoir fait la monarchie de Juillet, et écrit, le 11 mars 1837, à « son cher » Béranger : « Quelle canaille que la plupart de nos amis de quinze ans \*! » Toutefois, si la postérité le frappe d'une note particulièrement sévère, ce n'est pas à cause de cette fin qui, dans l'obscurité et le discredit où n'est tombé, n'a guere fait de tort qu'à lui-même; c'est pour avoir été, au jour de la fortune et du pouvoir, la personnification de la politique de lasser-aller, de defaillance, de lacheté, en face de la révolution. Leçon qu'on ne sourait trop recommander aux réflexions des hommes

2 Canners, dons le Mational de 19 mars 1834.

Les ordonnances, portant nommation des nouveaux ministres, furent aignées le 13 mars.

Allusion à l'« Opposition de quinte ans », sous la Restauration.

d'État! Tandis que tant d'autres ministres, proclamés impopulaires de leur vivant, parce qu'ils résistaient, grandissent chaque jour davantage dans l'histoire, aucun n'a laissé une mémoire plus universellement condamnée que celle de M. Laflitte, et ce nom seul appliqué à une politique est devenu un terme de mépris.

# CHAPITRE VII

# LA BRACTION ANTIMELIGIEUSE APRÈS 1830

I. Tronble et excitation des esprits. Violences antireligieuses pendant les journées de Juillet. Ces violences continuent après le combat time. L'invéligion dans la presse, dans la caricature et au thefitre. L'imporé est plus bourpouse encore que populaire. — II. Attitude du gouvernement dans la question religieuse. Bonnes intentions et défaillances. Vexations nombreuses contre le clergé. Le pouvoir ne veut pas se compromettre pour le clerge. L'irreligion officielle. On predit la chate prochame du catholicisme. — III. Par quoi remplacer le catholicisme? Lelosion de resigions nouvelles, provoquée par la revolution. L'Église française de l'abbe Chates.

1

On aurait une idée fort incomplète des consequences de la révolution de 1830, si l'on ne les observait que dans la politique proprement dite. Aussi bien, n'est-ce peut-être pas dans les chartes et les lois, mass dans les idées et les mœurs, que la secousse a été le p.us forte et le changement le plus radical, Rarement l'esprit hamain a subi un tel ébranlement. Il semble que tous les cerveaux aient alors reçu le coup du soleil de Juillet. De la, à la fois, un trouble et une excitation extraord naires. Ceux qui, en quelques jours, venuient de rébverser une dynastie vieille de plusieurs siecles et d'en improviser une autre. étaient comme étourdis par le vertige de cette ruine et grisés par l'orgueil de cette création. Tout leur paraissait avoir été détruit et remplacé, ou devoir l'être. Aucune nouveauté n'était jugée impossible. On eut dit une immense chaudière où les idées de toute sorte, les chimères, les sophismes, les croyances, les passions, étaient jetés pêle-mêle, bouillonnaient et fermen-

Google

aNo on

taient; et chacun se flattait d'en voir sortir, non plus seulement une charte revisée, mais un monde intellectuel et moral, purifié, rajeuni, transformé, dont l'ère daternit des barricades de 1830.

Gette prétention de tout détraire et de tout remplacer appareiseait d'abord dens l'ordre religieux. On sait comment, sous la Restauration, par l'imprudence des uns et par la perfidie des autres, le catholicisme avait paru solidaire du parti royaliste ; comment l'opposition libérale avait été infectée d'impiété voltairienne, ou tout au moine, sous couleur de gallicanisme, imbue de prévention coutre le « parti prêtre <sup>†</sup> » . Dans les jour-nées de Juillet, l'Église semble donc vancue un même titre que le vieille royanté, l'irréligion victorieuse au même titre que le libéralisme, et victorieuse avec cette excitation troublante, avec cette présomption aveuglée, qui étaient la suite et la marque de la révolution. En même temps que le peuple de Paris s'emparait des Tuileries, il dévastast une première fois l'archevêché, profenaît les sacristies de Notre-Dame avec mille gromièretés sacriléges, saccageait la maison des missionnaires dans la rue d'Enfer, celle des Jésuites à Montrouge, détruisait le calvaire du mont Valériens III fallait fermer toutes les églises de Paris; à peine osait-on les rouveir pour les offices du dimanche 1" août. A Reims, Nancy, Chalons, Chartres, Orléans, Bourges, Nevers. Niort, Narbonne, Toulouse, le triomphe de l'insurrection se manifestait par les mêmes accès d'impiété dévastatrice. En beaucoup d'endroits, les croix étaient publiquement, presque officiellement, renversées\*. La violence n'épargnait pas le

<sup>3</sup> On nous permettra de renvoyer, pour ce qui regarde ce caractère pardonfier des fottes politiques de 1815 à 1830, à ce que nous avens dat dans Royalistes et Repoblicaire, et dans le Resta libéral sons le Restauration. Voy. notamment, dans ce dernier volume, p. 319 à 202.

Parfon expendant les cross étaient souvées par la préstace d'appit du curé. Dans un village des coverons de Paris, les esprite fures es présupitaises vous l'égliss avec des échelles et des martinux pour abattre la troix qui était en soumest du chocher. Le curé paraît s » Que faites-vous? vous voules abattre cette cross? J'en pais d'entres qui sont plus faciles à forre disparaître et par lesquelles vous devriet annunencer. — Où sout-elles? hurle la foule. — Buivez-moi! » Le curé les même au crescules, et il leur manien les croix noires que ombragent les tombes de leurs parents et de lours ame. L'offet fait prodapaux; ses malboureux baneirent la alto et s'élogoèrent sons tion dies.

clergé lui-même : l'archevêque de Paris, M<sup>er</sup> de Quélen, était obligé de se cacher '; à Reims et à Nancy, le cardinal de Latil et M<sup>er</sup> de Forbin-Janson, chassés par l'émeute, se réfugaient, l'un en Augleterre, l'autre en Amérique. Dans plus d'une petite paroisse, les curés étaient insultés, maltraités, expulsés de leur presbytère.

Quand le combat fut fini et le nouveau gouvernement installé, la religion ne trouva pas pour cela paix et sécurité. · A cette époque, écrit le feu duc de Broglie, commençait la chasse aux robes noires et aux chapeaux clabauds, aux Jésuites, aux Capucins, aux Frères de la Doctrine et jusqu'aux pauvres Sœura de la Charité : les processions étaient poursuivies à coups de pierres, les croix de mission culbutées et trainées dans la boue ; il ne faisait pas trop bon à un évêque de sortir de sa cathédrale . Pas un prêtre n'eut osé se montrer dans la rue en soutane; les journaux racontaient, en raillant, que les revendeors n'avaient pas assez de vieux habits pour satisfaire cette clientèle imprévue d'ecclésiastiques obligés de se travestir. Il suffisait parfois qu'un passant cût une redingote de couleur sombre pour être insulté ; s'il se plaignait : « Ab l pardon, lui répondait l'insulteur, je vous prenais pour un prêtre. . L'inconna contre lequel un gamin jetait le cri terrible: « Au Jésuite ! » maquait fort d'être saisi et jeté à l'eau. Les saint-simoniens ne se plaignaient-ils pas qu'à Versailles on eût provoqué contre eux une sorte d'émeute, en les qualifiant de Jésuites \* ? Suspectés dans leurs moindres démarches, à la merci des dénonciations les plus niaises, des perquisitions les plus arbitraires, les curés

Il commençait à sorter de se cachette vers janvier 1831, quand l'émeute du 15 et du 15 février l'obliges de neuvese à se dérober. Le choléra seul les permettre, en 1832, de se montrer dans des conditions à peu près nermaies.

Souvenurs du sou doc de Broglia.

2 Voies comment des placeurle effichés dans la ville avaient dénoncé la rémajon aniet-simonienne : « Un resonablement de Jésuites doit a voir heu vendredi sour, 18 février 1831, su Gymnase, avenue de Suint-Cloud. J'engage les hous patriotes de cette ville à vousoir hien se matur d'armes à feu et à se transporter au lieu de la conspiration, afin de détraire tente cette canaille-là; cu qui servire de hou purgatif à Versaides, cur il en est empoisonné. On crains très-fort la peste. A has les Jesuites! « (Officeres de Saint-Simon et d'Enfentan, t. 115, p. 97.)

étaient trop souvent poursuivis, arrêtés sans raison. Ils ne pouvaient visiter un de leurs collègues sans être prévenus de noner quelque conspiration. Le principal organe de l'Église de France déclarait que le clergé était frappé « d'une sorte de mort civile 1 » . Plusieure séminaires avaient été envahis par l'émeute et demeuraient fermés, au risque d'arrêter entièrement le recrutement du clergé. Des églises étaient de même enlevées au culte. Le plus absurde soupçon suffisait à la foule ou à la garde nationale pour venir troubler violemment les exercices religieux dans l'intérieur même des temples. Que d'édifices, que de maisons, forcés et pillés sous prétexte d'y chercher les armes que les Jésuites y auraient cachées! D'ailleurs, pour voir combien, plusieurs mois après la révolution de Juillet, les passions étaient demeurées vivaces et terribles, il n'est besoin que de rappeler la hideuse émente du 14 et du 15 février 1831, le sac de Saint-Germain-l'Auxerrois et la destruction de l'archavéché. La situation était telle que, dans plus d'un diocèse, les curés effrayés et découragés songeaient à quitter leurs paroisses, et que leurs évéques devaient les en détourner \*.

Les moyens les plus divers étaient employés pour tenir en éveil les haines irréligieuses. Des brochures pullulaient, dont les titres suffirment à faire apprécier l'ignominie. Tout était prétexte aux journaux pour ameuter les esprits contre le clergé. Pas un désordre, pas une émente dont ils ne l'accusassent d'être l'instigateur; peu importe qu'il en eût été la victime; c'était de sa part une dissimulation et une perfidie de plus. On ne reculait devant aucune calomnie, si absurde fût-elle. « Les prêtres, disait-on, trament des complots, donnent de l'argent pour

<sup>1</sup> Ami de la religion, 9 juillet 1831.

<sup>\*</sup> Tel est notamment l'objet d'une lettre pastorale écrite alors par l'évêque

Voici quelques uns de ces titres: Histoire scandaleuse, politique, anecdetique et ingete du clergé de France. — Infamue des préves dévoilée. — La Chemise de france et correspondance galante trouvee dans l'oratoire de l'archevêque de l'aris, par un « séminariste qui a joté le froc aux orties ». — L'archevêque de l'aris accuse d'assassmat sur la personne de Saur Veronique, pharmacienne de Saut-Cyv. — La Religion dévoilée, la France seuvee, les prêtres tombés. — Infamtes des prêtres, ou Correspondance des évêques sur les événements de Juillet, etc., etc.

les armées étrangères, s'exercent oux-mêmes aux manesuvres militaires, remplissent leurs presbytères et leurs églises d'armes, de munitions et de soldats 1. » L'Ami du peuple révélait que le clergé avait prémédité une immense Saint-Barthélemy. - Des milliers de poignards empoisonnés, recontait-il gravement, ont été trouvés dans les mains des Frères Ignorantins, dans les séminaires et jusque dans le pales de notre premier prélat. Les prêtres les plus fanatiques de nos tampagnes avaient été invités à se rendre à Paris, le 30 août, pour l'exécution de cet infernal projet. - Ce journal ajoutant que les massacreurs en soutane devaient être aidés par des forts de la halle, des cherbonniers et « autres congrégamistes salariés » . Dans les rues de Paris, on criait et l'on affichest un placard amai conçu . « Peuple, la commission chargée de réparer les désastres causés dans les journées de Juillet accorde une indemnité de 200,000 francs à . M. l'archevêque de Paris. Le pauvre homme! C'est sans doute pour le dédommager de la perte des poignards et des barils de poudre trouvés dans son palais . . La caricature était à l'avenant, à cette époque, elle d'avait pas encore dangé son crayon meurtrier contre Louis-Philippe; elle se bornsit, avec sa vaillance et sa chevalerie accoutumées, à trainer dans la boue les vaincus du moment, principalement le clergé. Froidement haineuse, elle cherchait à glisser une calomus dans checun de ses éclats de rure : tel ce dessin qui représentait un patriote découvrant, dans l'archeveché, un corset de femme au milieu des ornements sacerdotaux, et s'écriant : « L'archevêque a toujours été un farceur !» Plusieurs de ces caracatures sont tellement ignobles qu'en ne pent les décrire.

Et le théâtre! A la Gaité, on joue le Jésuite; au Vaudeville, le Congréganiste; à l'Ambigu, les Dragons et les Bénédictines, de Pigault-Lebrun; à la Porte-Saint-Martin, les Victimes clottrées, exhumées de 1793; ailleurs, le Dominicain, l'Abbesse des

2 Vie de Mir de Quelea, par M. n'Enavercias, c. II, p. 40.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>MF Devie, évêque de Belley, a fait mention de ces accusations dans une circulaire épiscopale écrate au commencement de 1831. (Vir de Mir Desia, par M. l'abbé Cooner, t. II, p. 3 et 19)

Ursulines, la Papesse Jeanne, avec accompagnement de couplets obscenes et impies; Frè Ambrosio, qui dégoûte tellement le public que celui-ci fait baisser la tode. Chaque théâtre a dù ajouter à son magasin de costumes et d'accessoires un assorument complet de robes de cardinaux, de rochets, de soutanes, de surplis, de frocs, de croix, de bannières d'église. On fait parader, sur les tréteaux d'une scène bouffonne, les saints, les anges, la cour céleste tout entière, traitant à peu près les véntés chrétiennes comme, de notre temps, les auteurs d'opérettes ont parodié les légendes de la mythologie. Une pièce avait été préparée, avant les journées de Juillet, au théâtre des Nouveautés. sous ce titre : la Contre-leure, il s'agissait d'une affaire d'héritage dans laquelle intervensit un parent fourbe et cupide; la révolution éclate : aussitôt les auteurs revêtent expéditivement ce personnage d'une soutane; ils en font un abbé Serinet, doucereux, mielleux et perfide, sons les traits de Bouffé. D'autres vont chercher au bague, où il subit sa peme, un misérable prêtre qui, après avoir tenté de violer une femme, l'avait assassinée, puis compée par morceaux; de ces crimes d'hier, ils font, pour le théâtre du Cirque Olympique, le drame du Curé Mingret; le rideau se basse tout juste au moment où le crime va se consommer. L'Incendiaire, ou la Cure et l'Archeveche, poué à la Porte-Saint-Martin, le 24 mars 1831, quelques semaines apres le sac du palais épiscopal, prétend donner l'explication des incendies mystérieux qui avaient désolé certaines provinces, à la fin de la Restauration, et où les imaginations troublées avaient cru entrevoir une manœuvre de parti. Dans un département innomé règne un archevéque débanché, ambitieux, auquel sont subordonnées toutes les autorités; en façe de lui. un caré libéral, abonné au Constitutionnel. L'archevêque, recevant en pleine scène la confession d'une jeune fille qui s'accuse d'un péché d'amour, met à l'absolution cette condition que la pénitente ira incendier la ferme d'un cultivateur «libéral»; il compte ainsi enlever à ce dernier ses droits électoraux. Après des incidents divers où l'archeveque apparaît de plus en plus odieux, la jeune fille, affolée de remords, finit par se tuer. Et

ce drame aussi calomnieux que musérable est joué par des acteurs d'élite : Provost, Bocage, Laferrière, madame Dorval, L'irréligion avait alors ce caractere d'être plus bourgeoise encore que populaire; elle dominait dans les « classes dingenntes ». Au dire des contemporains, rien n'était plus rare qu'un homme du monde s'avouant chrétien. La rencontre d'un jeune homme dans une église, a dit M. de Montalembert, a produisait presque autant de surprise et de coriosité que la visite d'un voyageur chrétien dans une mosquée d'Orient ». - « Dans la ville que j'habitais, raconte un autre témoin, il y avait sans doute d'hounétes gens; il n'y avait pas un homme à ma connaissance, pas un! ni fonctionnaire, ni professeur, ni magistrat, ni vieux, ni jeune, qui remplit sen devoirs religieux . . N'a-t-on pas constaté combien il y avait de bourgeois, de « messieurs bien mis », parmi les dévastateurs sacriléges de Saint-Germain-l'Auxerrois, et parmi ceux qui assistatent souriants et satisfaits à cette profanation? Jules Janin, qui n'était cependant pas un révolutionnaire, qui faiseit même alors uns compagne courageuse contre les scandales du théâtre, ne croyait choquer personne en racontant les scènes hideuses du 14 et du 15 février, du ton dont Boileau avait chanté le combat du Lutrin. D'autres trouvaient tout naturel de proposer la fondation d'une imprenerie officielle, qui eut été une sorte d'atelier national ouvert aux ouvriers same travail, et où l'on se fût attaché à réimprimer les écrits du dix-huitième nècle, Voltaire, Rousseau, les encyclopédistes. Le gouvernement refusa, par ce motificurieux, « que de pareils livres n'auraient point d'écoulement, pausqu'ils étaient des armes dont les libéraux n'avaient plus besom après la bataille? . Aucun signe qu'on fût dans une société chrétienne, partout une impiété pratique telle, qu'elle étonnait presque le plus hardi sceptique de ce temps, Henri Heine, qui écrivait à un journal allemand : « Ce peuple vraisemblablement ne croit même plus à la mort \*. •

Louis VEDILLOT, Rome et Lorene, t. I, p. 39.

<sup>1</sup> Louis Branc, Hestoire de dur ent, t. 1, p. 452,

<sup>4</sup> H. Hann, De la France, p. 210.

m

Pour n'être pas plus dévote que la nation, la monarchie nouvelle n'avait cependant aucun parti pris d'agression ni de persécution contre la religion; si, par faiblesse, elle laissait trop souvent le champ libre ou même obéissait aux passions impies, du moins, alors, rien de pareil à ce qu'on verra plus tard sous un autre régime, où le signal de la guerre à Dieu sera donné par le pouvoir. Quelques-uns même, parmi les hommes de 1830, avaient en ces matières des vues hautes et justes. Dans une circulaire aux préfets, M. Goizot se défendait d'avoir prescrit la destruction des croix de mission. « La liberté des cultes, disait-il, doit être entière, et sa première condition, c'est qu'aucun culte ne soit insulté. Il ne faut fournir à nos ennemis aucun prétexte de nous taxer d'indécence et de tyrannie. Je ne souffrirais pas que mon administration donnat lieu à un tel reproche. » Le duc de Broglie, chargé, dans le premier ministère, du portefeuille de l'instruction publique et des cultes, évitait, par sa prudente modération, l'embarras et le péril de plusieurs. conflits, où l'impatience de quelques-uns de ses collègues auruit voulu jeter la monarchie noissante. Il détournait le Roi de « s'enferrer dans quelques-unes de ces querelles théologiques, où, disait-il, on ne tarde pas à voir contre soi toutes les bonnes Ames, pour soi tous les vaurieus». — « Vous avez bien raison, interrompait Louis-Philippe ; il ne faut jamais mettre le doigt dans les affaires de l'Église, car on ne l'en retire pas : il y reste 1. . Mais ces clairvoyants étaient rares, et d'ail eurs, en ce temps troublé, les meilleurs sacrifiaient aux passions du jour. M. Guizot contre-signait l'ordonnance qui enlevait le Panthéon au culte chrétien, faiblesse qu'il devait du reste, plus tard, noblement confesser et regretter. Les Chambres retiraient aux cardinaux l'allocation qui leur avait été jusqu'alors accordée, et

<sup>1</sup> Souvenire du feu duc de Broglie.

diminuaient le traitement des évêques; les préfets supprimaient arbitrairement celui des enrés ou desservants suspects d'hostilité politique. Parmi les nouveaux fonctionnaires, plusieurs étaient imbus de préjugés baineux contre le clergé et profitaient de l'anarchie pour les satisfaire : de là plus d'une vexation locale; ceux qui eussent été mieux disposés croyaient devoir cacher leurs sentiments et n'osaient même rendre visite à quelqu'un portant soutane. Les délateurs du clergé étaient à peu près assurés d'être toujours écoutés, et sur plus d'un point les prétres se voyaient placés comme des criminels sous la surveillance permanents de la gendarmerie. On allait jusqu'à supprimer l'antique messe du Saint-Esprit, à la rentrée des tribunaux, et à arracher les crucifix des salles d'audience, où ils ne devaient être rétablis que huit ans après.

Ces défaillances sont-elles faites pour surprendre? Si les gouvernants ne savaient pas résister dans les questions politiques qui leur tenarent à cœur, à plus forte reison ne songenient-ils pas à le faire dans les questions religieuses qui leur étaient pour le moins indifférentes. S'ils n'osaient se défendre eux-mêmes, comment s'attendre qu'ils se compromissent pour protéger ce clergé, chez lequel ils voyaient un ennemi vaincu? Jusqu'où pouvait conduire cette faiblesse, on s'en rendit compte pendant et après les émeutes du 14 et du 15 février, quand les autorités, non contentes d'avoir laissé saccager l'église et l'archevêché, a'empresserent, pour ainsi dire, de sanctionner et de ratifier la dévastation. Certains politiques s'imaginaient qu'en dirigeant les passions révolutionnaires contre la religion. ils les écartesent du gouvernement, paresis à ces censeurs qui. jugeant prudent de supprimer dans un drame ces mots : a damné ministre », croyaient faire une habile diversion, en les remplaçant par ceux-ci : « damné cardinal » . D'ailleurs, on était alors persuadé que, pour ne pas tomber comme Charles X. il fallant survre dans les questions religieuses une conduite diamétralement opposée. Si le nouveau gouvernement n'osait même pas assurer au clergé protection et justice contre ses ennemis, c'était pour ne pas être accusé de s'appuyer sur le

» parti prêtre » . Par réaction contre un souverain qui avait été blâmé de suivre les processions dans la rue, un cierge à la main. le nouveau Roi s'attachait à ne faire aucune manifestation extérieure de christianisme. Dans la solennité du couronnement, contrairement à l'usage universel, aucune part n'avait été faite à la religion. « Cela convient, disait le Globe, à un pouvoir qui n'a plus rien de mystique. • C'est un • couronnement protestant », écrivait M. de Vigny, dans son journal intime : expression peu juste, car, en pays protestant, la religion n'est pas exclue de pareilles cérémonies. Les contemporains notaient, dans les allocations officielles, une affectation de ne plus prononcer comme autrefois les mots de « Providence », de « religion \* ., et l'on se félicitait publiquement d'avoir enfin « un gouvernement qui ne faisait pas le signe de la croix . Comme l'écrivait M. de Salvandy, « il y a quelques mois, on mettait partout le prêtre; aujourd'hus, on ne met Dieu nulle part . Et M. de Montalembert ajoutait que « jamais on n'avait vu une nation aussi officiellement irréligieuse » .

Aussi chacun disait alors que la révolution de Judlet marquait la fin de la vieille religion : les témoins les plus divers venaient déposer de cette universelle conviction. M. Dubois, visitant, comme inspecteur général de l'Université, le collége de Rennes, rendait au catholicisme un hommage plein d'une bienveillance hautaine et dédaigneuse, puis il ajoutait : « Mesaieurs, nous marchons vers une grande époque, et peut-être assisterons-nous aux funérailles d'un grand culte 4. « M. Jules Janin, sans passion personnelle, simple écho du monde litté-

4 Ami de la religion, & soft 1831.

<sup>\*</sup> L'ambaandeur de Sardeigne, sospect, du reste, de quelque malveillance, écrivait à son gouvernement . « Le Roi affecte de n'avoir par de religion, de ne pas sentier aux céremonies de l'Eglise, de faire travailler le dimanche dans son palaie. » (Geschichte Frankreicht, 1830-1870, par Hilliannanche, t. 1, p. 50. Louis-Philippe cependant assistant chaque dimanche à la messe dans use chapelle intérieure de son palais, must sans bruit et sans ceremonial.

<sup>\*</sup> Lusen, Annueire pour 1831, p. 8. — Un peu plus tard, Louis-Philippe syant placé dans un discours aux Chembres le nom de la « Providence », le Considu-tionnel accusa » le gouvernement de Juillet de tendre au mysücisme ».

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> « C'est un gouvernement philosophique », disast ausa: M. Dapan, qui ett eté probablement embarragé de donner de cette formule une explication ranonvable.

raire, déclarait qu'on était à « un instant misérable de décomposition religieuse, morne, éteint, flasque, sans poésie, sans style, sans couleur, sans énergie »; le catholicisme est à son avis une « religion qui ne va plus », et il ajoutait : « Depuis la grande seccusse de 89, cette religion était bien malade, la révolution de Juillet l'a tnée tout à fait !. » Rappelant ses souve-nus de cette époque, M. Louis Veuillot a dit plus tard : « Je lisais et je croyais très-volontiers que le christianisme était mort; rien autour de moi ne me disait qu'il vécût ". » Et Henri Heme, rendant compte, peu après 1830, de l'état psychologique de la France, écrivait à une gazette d'outre-Rhin: « La vieille religion est rudicalement morte, elle est déjà tombée en dissolution; la « majorité des Français » ne veut plus entendre parler de ce cadavre, et se tient le mouchoir devant le nez, quand il est question de l'Église ». »

## HI

Après avoir constaté la defaite, le déla ssement, la mort du catholicisme, les hommes de 1830 se trouvaient en face de cette question redoutable : Par quoi le remplacer? C'est l'interrogation désolée du poête, dans Rolla :

# Qui de nous, qui de nous ve derenir un Diou?

• Était-il possible, disait un écrivain révolutionnaire \*, que le gouvernement de l'esprit restat vacant, sans que la marche de l'humanité fût suspendue? Un vide immense venait de se faire dans le monde : ce v.de, il le fallait remplie. Mais comment? Par qui et sur quelles bases reconstituer le pouvoir spirituel? • Comcidence curieuse! en même temps que l'intelli-

<sup>1</sup> Livre des Cent un.

<sup>2</sup> flome et Lorette, t. I. p. 39.

<sup>3</sup> De la France, p. 210.

M. Louis Blane.

gence humaine paraît arrivée au paroxysme de l'impiété rebelle et destructive, elle a tellement besoin de religion, que, pour se satisfaire, elle ne recule pas devant la fondation de cultes nouveaux. « Le sentiment religieux, écrivait vers ce temps M. Saint-Marc Girardin, semble aujourd'hui errer dans la société comme un exilé qui va frapper à toutes les portes. La philosophie du dix-huitième siècle l'avait chassé des églises; mais elle n'a pu t'anéantir, et nous le voyons qui cherche maintenant où se prendre, où s'abriter, où se repattre, demandant partout un asile, » Un autre observateur, non moins clairvoyant, M. Sainte-Beuve, disait alors: - L'humanité attend, elle se sent mal »; puis il signaleit comme « un des traits les plus caractéristiques de l'état social en France », ces essais de religion nouvelle, cette « quantité de systèmes généraux et de plans de réforme universelle qui apparaissent de toutes parts et qui promettent chacua leur remède aux souffrances de la société » ..

De tout temps, sans doute, il y a eu des utopies et des chimères de ce genre. On avait vu, par exemple, à la fin du dixbuitieme siècle, les théophilanthropes on les illuminés. Mais, en 1830, les tentatives sont autrement nombreuses et éclatantes : elles se produisent avec un succès relatif, une hardiesse, une publicité et surtout avec une absence de respect humain qui révèlent un état d'esprit tout particulier. Ce ne sont plus des initiations de sociétés secrètes, des prédications dans le buis clos d'une petite école. Ne dirait-on pas que les apôtres sont redescendus sur la place publique, comme aux jours de saint Paul? L'explication d'un phénomène si étrange, où la chercher, si ce n'est dans la revolution de Juillet ? C'est la révolution qui, par sa secousse même, par la rapidité, l'étendue et, pour ainsi parler, par la matérialité des ruines qu'elle a feites, donne à l'esprit bumain, avec le sentiment effrayé et douloureux du vide produit, le désir inquiet de le remplir par une doctrine, un culte, une foi quelconque. C'est la révolution qui porte le tronble, la témérité, et surtout l'orgueil de certaines intel igences au degré nécessaire pour leur faire oser la fondation

d'une religion nouvelle '. C'est la révolution qui à préparé à ces prédicateurs de chimeres un public approprié, enfévré, affolé, altéré de nouveau et d'extraordinaire, ayant pris l'habitude de la révolte même contre le bon sens et le bon goût, disposé par suite à éconter, à accompagner et à croire ceux devant lesquels, en d'autres temps, il oût passé en levant les épaules.

On nous dispensera de mentionner les divers messies qui surgirent alors, les dieux en chambre qui relèvent plutôt de la chronique que de l'instoire. L'a Église française - de l'abbé Chatel ne mérite guere davantage de nous arrêter, bien qu'elle ait fait un moment quelque brust. Dans une époque moins étrangement troublée, on n'eut pas pris on seul moment au sérieux ce prêtre obscur, de petite valeur morale, d'intelligence médiocre, et son schisme sans raison, sans doctrine, dont le principal attrait était de supprimer la confession pour les laigues et le célibat pour les cleres; on n'eût pas trouvé des fideles pour remplir ces hangars ou ces salles de hal transformés en temples, où étaient inscrits dans un cartouche, comme les noms des trois plus grands hommes de l'humanité : Confucius, Parmentier, Laffitte; le fondateur du nouveau culte n'eût pas est asses de succès pour établir plusieurs succursales dans la ville ou la banheue, et n'aût pu recruter, pour les desservir, des déclassés du sacerdoce ; il n'eût pas obtenu de Casimir Delavigne qu'il composit exprés un cantique pour ces cérémonies sacriléges et ridicules, et de Nourrit qu'il vint le chanter ; personne n'ent consents à écouter jusqu'au bout ces prétendus sermons, où, quand on ne dénonçait pas les crumes des papes et les vices du clergé, on dimertait sur l'histoire profune et même sur la politique du jour. Danmier pensait évidemment à l'abbé-Chatel, lorsqu'il montrait, dans une de ses carrestures, Robert Macaire disant un matis à Bertrand : « Le temps de la comst passé, occupons-nous de ce qui est éternel. Si nous fassions une religion? — Une religion, ce n'est pas facile, répond Bertrand. — On se fait pape, on loue une boutique, on



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Medemo Swetchese eczivent alose » » Novo setutous à la grande agins de l'organil homate. »

## LA BÉACTION ANTIRELIGIEUSE APRÈS 1880. 25

emprunte des chaises, on fait des sermons sur Napoléon, sur Voltaire, sur la découverte de l'Amérique, sur n'importe quoi. Voilà une religion, ce n'est pas plus difficale que cela.

Le parti républicain et révolutionnaire semblait avoir pour l' « Église française » une bienveillance qu'il refusait au catholicisme; il faisait au culte nouveau l'honneur peu enviable de se servir de lui pour ses manifestations. Il commandeit des messes dans les temples de l'abbé Chatel, tantôt pour la Pologne, tantôt à l'occasion du décès du duc de Reichstadt ou pour l'anniversaire de la mort de Napoléon, tantôt aux dates illustrées par quelque récente émeute. Quelques appées plus tard, les deux complices de Fieschi, Morey et Pépin, assistaient, la veille de leur attentat, à un service de l' « Église française» en l'honneur des « martyrs des trois journées ». On voulut celébrer, dans la même église. l'anniversaire de l'exécution de ces deux criminels; les lettres de convocation étaient ainsi rédigées : « Vous étes invité à assister au service des citoyens Pépin et Morey, décapités par les thermidoriens, l'an XLIV de la république. ▲ cette époque,—cinq ou six ans après la révolution de Judlet, — le schisme était déjà aux abois. Il succomba bientôt, de la façon la plus piteuse, sous les poursuites des créanciers. L'abbé Chatel disparut, jusqu'à ce que le trouble de 1848 le fit, un moment seulement, remonter à la surface. Rien ne resta de cette tentative qui avait été pourtant un signe du temps. Inutile donc de s'y arrêter davantage : aussi bien, peut-on observer alors un essas de religion plus curieux, plus significatif, et dont le retentissement comme les conséquences furent autrement considérables : neus voulons parler du saint-smonisme .

<sup>\*</sup> Il pomeratt woos être question des écoles de Fourier ou de Buchez, qui se ressentirent de l'excitation de 1830. Mais elles n'eurent que plus tard un role vraument actif et public. Nous attendrons donc pour en parier. Au londemain de la revolution, le tarat-amonisme tient sout le haut du pavé.

### CHAPITRE VIII

#### LE SAINT-SIMONISME

1. Saint-Simon, Les saint-amonieus avant 1830, Effet produit sur eax par la révolution. Ils s'organisent, Bazard et Enfantin, Leurs moyens de propagande. Ils sont en contradiction avec les idées dominantes. Leur succès, Raisons de ca succes. — II. La « rehabilitation de la chair ». Scandate et declarement dans la nouvelle Église. La religion de plaisir. Défections et décadence. La retraite à Monilmontant. — III. Procès des aunt-amonsens. Leur dispersion. Enfantin en Égypte. Il finit par se aécolariser à son tour. Que reste-t-il de ca monvement? Part du saint-amoniame dans non maladiet sociales.

Ι

Quand éclata la révolution de 1830, il y avait cinq ars qu'était mort ce personnage étrange dont les disciples out osé écrire : « Le monde attendait un sauveur... Saint-Simon a para; il a résumé Moïse et Jésus-Christ. » Descendant de cette race qui avait donné à la France un écrivain de génie, et fils d'une mère folle, le comte de Saint-Simon avait l'esprit actif, hardi, bullant, mais si mal équilibré, qu'on avait souvent lieu de douter de sa raison. Fou surtout d'orgueil et de présomption , il se croyait appelé à jouer les premiers rôles, et avait ordonné à son valet de le réveiller chaque matin par ces mots : « Levez-vous, monsieur le comte, vous avez de grandes choses » faire. » Ces « grandes choses », il ne les avait pas cherchées,

<sup>\*</sup> Saint-Simon alla faire un jour vuite à madame de Stael, à Coppet; à prince entré : « Madame, dit-il, vous êtes la femene la plus extraordinaire du monde, comme j'en au s'homme le plus extraordinaire : à nous donz, nous feriore sons donte un culture plus extraordinaire encure. « Madame de Stael prit le parti de lure.

du premier coup, dans l'organisation d'une société et d'une religion nouvelles. Sa via avait été d'abord celle d'un aventurier en quête d'argent et de gloire, révant en Amérique le percement de l'isthme de Panama, se livrant en France à des ngiotages suspects sur les biens nationaux, menant de front les plaisirs et les affaires. Sous prétexte même de tout connaître et d'arriver à la plus haute vertu par le chemin du vice », chemin au moins très-détourné, il s'était jeté dans les débauches et les orgies les plus extravagantes; il en était sorti rumé de tontes façous, réduit à une telle misère morale et matérielle. que, dans une heure de désespoir, il se tira un coup de pistolet. dans la tête. La mort n'ayant pas voulu de lui, il sut alors, pour la première fois, l'idée de faire des livres, de recruter des disciples et de se poser en fondateur de système. Écrivain médiocre, d'une instruction superficielle et incomplète, il avait cenendant. de temps a autre, comme des regarda de voyant, et il était doué d'une réelle puissance d'impulsion et de prosélytisme. Ses idées, pratiques on chimériques, il les jetait pêle-mêle, les modifiait souvent, si bien qu'elles sont assez malaisées à définir. Saint-Simon partait de ce point, que la vieille société e chrétienne et féodale » était définitivement détruite, et qu'il fallait en reconstruire une autre : après l'époque critique, l'époque organique. Dans la société nouvelle, le pouvoir temporel devait. appartenir aux industriels; le spirituel, aux savants. Du reste, chez le réformateur, aucun indice de révolte contre la royanté on le capital; il demandait au roi Louis XVIII et aux riches banquiers de se mettre à la tête de cette reconstruction sociale. sument mieux, dissit-il, la voir accomplir par la dictature que par la révolution. Ses idées n'étaient guère au début qu'une spéculation économique, une réverie de théoricien; avec la temps, il affecta de leur donner un caractère de propagande philanthropique et d'apostolat populaire. Bientôt même, dans ses derniers écrits, notamment dans son Nouveau Christianume, saus vouloir formuler un dogme et encore moins organiser un culte et un sacerdoce, il laussa entrevoir la prétention de faire de sa doctrine toute une religion. Après une vie agitée et stérile, où l'on ne suit pas trop comment faire la part du charlatanisme et de l'illuminisme, de la rouerie et de la générosité, de la droiture et de la corruption, il mourut en 1825; sa disparation ne laissa pas de vide et ne fit pas grand bruit, mais, jouant son rôle jusqu'au bout, il avait dit aux disciples réunis autour de son lit : « La poire est mare, vous pouvez la cueillir. »

Il se trompait, l'heure de la récolte n'était pas encore venue, et dans les années qui suivirent la mort du mattre, le saintsimonisme ne sortit pas de sa demi-obscurité. Son organe, le Producteur, succombait des décembre 1826, et plusieurs de ceux qui avaient paru mordre à la nouvelle doctrine, en collaborant à cette feuille, se dispersaient dans des directions différentes : tels Auguste Comte, Augustia Thierry, Charles Comte, Dunoyer, Adolpha Cornier, Armand Carrel L'influence croissante que prirent alors, dans la nouvelle école, Bazard et surtout Enfantin, leur prétention, chaque jour plus visible, de transformer en une sorte de secte le groupe, jusqu'alors peu délimité, des amis de Saint-Simon, étaient faites d'ailleurs pour éloigner les esprits indépendants. L'Organisateur vint bientôt remplir le vide laissé par le Producteur, et, en 1828, dans une salle de la rue Taranne où se réunissaient aussi d'autres sociétés, Enfantin et Basard commencèrent un enseignement oral de la doctrine ». Celle-ci s'était peu à peu précisée. A côté de vues nouvelles, bien que deja téméraires, sur le rôle de l'industrie et de la science dans la société moderne, ou sur le jeu des emprunts d'État, apparaissaient des idées qui devaient se retrouver dans toutes les écoles socialistes. La concurrence était dénoncés comme la cause de tout le désordre économique. Jusqu'alors, dispit-on, la loi de l'humanité avait été l' « exploitation de l'homme par l'homme », exploitation qui avait eu trois phases : l'esclavage, le servege, et enfin le prolétariat, servage déguisé où l'ouvrier était exploité par le bourgeois propriétaire ou capitaliste; il fallait désormais y substituer l' « exploitation de la nature par l'homme associé à l'homme ». Pour atteindre ce but, on n'hésitait pas à s'attaquer au capital et à la propriété : on refusait à l'oisif tout droit au revenu de son bien; l'héritage,

moyen d'acquérir sans labeur, était condamné; à la mort du propriétaire, les fonds de terre et les capitaux devaient revenir à l'État, qui, n'y voyant que des instruments de travail, les répartirait comme il fait des fonctions publiques : donc, dans la société transformée, plus de propriétaires, mais une immense hiérarchie de fonctionnaires, tous ouvriers ou employée au servicede l'Etat, seul industriel et commerçant. En attendant l'heure où ces principes seraient pleinement appliqués, on proposait, comme moyens transitoires, la limitation des successions collatérales, l'augmentation des droits de mutation, la mobilisation de la propriété foncière. Une autre face de la doctrine saint-simonienne était la réhabilitation de la chair et de la matière, la légifimation des passions et des appétits sensuels, la sanctification du plaisir, le bonheur cherché uniquement sur terre : résurrection d'une sorte de paganisme qu'on prétendait opposer à la thèse chrétienne sur le renoncement et la mortification. La vie future était passée sous silence ou réduite à une vie idéale qui ne se perpétuait que dans la pensée et l'amour des hommes. De ces principes, on commençait à déduire, pour le maringe et la famille, des conséquences encore mai définies, mais déjà fort. suspectes : émancipation de la femme, divorce, tendance vers l'emour libre et la polygamie successive, si ce n'est même amultanée.

Les dernières années de la Restauration étaient une époque carieuse, où toute nouveauté éveillait l'attention; une époque féconde, où tout germe fructifiait; une époque sonore, où toute parole avait de l'écho; aussi le nouvel enseignement trouvait-il des auditeurs, même des adhérents. La plupart vensient des écoles savantes. « L'École polytechnique donne à force », écrivait Enfantin, en 1829. La secte était cependant encore bien peu nombreuse et ne parvenait pas à faire grand bruit. Elle en faisait d'autant moins, qu'elle était en dehors du mouvement libéral alors dominant, et affectait un certain dédain pour ce qu'elle appelait les « petits combats postiques ». Ce défant de retentissement trompait l'espoir des jeunes apôtres, aussi, quelle qu'eût été leur première ardeur, ressentaient-ils parfois



une tentation de défa:llance et de découragement; l'un des ouvriers de la première heure, Rodrigues, écrivait à Enfantin, le 11 ceptembre 1829 : « Un sommeil léthargique s'étend sur nos paupières. »

G'est dans cet état que les saint-simoniens sont surpris par les érénements de Juillet. Ches eux, l'effet est considérable; plus que tous les autres, ils sont préparés à subir la contagion de l'exaltation générale. Du « sommeil léthargique » ils passent substement à l'agstation fébrile. Le succès, que naguère ils voyaient si lent et si lointain, leur apparait certain. et immédiat. Ne sout-ils pas persuadés que la révolution a été faite pour eux, qu'elle a été la destruction nécessaire, le déblayement providentiel, qui devaient précéder leur grande reconstruction? Voyez-les sort ir aussitôt de leur étroit cénacle et parler à la foule qui remplit les rues. Dès le 29 juillet, leurs chefs, Basard et Enfantin, adressent, au nom du saint-rimonisme, une proclamation au peuple de Paris. Un moment même, ils espèrent, en se mélant au mouvement révolutionnaire de l'Hôtel de ville, le détourner à leur profit et le faire aboutir à la transformation sociale qu'ils révent. Dans ce dessein, les plus jeunes d'entre eux se répandent dans les clubs républicains, et Basard ve trouver La Fayette qu'il avait connu autrefois dans les sociétés secrètes, pour le pousser à prendre la dictature et à la mettre an service de la doctrine nouvelle. Mais ils s'aperçoivent bien vite que, de ce côté, on ne les écoute ni ne les comprend; ils constatent, avec une sorte de dédain amer, que, cette fois encore, « les bourgeois peuvent dormir en paix », que le peuple se contentera » de belles paroles et de belles parades libérales » . et s'en tiendra « au pur sentiment de la révolution de 1789 ». Du reste, s'il leur faut renoncer au coup de théâtre qui eat fait sortir des barricades de Juillet la papauté saint-sunontenne au lieu de la monarchie oriéaniste, ils n'en demeurent pas moins convaincus que ces événements ont été pour eux decisifs, et qu'ils leur ont ouvert une ère absolument nouvelle. En présence de la ruine des vieilles idées et de la banqueroute des nouvelles, de l'ancien régime détruit, de la royanté et de l'Église vaincues,

du libéralisme embarrassé dans sa victoire, impuissant à sortir de la critique et de la négation, ils prétendent être seuls à apporter une affirmation, seuls capables de donner la formule de la société nouvelle. Laissant les partis politiques qui n'ont. pas voulu les écouter, ils s'adressent directement aux prolétaires; ils engagent ceux-ci à répudier les « chimères libérales » . pour s'occuper du seul sujet fait pour les intéresser, la création. d'institutions humaines leur assurant ce pain quotidien qu'ils n'auront plus besoin de demander à Dieu. Ils se plaisent à montrer le contraste irritent « des classes nombreuses qui produisent tout et ne possedent rien, et de la minorité privilégiée qui ne produit rien et qui jouit de tout ». Ce sont la, disent-ils. les deux grands partis dont la lutte doit remplacer les vaines controverses de la politique. Ces appels aux prolétaires ont parfois un accent si échauffé et si menaçant, qu'on dirait presque le préambule d'une guerre sociale; mais c'est pur effet de rhétorique; les saint-simoniens se défendent sincèrement de tout recours à la force et se piquent de ne rien attendre que du progrès pacifique.

L'occasion offerte par la révolution leur paraît si favorable que, pour la saisir, ils précipitent leur organisation, jusque-là fort imparfaitement ébauchée. Ils ne veulent plus être seulement une école, mais une « famille » qui pratique la vie en commun, une « église » qui se constitue avec ses divers « degrés» d'initiation, ses dignitaires, ses « peres», ses « mères », son « collége », et son « père suprême » ou » pape », objet d'une sorte de vénération dévote et exaltée. Ils cherchent à établir un culte, avec prédications, fêtes diverses, baptèmes, confessions publiques ou privées, communions spirituelles . Tout est réglé, jusqu'au costume qui doit être bleu » bleu clair pour le pere suprème, et plus foncé, jusqu'au bleu de roi, à mesure qu'on descend dans la hiérarchie. Les membres de cette hiérarchie prétendent si bien former un clergé, qu'els refusent, à ce titre, le service de la garde nationale; cela leur vaut, il est

<sup>1</sup> OEueres de Saint-Simon et d'Enfantm, t. III, p. 176 et passen.

vrai, des poursuites devant le conseil de discipline, et les mértyrs du nouveau christianisme se voient impitoyablement condamnés, par les proconsuls du moderne Dioclétien, à faire un aéjour de vingt-quatre heures dans la joyeuse prison, tant de fois chantée par les réfractaires de la milice citoyenne. Cette église doit être quasi, dans leur pensée, un gouvernement temporal. Le dernier mot du saint-simonisme est de remettre la direction universelle des âmes comme des corps, de la religion comme de la politique, du culte comme de l'industrie et du commerce, entre les mains du « père supréme » : théocratie d'autant plus formidable, que ce pape gouverners non d'après des lois écrites, mais d'après la « loi vivante de ma volonté et de son amour ».

Pour le moment, leur pape est en deux personnes, Basard et Enfantin <sup>a</sup> : dualité bizarra, qui affecte de parlet et d'agir comme un seul homme et qui signe « le Père ». Ce sont pourtant deux natures hien différentes et, on le verre prochainement, tout à fait meonechables. Basard, ancien carbonaro, fort mélé aux conapirations sous la Restauration, est demeuré homme d'action et d'organisation pratique, plus anclin et plus propre à former un parti qu'une église, d'un fanatisme ardent, contenu cependant par l'habitude que la politique lui a fait prendre de compter avec l'opinion. Enfantia n'a rien du tribung il pese pour l'apôtre, presque pour le thaumaturge, trompant les autres et se trompont à demi lui-même. Son organil et sa vanité sont poussés à ce point extrême où le respect humain disparait avec le sentiment du ridicule. A son ambition sans mesure, il ne suffit pas d'être empereur ou pape; il lui faut être les deux à la fois : bien plus, ne rêve-t-il pas d'être Dieu? Descendant d'une famille de finance, entré dans une maison de banque au sertir de l'École polytechnique, son instruction est étroite et limitée; ni écrivain, ni orateur, ni philosophe, d'autant plus audacieux dans ses théories qu'il est plus ignorant, il remplit ses discours et ses écrits d'idées obscures ou bizarres, odicuses ou absurdes, exprimées dans

<sup>1</sup> OBueres de Saint-Simon et d'Enfantin, t. 1V, p. 39 et mir.

Bazard avant ternie-neuf aus, Enfantia, trente-cing.

um jargon ausai ennuyeux que prétentieux. Et cependant, --est ce une lecon d'humilité à l'adresse de la raison humaine? des esprits très-distingués ont accepté d'être ses disciples; il avait même sur eux une action étrange, qui semblait tenir moins de la prépondérance intellectuelle que d'une sorte de magnétisme sensuel, s'exerçant par la voix, par le regard, par la beauté et le calme extatique du visage ; de là parfois, ches ses jeunes disciples, des phénomènes d'exaltation qui relèvent presque autant de la physiologie que de la psychologie. A défaut d'intelligence supérieure, Enfantin possédait une volonté obstruée, dominatrice, et aussi cet égoïsme immense et impastible qui est parfois une façon de provoquer les dévouements les plus passionnés. Le je ne sais quoi de tortueux et de retors, l'habitude du mensonge conscient et inconscient, qui se mélaient bizarrement à cette audacieuse exaltation, la sensualité malsaine qui apparaissait trop souvent derrière la sérénité mystique, le masque câlm et cafard dont le tout était recouvert, faisaient de ce personnage l'une des figures les plus déplaisantes que l'on pût rencontrer dans la longue galerie des charlatans et des sophistes.

Si l'église nouvelle cherchait à se constituer, c'était pour agir au dehors. Dès le lendemain de la révolution, la propagande se fassait avec un éclat et un retentissement tout nouveaux. Les saint-simoniens s'emparaient du Globe, menacé de périr dans la victoire même de l'école dont il avait été le brillant. organe; à partir du 18 janvier 1631, ils y ajoutaient ce soustitre · Journal de la Doctrine de Saint-Simon. Michel Chevalier, disciple favori du mattre, était rédacteur en chef, sous l'inspiration supérieure d'Enfantin et de Bazard. Le journal avait peu d'abonnés, cinq cents au plus; mais on en distribuait gratuitement chaque jour deux ou trois mille exemplaires. Des publications de toutes sortes venaient s'y joindre. On a calculé que de 1830 à 1832, les saint-simoniens avaient publié près de dix huit millions de pages. Un moyen plus puissant encore était la parole publique. Des enseignements permanents se donnaient au Prado, à l'Athénée, à la salle de la Redoute. Une sorte d'office

était célebré tous les dimunches, rue Ta thout, dans une mile de spectacle; on y faisant des « prédications », c'était le mot amployé; la foule se present, ourieuse, pour entendre Laurent, Charton, Transon, et aurtout Barrault, le plus élequent, le plus enflammé de tous. Souvent les auditeurs, froids, tro-niques au début, peu à peu échauffés par entre parelle de fou, se prennient à applauder avec enthousianme, hientôt même éclataient en sanglots, ou s'embrassaient avec transport, donnant aux jeunes apôtres l'illusses qu'ils vanaient de conquérir des àmes . D'autres membres de la « famille » partaient en « mis-

1 Vege-un generative un enfermen de em prédications? Qu'en lieu en fragment d'un descoure du Derrouie (10 juillet 1834), c. c. . Abi ju vous et die nafrement gul l'étais, qui ju mas, qui se veux être. A mon tous je vous demanderse qui vogs état, Hélat ; le seron-rous? Étan-rous ées chrétiens, averyles adscrateges du la granz solitare? Este-vent des philosophes, devets à incredukte? Emp-vent des partisons abstanés de toutes les légitamités surannées? Plan-rous des faborang, receites a la seule prante d'una herenche, et révant les chanérsques douceurs de l'individualisme? Étra-russ sulla de sus hammes que e spoussanted taute idéa manually, or out some cross to fracess the progress? Most of value profession anotherment l'une de con diverses spetions, na aveile-ce pas felle à vous de vanir, avez ting reigneunt attention, noon écouter? Out être-vous dener Dus gans aux ne expense place formatment is not to do so que l'un erroit mesore augeurel ben, et que veneg her most apporter votes ampter unit, vot digodita, textre corres, votes sud-ffeconce, name morristado e guas malados que vomo restam supres do la passina miletarre, sa, anima le peralysique, n'aven per même la force de vous y plosger. Hélan! qui attendan-vom " Ret-ce la révélaceur unavous? Depl., deph vous avez entenda un vers; man, or e cut it on des everptéenes de vetre maladie, vous demortes, vers discretes, voca approfessione taut, et jonou vous e apures. Que donc pondent que vetre rèsem père eret une esquisficate fentrer, acrute avec une nonqui tiones, complicatives for movedoes describ do l'ordre noval que nova apparaisa, n'estauden-veus per les eris de deuleur en du reje, les gemmements, les empers deseilles et le rale de tout d'infortunes que modfreus, se désaitent, impriment, apparent? Ecoutes, écoures, eném? Ches les fletreux, luraque, sur le bard de la punte, stait trouve un codeves, les babileets de la cité venene, le main stendan nur le corpt income, juristet quile it évaient point tranque dans out homiside, Eh bien' je vons sejues ici du m'estendre. À la von de ce peuple estier, que come voyen dans la fange de una ruos et de vos places, sur de misérables genbata, an milion de l'are ferida dos enven et des gressers, dans des hépitaux encumbres, dans die bagnes bedout, so moveme pale de foie et de previsions, enséant par un rade trevail, à mouse couvert de haillees, levre à des aprintesse convaignes. descritant d'immorable, mesette de chaines, vivint à pesse, je vous adjace ions, anfants des clauses peseslegieses, fever-reun, at la mana appuyée sur ces plains potrides et angunates, enfants des choice princhipees, que voos augenous de la enter de activ alcone accordila, asplactes a vacco profit, juras que vaca a ucas governs part has a coefficiences, have decreased, have expenses. For ref. . Your or flaces again per - Enfante, condent compte de rette trance à un de tre d'appère, entre que

sion », chargés de précher au loin le nouvel évangile et de » fonder des églises », dans la province ou à l'étranger : en 1831, il y en avait déjà cinq.

A ce siècle qui semblait arrivé au dernier période de l'irréligion ou tout au moins de l'indifférence scaptique, le saint-simonisme se présentant hardiment avec ses dogmes, ses prêtres, son culte. Bien éloigné de ces idées qu'on appelle aujourd'hui laïques », il proclamait la religion nécessaire, lui subordonpait l'ordre social, se refusait à en séparer non-seulement la morale, mais la politique, et réclamait pour son clergé une autorité qui allait jusqu'à la théocratie. Sur tous les points, d'arlleurs, il prenant le contre-pied de l'opinion victorieuse. Aux entratnements beiliqueux du moment, le Globe opposait l'alliance pacifique de toutes les nations pour le développement de l'industrie. Le « libéralisme » était à son apogée . les saintsimoniens s'en déclaraient l'ennemi, et prétendaient, dans son triomphe même, le conveincre de cadocité. « Plus que jamais, disart l'un d'eux, à la salle Monsigny, le 22 août 1830, le libéralisme éprouve, au milieu de ses succès, le vide et l'ampuistance organique de ses doctrines. Douter, sonpçonner, craindre, accuser, gémir, c'est à peu près tout ce qu'il sait faire, depuis qu'il a remporté la plus mémorable des victoires 1. . « Égoïstes », · bourgeois · ou · libéraux · étaient, dans la langue saint-simonieune, des synonymes également méprisants. Les nouveaux apôtres ne se génaient point pour soutenir que les libertés de la tribupe, de la presse, et surtout la liberté de conscience, étaient bonnes seulement dans la période provisoire de la critique et de la destruction nécessaire, mais qu'elles devaient disparaître dans la période organique. Pleins de dédain pour le « représentatif, vieille machine usée qui craque et qui va se briser », ils annonçaient que « la France, lasse de désordres et avide de bien-être,

to lendemain : « Ther, effet produpers de Barroult sur le public, appliediarements à tout compre quand il a du de jurer. Saughts, larmes, embrassements, tout le nonde en emos! »

USur en point, il i virras pomais en il le atation. Des le 29 juillet 1850, en pleme revolution, infantin declarat poe « le saurt sonomère se perdirat en miliaisent manera et liberal ».

aurait besoin de se jeter dans les bras d'un sauveur »; et cette perspective ne leur déplaisant pas, pourva que le sauveur consentit à appliquer leurs idées ».

Et cependant, malgré tant de contradictions sux idées régnantes. l'effet produit était considérable. Le peuple, sans doute, ne venait pas, bien qu'on lui fit directement et particolièrement appel. Mais des hommes distingués, banquiers, littérateurs, artistes, surtout ingémeurs, embrassaient la doctrine, foulant au pied le respect humain, bravant les railleries de la petite presse, et confessant courageussment leur foi nouvelle. Combien d'autres, sans se livrer définitivement, se rapprochalent plus on anoins du saint-simonisme, par désarroid'àme, curiosité intellectuelle, ou généreux entraluement l'Tels étaient, pour ne nommer que les notables, L'herminier, Sainte-Beuve \*, Lamoricière \*. Plus de 300,000 francs étaient apportés par les adhérents, pour subvenir aux frais de la vie commune. et de la propagande. On évaluait à plus de quarante mille le nombre de ces adhérents. Les journaux de toute nuance, si absorbés qu'ils fuscest alors par les agitations de la politique,

Estemant-monteux out eru, on moment, avoir fait la conquite de M. Sainta-Bouve : il est veus qu'à la même époque les catholiques de l'Aconse avaient une sélution acadeque. Enfertes écrivais a qu'on pouvait dejà tout à foit compare que les «. Plus tord, M. Sainta-Bouve a deureoué actin faibleure passagles. « J'ai pu m'appropher du land, a-veil écret, mais ju un que pais pas peus à la matrice, »

\* Lameriniten, alurs en Afrique, pareit aveir été sédent de lein. (Claures de Beaut-Somen et d'Enfantin, t. V., p. 61.)

<sup>1</sup> Dam la Girle, M. Mockel Charalter Sumandan, en sen termes, e un comp d'Elet industrial « i » Si faut dus accures extreonilesaires que frappent le peuple, l'exaltent et l'emplissent d'esperance ; il fout que des actes, d'une houte parter, soient produits. Mais comment la chose se feratt-elle sans determination entra-legale, e est-à-dire sans coup d'Etaff car les Chambres sont à la debandade, at en est oblige d'agir sons elles. D'ai leurs, les Chambres, suttont celle des députés, a opt pas le seus de ce qui est grand et apparties. Il faut un coup d'Etat, um samp d'Brat radioterel. Au thester, un horne les medecuns, que se consolent d'avoir mé leurs molodes, parce qu'ils les ont tués selon les régles de l'art, ceux qui trendraient abstruement aujourd'huraus eigles de la légalité rerment guier gidicules que con medicina. Le système parlementaire à eté inscisse pour entraver l'action du gouvernement, parce que le gouvernement et at suppose mouvais a persons et, an offet sea gouvernements modernes pedient à cette supposition, d'ak il stralte qu'un gouvernament que se penterme dons les bernes du système parleterature s'interdit toute oction etrodice, or, il fact on pouvoir, donn la errenmtance présente, une notion très-étendus. »

s'occupaient de l'apparition et des progrès de cette doctrine comme de l'un des événements marquants de l'époque. Le public se pressait, chaque jour plus nombreux, aux a prédications - de la salle Taithout. Sans doute, son émotion, si vive qu'elle fût, demeurait souvent superficielle, les nerfs étaient plus excités que les ames n'étaient remuées, et Enfantin luimême écrivant à un de ses disciples, après l'un des grands succès oratoires de Barrault · • Qu'en sort-il souvent? Jusqu'ici du vent't . Cependant ce mouvement n'en avait pas moins un retentissement et un éclat qui contrastaient singulièrement avec l'obscurité silencieuse du saint-simonisme avant les journées de Juillet. Le changement avait été subit, car, dès la 6n d'août 1830, Enfantin disait . • Le bruit que fait la doctrine est prodigieux ; on en parle partout » ; et en septembre : « Nous marchons avec une rapidité qui nous paratt à nous-mêmes extraordinaire. -

Quelles étaient les causes d'un succès si rapide et sinouvenu? Déjà nous les avons fait entrevoir. Elles étaient multiples, presque contradictoires, mais toutes venaient plus ou moins de la révolution de 1830 : orgueil de l'esprit humain, qui se sentait enhardi à remplacer la vieille religion par la facilité avec laquelle il avait remplacé la vieille monarchie, et qui souriait à l'idée de se faire un dieu comme il s'était fait un roi, mais aussi sonffrance de la déception, effroi de la ruine, angoisse du vide, faisant subitement comprendre la nécessité d'une religion dont on avait eru pouvoir se passer aux jours tranquilles; instinct de révolte contre toutes les traditions, désir de compléter la révolution politique par une révolution sociale, mais aussi besoin tel d'autorité, qu'on acceptant la plus étrange des théocraties; effervescence des appétits sensuels, vilainement caressés par certains côtés de la doctrine, convoitises matérialistes, auxquels les apôtres faisaient un appel trop facilement entendu, quand ils proclamaient « la réhabilitation et la sanctification de la Bourses , et faisaient miroiter, aux yeux du public, les merveilles



<sup>\*</sup> Loure du 11 juillet 1831 (OEuvres de Saint-Simon et d'Enfantes, t. III, p. 229.)

industrielles et financières de leur société idéale ', mais aussi soif de croyance, d'amour et de sacrifice, attrait d'un mysucisme exalté en réaction contre le prosaisme bourgeois, désir de se dévouer aux petits et aux souffrants, hardiesse joyeuse à rompre avec la frivolité et l'égoisme mondains, à confesser sa for, à souffrir pour elle, et à goûter ainsi cette jouissance surhumaine que des âmes généreuses et troublées cherchent parfois et trouvent momentanément jusque dans l'erreur. Ce côté religieux du saint-simonisme frappait les catholiques eux-mêmes, et le jeune Charles de Montalembert écrivait alors dans l'Avenir : · N'est-ce pas la foi, incomplète, incertaine, égarée, mais toujours elle, qui reparaît dans ce groupe d'hommes nouveaux, parmi ces saint-simoniens, qui, tout bafoués qu'ils sont, et quelque répugnance qu'ils nous inspirent, méritent au moins notre étonnement, puisqu'ils viennent parler au monde de foi, et qu'ils se disent préts à affronter le martyre, oui, le martyre, le cuisant et impitoyable martyre de notre siècle, le ridicule \*? •

П

Une révolution morale et religieuse alfait-elle donc s'accomplir? Le monde assistait-il, comme on l'affirmait avec une si folle présomption, à l'éclosion d'un « nouveau christianisme »? Si quelques-uns ont pu le croire, trompés par un succès pas-sager et superficiel, leur illusion fut courte. Le vice propre de la doctrine ne tarda pas à se manifester, avec une laideur qui est une leçon mortifiante et salutaire pour l'orgueil de la raison. Sur ce corps qui se prétendait divin, apparut, comme la marque hideuse d'une bassesse tout humaine, le chancre de l'impureté.

Même au jour de sa plus grande vogue, Enfantm s'était sou-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy, notamment certains articles du *Globe*, jui sont comme l'Aporalypsa du rhemm de for et de la hanque. Plusieurs de ces articles sont de M. Michel Chevair e

<sup>1</sup> Avenir du 3 août 1831.

vent plaint que les femmes ne fussent pas attirées au saint-simonisme. Gelles-ci, avec la délicatesse clairvoyante de leur pudeur, pressentaient-elles ce que cachait la thèse sur la réhabilitation de la chair? Ce côté de la doctrine avait été d'abord prudemment laissé dans l'ombre; mais Enfantin ne pouvait longtemps se préter à dissimuler celui des dogmes nouveaux qui lui tenait le plus à cœur, et, vers le mois d'août 1831, il commença à exposer quelles étaient, dans les rapports de l'homme et de la femme, les conséquences pratiques du principe saint-simonien. Il distinguait deux sortes de caractères, « les uns à affections durables, les autres à affections changeantes ». En vertu de la réhabilitation de la chair, tous les tempéraments devaient trouver leur satisfaction; dès lors il fallait admettre « deux formes de la religion de l'amour », le mariage perpétuel et le mariage changeaut ou polygamie successive : c'était la régularisation de l'amour libre. Il y avait d'autres conséquences qu'on éprouve quelque embarras à indiquer décemment : nous voulons parler du rôle attribué au couple pontifical dans cette religion de l'amour, de cette étrange mission, qui sera confiée au prêtre ou à la prêtresse, d'exercer sur chacun des mariés, nume sculement une direction spirituelle, mais « une influence charnelle » ; on nous dispensera de pénétrer davantage dans les mystères de cette sorte de prostitution sacerdotale. Enfantin y revenut sans cesse. Tartufe courtisant Elmire n'approche pas de la sensualité mystique, de la dévote obscénité, avec lesquelles le grand prêtre du saint-simonisme se plaisait à disserter sur cette partie de la doctrine.

Le scandale fat grand dans le sein de la nouvelle église. Quelques une s'élevèrent contre ce qu'ils ne craignaient pas d'appeler la « réalisation du vice », la « réalisation d'un monde de boue » ; ils accusèrent Enfantin de « prendre sa propre immoralité comme théorie ». A la tête des protestants était Bazard, l'autre moîtié du pape; il était marié, et sa femme le retevait. Ce fut une crise terrible, singulièrement poignante pour les êmes sincères qui s'étaient flattées de trouver la vérité et la paix dans la nouvelle église, et que surprennit cette explo-

sion a prompte de corruption et d'anarchie. La lutte, qui éclata d'abord entre les deux « Pères », s'étendit dans le « collège », et juaque dans la 🔹 famille 📲 elle dura plusieurs mois, dans des conditions étranges d'exaltation morale et de surexcitation perveuse : discussions se prolongeant pendant des nuits entières, avec des acènes dignes des convulsionnaires; imprécations désespérées des uns et larmes de tendresse chez les autres; celui-ci tombaut saus connaissance, à demi mort de fatigue et d'émotion, tandis que celui-là, en proje à l'extase ou su délire, se mettait à prophétiser; et, dans ce trouble si douloureux, Enfantin conservant le calme de son égotsme souverain, indifférent aux augoisses et aux déchirements dont il était l'auteur, obstrué dans sa volonté impure. Bazard fut vaincu : épuisé physiquement et moralement, il se retira en novembre 1831, maudissant son rival, et l'accusant de « fonder son gouvernement. sur la corruption, la séduction et la fraude » ; il devait mourir peu après. D'autres s'éloignèreut aussi. Enfantin réalisa son dessein d'être seul maître, mais il fut maître d'une église mutalée, déchirée, et dont l'ignominie était dénoncée par une partie même de ses ancieus fidèles. Il n'en affecta pas moins la même sérénite orgueilleuse et confiante, prenant plus que jamais le ton révélateur et hiératique, se proclamant l'homme de l'avenir, l'interprète de Dieu, la « loi vivante » , s'égalant à Jésus ou tout nu moins à Mahomet, et rencontrant d'ailleurs, ches les disciples demeurés fidèles, une soumission attendrie qui, de plus en plus, devenast une sorte d'adoration publique !..

Dès lors la décadence fut rapide. Le saint-simonisme se vit envahir par un sensualisme qui ne se contenta plus d'être théorique. L'hiver de 1832 fut, pour la « famille » installée rue Monsigny, une longue et brillante fête, suite de festins, de concerts, de bals, de réjouissances variées, auxquels tout Paris était invité. La fumée du punch s'élevant comme le sacrifice du culte nouveau, la voluptueuse mélodie des valses était son chant

Parmi seou qui rentrent alore fidèles à Rafantin, signalone MM. Michall Chevalier, Barreult, Devoyrier, G. d'Erchthal, H. Poursel, Isaac Parme, Fla-shat, Lambert, Lamonnier, Guéroult, Pélicies David, etc.

liturgique; les prêtres comme les néophytes, revêtus de leur élégant costume, paraissaient célébrer, avec une dévotion singuherement ardente, les rites de cette religion du plaisir. Ne fallast-il pas faire passer de la spéculation dans la pratique le principe qui déclarait saints tous les appétits? Ne fallait-il pas aussi attirer et découvrir « la femme », celle dont on laissait la place vacante à côté du Père suprême, dont la présence était nécessaire pour former le couple sacerdotal, et qui devait seule rendre. définitive et parfaite la révélation nouvelle? Cette recherche de · la femme · devenart en effet la grande affaire du saint-simonismer te Globe prenait ce sous-titre : Appel aux femmes. Il no paraissait pas que cet appel fût entendu ; les fétes de la rue Monsigny attirèrent des femmes élégantes, frivoles, avides de gaieté et de plaisir, dansant pour danser, qui ne semblaient pas se douter qu'elles accomplissaient ainsi une fonction religieuse et une révolution philosophique; mais « la femme » ne vint pas. Son absence laissait la religion boiteuse. Enfantin, du resta, trouvait là une réponse à certains reproches. Quelques meidents trop peu austères risquaient-ils de scandaliser un public encore peu habitué à toutes les conséquences de la réhabilitation de la chair, il répondant que « la femme » seule pourrait donner le code de la délicatesse et de la pudeur. Était-il trop pressé d'objections sur les absurdités ou les monstruosités de sa doctrine, il échappait en déclarant que, jusqu'à l'avénement de « la femme », la doctrine n'était pas définitive et absolne, surtout « dans les choses de l'amour ».

Gependant ces vulgarités malsaines découragement et rebutaient la curiosité élevée et généreuse qui avait, un moment, poussé tant d'esprits vers le saint-simonisme. Les défections se multiphaient, souvent accompagnées de polémiques et de récriminations qui n'augmentaient pas le crédit de la doctrine. A ce moment, sous l'action vigoureuse de Casmir Périer, le gouvernement avait arrêté la descente révolutionnaire et faisait pen à peu remonter la société vers un régime régulier; par cela même, les extravagances intellectuelles et morales paraissaient plus choquantes et devenaient d'une contagion moins facile. Ajoutez des embarras et des miseres d'un autre genre : les saint-simoniens avaient voulu sortir de l'enseignement théorique et résoudre en fait la question sociale, en établistant des atchers d'ouvriers d'après leurs nouveaux principes; c'était la première tentative de l'« organisation du travail », formule qui devait se retrouver dans toutes les écoles socialistes, mais qui était d'origine saint-simonienne; l'échec fut prompt, complet et ruineux, il acheva de vider la caisse, déjà fort entamée par l'impression du Globe et par les fêtes de la rue Monsigny. La source des dons volontaires était tarie. Une tentative d'emprunt, hypothéqué sur l'avenir saint-simonien, avorta ridiculement. Les dettes devenaient criardes. Comme un dissident l'écrivait durement à Enfantin, la situation se résumait en un mot : « Banqueroute : banqueroute d'hommes et d'argent. »

A bout d'expédients, le pontife voulut au moins colorer une retraite nécessaire. Le vendredi saint 20 avril 1832, le Globe publia un manifeste plus messianique que jamais, qui commençait ainsi : « Au monde, Moi, Père de la famille nouvelle. » Enfantin faisait connaître la suppression du Globe; il déclarait ne cesser de « parler » que pour » agir » ; sculement, obligé de « se reposer » pendant un temps, il annonçait « sa retraite avec ses enfants . . . Ce jour où je parle, . écriait-il, est grand depuis dix-huit siècles dans le monde; en ce jour est mort le DIVIN LIBÉRATEUR DES ESCLAVES. Pour en consacrer l'annivermire, que notre sainte retraite commence; et que du milieu de nous, la dernière trace du servace, la DOMESTICITÉ, disporaisse. » Pour parter plus clair, cette « retraite », si soleanellement annoncée « au monde », consistant à chercher, pour la a famille » mutilée et ruinée, un refuge à Ménilmontant, dans une propriété appartenant à Enfantin. Dès lors, l'histoire du saint-simonisme semble relever plutôt de la caricature que de l'histoire. Les quarante jeunes hommes qui avaient suivi le Père dans cette dernière étaps revêtirent solennellement, avec des cérémonies symboliques, un costume spécial : toque rouge, justaucorpa bleu, pantalon blanc, ceinture de cuir verni, cou

nu, cheveux longs et barbe à l'orientale. Leur existence était, comme l'écrivait un dissident ', « un appareit factice de la vie ouvrière » ; on eût dit aussi une contrefaçon ridicule et stérile de ces monastères qui avaient défriché jadis l'Europe barbare. Divisés en pelleteurs, brouetteurs et remblayeurs, ils remuaient en cadence, avec des mouvements combinés d'avance, au son des hymnes composés par leur frère Félicien David, la terre de leur petit jardin. Le public assistant reilleur et indifférent à cette parade.

## ш

Le saint-simonisme en était à ce point qu'il ne savait plus comment finir. Le gouvernement lui rendit le service de brusquer son agonie. Des janvier 1832, au moment où les doctrines d'Enfantin sur l'amour et le mariage éclataient avec scandale, des poursuites judiciaires avaient été commencées; au mois d'août, Enfantin, Michel Chevaher, Duveyner, Rodrigues et Barrault furent cités en cour d'assises, sons l'accusation d'outrage à la morale publique. Ils se rendirent processionnellement au Palais de justice, revêtus de leur costume d'opéracomique; Enfantia portait sur sa poitrine un écriteau où on lisait ces mots : « le Père. » Usant d'un procédé alors général. ils voulurent transformer leur sellette d'accusé en une tribune. d'où us se porteraient à leur tour accusateurs contre la société, en une chaire qui leur serviroit à proclamer leur doctrine. Mal leur en prit. Leur pathos inintelligible, l'attitude pontificale d'Enfantin, répondant : « Oui, monsieur », au président qui lui demandait s'il était le « père de l'humanité » et la « loi vivante : , ses longues pauses entre chaque phrase, pour essayer, disart-il, sur les magistrats la « puissance de son regard » et leur donner un commentaire pratique de sa doctrine sur

I Jean Reynaud,

l'influence de la chair, tout cela fit l'effet d'une houffonnerie prétentieuse et ridicule; le public s'en alla en haussant les épaules. La condamnation à un an de prison qui frappa trois des accusée n'eut pas même le résultat accoutumé de les faire regarder avec plus de séneux et de faveur. D'ailleurs, au lendemain des émeutes de juin 1832, l'opinion avait besom de repos, et elle était peu sympathique à une excentricité doctrinale où elle voyant trop clairement une conséquence et une forme du désordre révolutionnaire. Le procès n'avait pas tué le saintsimonisme : jamais un procès ne tue une doctrine; mais le saint-amonisme était déjà auparavant ai mortellement atteint. que le procès n'avait pu le ranquer, et la condamnation, en dispersant matériellement ces cénobites embarrassés de leur propre entreprise, avait fait disparaître la dernière trace de la nouvelle église. Vamement Enfantin táchait-il de jouer au martyre et avait-il l'impudence sacrilége de se comparer au Christ, un de ses anciens fidèles, Jean Reynaud, qui, pour l'avoir quitté, n'était pas cependant revenu au christianisme, lui écrivait : Je respecte trop la Passion de Jésus-Christ, pour ne point éprouver du dégoût et de la douleur aux parodies et aux plagiats que vous en essayes 1. »

Les apôtres dispersés se sécularisèrent. Le plus ardent de tous, Michel Chevalier, fassait ainsi ses adieux à son maître :

Paris est endormi, qu'il sommeille en paix; mieux vaut dormir que souffrir! Dieu donne le sommeille un travailleur pour réparer ses forces. Qu'il sommeille, ce grand Paris, sur sa couche de fange et de marbre, recouvert de paille infecte et de tissus d'or; qu'il sommeille, épuisé de fatigue, ivre de prostitution. Vous le réveillerez un jour, du bruit de votre char de triomphe où vous ne serez pas seul. « En attendant ce réveil, le futur sénateur de l'empire jugeait pradent de rentrer dans la société maudite, pour y faire son chemin et y conquérir le rang et la fortune auxquels sa capacité, d'ailleurs, lui donnait droit, bientôt il pouvait se vanter « d'avoir pied dans beaucoup de journaux »,

<sup>1</sup> OEurres de Saint-Simon et d'Enfantan, t. IX, p. 15.

et jouait un rôle actif dans le monde des grandes affaires. Plusieurs autres suivaient son exemple, avec même succès d'ambition et d'argent, employant à leur bien-être personnel le sèle qu'ils n'avaient pu faire servir au bien-être de tous. Quelquesuns, trop échauffés pour revenir aussi vite à la vie pratique, partirent pour l'Orient, à la suite de M. Barrault, avec mission. d'y prêcher le nouvel évangile et de chercher, jusque dernère les grilles du sérail, la femme attendue. « Tu peux M'annoncer à l'Orient, écrivait Enfantin à Barrault, et y appeler la MÈRE. Vainement les missionnaires poussèrent-ils jusqu'à l'Himalaya, personne ne répondit à leur appel, et le plus clair de leur campagne fut la conversion de Garibaldi, rencontré par hasard sur un navire. Pen apres, Enfantin, ne sachant pas quelle figure faire en France, crut trouver dans l'Égypte de Méhémet-Ali un terrain favorable à sa doctrine religiouse et aux entreprises industrielles qu'il y mélait ai étrangement. Installé aux bords da Nil, il appela auprès de lui plusieurs de ses disciples; mais il échounmisérablement, et dans son apostolat, et dans ses spéculations. Isolé, réduit à l'impuissance et au dénûment, il rentra en France, si dépourvu de toutes ressources, qu'on dut recueillir, parmi les anciens fidèles, le « denier de Saint-Simon », pour faire une « liste civile » au pontife en déconfiture, Une idée bizarre traversa alors son cerveau : il essaya de convertir le duc d'Orléans et d'en faire le César démocratique et théocratique qu'il révait d'avoir à son service; mais le prince répondit à celui que se croyait l'émole de Moïse et de Jésus, par l'offre quelque peu mortifiante d'une place de sous-préfet.

Une seule chose demeurait intacte, au milieu de ces échecs successifs et chaque jour plus complets : l'orgueil du prophète. Était-il acculé dans quelque impasse, il se retournait, annon-çait un nouveau programme, parlait de « montrer une autre de ses faces au monde ». « Lorsqu'un de mes désirs ne se réalise pas, écrivait-il alors, vous savez bien que cela m'indique tout de suite que c'est un nouveau désir que je dois former; ma vie a toujours été ainsi; mes insuccès ne m'ont jamais dérouté. » Et il ajoutant cette déclaration mémorable : « Pour faire ce que

j'ai fait jusqu'ici, il a fallu que ma foi en Dieu se manifestăt surtout par ma foi en moi. » Il méritait vraiment qu'un de ses plus dévots disciples hai écrivit naïvement : • D'autres vous reprochent de vouloir toujours poser; je suis de votre avis, en pensant, evec vous, que r'est votre nature, votre mission, votre capacité '. • Mais l'indifférence croissante du public, la fatigue et le délaissement de ses derniers fidèles, ne lui permettaient pas de soutenir indéfiniment un tel rôle. Il fallut bien que le pontife prit, à son tour, le parti de rentrer dans le monde. On le vit, en 1839, solliciter et obtenir du gouvernement d'étre attaché à une mission en Algérie; ce ne fut qu'un début, et bientôt il sut se faire une place lucrative dans les entreprises industrielles et financières : fin peu bérofque de ce nouveau Messie, qui devait écrire plus tard à un de ses amis, en évoquant son temps d'apostolat : « J'en ai tant avalé de toutes les couleurs, des embétements, des insultes, des huées! C'est à faire trembler. Adreu, mon vieux camarade ; nous rirons bien... un jour 🔭 🕨

Que restait-il donc de tout ce mouvement qui, sous l'impulsion factice et éphémère de la révolution de Juillet, avait un moment fait illusion? L'église était dissoute, dispersée, et sea pontifes sécularisés n'officialent plus que dans les sanctuaires de la finance. Devait-on, du moins, au saint-simonisme un progrès de l'esprit humain, une vérité nouvelle, un accroissement de vertu, une leçon de sainteté ou de dévouement? Non : partout la banqueroute intellectuelle, en dépit de la capacité de quelques-uns des adhérents ; l'impuissance morale révélée, dès le début, par ce seul fait qu'on n'avait pu attirer, fût-ce un jour, les femmes et les pauvres; la stérilité, qui est la marque de toutes les œuvres révolutionnaires. Enfantin et ses amis ae sont vantés d'avoir été les précurseurs des grandes innovations économiques, les initiateurs des chemins de fer, du canal de Suez et de la rue de Rivoli. Mais, même sur ce terrain inférieur. ont-ils fait vraiment œuvre créatrice? L'Angleterre, qui n'a pas

<sup>1</sup> Ocupres de Seint-Simon et d'Enfantin, passim.

Letere de 1859. (Œuvrer de Saint-Semon et d'Enfantie, t. XIII, p. 47.)

entendu ces apôtres, nous a devancés dans les chemins de fer. S'il fallant chercher l'action propre et réelle du saint-simonisme, on le trouverait dans cette sorte de matérialisation de l'idée civilisatrice, dans cette tendance à faire de la spéculation industrielle et financière, de la recherche du bien-etre et de la richesse, l'occupation principale, unique, la fin dernière de l'humanité : véritable résurrection de la religion du veau d'or, avec la Bourse pour temple. Stérile pour le bien, le saint-simo-pisme ne l'a pas été en effet pour le mal; il a laissé un virus malsain, qui n'a pénétré que trop profondément dans les veines de la nation.

Combien de fois, depuis lors, on a pu retrouver dans nos maladies sociales la part de cette infection première! Il est deux époques, entre autres, où elle est apparue clairement. Qu'est-ce que ce socialisme qui a commencé à fermenter en 1840, et a fait explosion en 1848, sinon un enfant posthume du saint-simonisme? Remplacer le renoncement curétien et l'attente des compensations de la vie future par l'impatiente convoitise du bien-être immédiat et par l'idée que le bonheur ne doit être cherché et ne peut être trouvé qu'ici-bas; allumer, chez les victimes, chaque jour plus nombreuses, du prolétariat industriel, la soif irritée de la jouissance ; proclamer que les inégalités et les souffrances sont imputables à un vice du mécanisme social, que pour les faire disparaître, il suffit que le gouvernement remanie ce mécanisme, qu'il peut, dans ce dessein, disposer des individus, de leurs idées, de leurs droits, de leurs biens, prononcer sur leurs aptitudes et leurs vocations, répartir entre eux les fruits du travail et les revenus du capital, n'était-ce pas à la fois la doctrine d'Enfantan et le fond commun de toutes les sectes socialistes? Un peu plus tard, sous le second empire, cette prétention d'un César, s'appuyant sur les classes ouvrières, en leur fassant espérer le bien-être par l'action d'un pouvoir à la fois despotique et socialiste; ce mépris de la liberté politique et du régime pariementaire, cet effort pour détourner l'esprit public vers les spéculations industriciles et financières; cette témérité impaliente dans les

emprents d'État, les travaux publics et les réformes économiques; cette politique chimérique, à laquelle il ne suffisait pas de réver le remaniement de la carte de l'Europe, mais qui o'égarait, indécise et périlleuse, jusque dans le Nouveau Monde, tout cela avait par plus d'un côté une origine saint-simonienne. Il eat été, d'ailleurs, facile de découvrir alors, parmi les conseillers ou les favorisés du pouvoir, les anciens chefs de la doctrine : ne seraient-ce que M. Michel Chevalier, avec les traités de commerce; MM. Péreire, avec le Crédit mobilier; M. Guéroult, avec la thèse des nationalités. Aussi Enfantin saluart-il dans l'Empereur l'auxiliaire, presque le patron qu'il avait vainement cherché parmi les princes d'Orléans. Il ne dissimulait pas sa préférence et sa sympathie : « Bien des gens, écrivant-il en 1861, ont cra que nos deux Napoléon, au heude faire des 18 brumaire ou des 2 décembre, auraient du donner à la France toutes les libertés imaginables... Ce n'est pas de liberté que nous avons le plus besoin aujourd hui, c'est d'autorité intelligente, sachant l'avenir. . Est-ce à dire qu'aujourd'hui les saint simoniens ne se trouveraient pas en sympathie et en affinité avec ce qu'on nous donne sous le nom de république scientifique? Non certes. Ils n'auraient pas sujet de reprocher à cette république de relever l'âme de la nation et de la ramener vers les chimères spiritualistes; en tout cas, ils lui sauraient gré de la façon dont elle traite la liberté qu'ils ont toujours méprisée, et le christianisme auquel ils en voulaient d'autant plus qu'ils avaient été plus ridiculement impuissants à le remplacer.

# CHAPITRE IX

#### LE JOURNAL & AFENIR

I. L'Avenir. Lamennais, Lacordaire et Montalembert. Les autres rédecteurs. - Devise du nouveau journal : Dien et la liberté, Le parti catholique, L'union. déarée des catholiques et des liberson. — III. Exegérations qui se métent aux idées justes. Rupture trop violente avec les légitimistes. Attaques sans meure contre le gouvernement de Juillet. Libéralisme hardi, généreux, mais excesuf L'Avenir et les maurrections de Belgique, de Pologne et d'Italie. Rêve d'une grande revolution catholique. Ultramontanisme theocratique, Rupture du Concordat et renommation au budget des cultes. — IV. L'Agence pour le défense de la liberté religieure. Lamennais et Lacordaire en cour d'assissa. Le procès de l'école libre, Sympathics ardentes éveiltées per l'Aveger. - V. Le nouveau journal se beurte à l'opposition des évêques, it suspend sa publication. - VI. Lamernais, Lacordaire of Montalembert se rendent à Rome. Dispositions du Pape. Attitude differente de Lamennais et de Lacordaire. Lamennais oblige la Pape à parler. Encyclique Missari vos. Suppression de l'Avenir. - VII. Chute de Lamentais. C'est la révolte politique qui le conduit à la révolte religionse. Ce que deviennent les autres réducteurs.

ľ

Pendant qu'au lendemain des journées de Juillet, la raison humaine dévoyée s'épuisait vainement à remplacer le catholicisme qu'elle croyait mort, celui-ci donnait un signe inattendu de sa vitalité et de sa fécondité. Le 15 octobre 1830, paraissait le premier numéro d'un journal religieux dont le titre seul était une nouveauté significative en un temps où les croyants sembtaient plus habitués à regarder en arrière qu'en avant : il s'appelait l'Avenir. Ce ne fut pas l'un des épisodes les moins extraordinaires et les moins intéressants de cette époque agitée. A voir l'attitude des chrétiens en face de la révolution victorieuse, on eût eru d'abord que tous se laissaient entraîner

passifa dans la déroute de la vieille mouarchie ; ils n'ossient ni se grouper, ni se montrer; • mesurant la force de la religion sur la faiblesse de la royauté, ils étaient tombés dans un abattement qui eut convenu tout au plus à des moutons en présence du boucher ( ) ; les évêques eux-mêmes, intimidés et comme accablés, « demeuraient cois 🔭 , recommandant à leurs prêtres de s'effacer et de se taire : d On veut se paiser de nous, mesaleura, leur disaient-ils; ch bien! tenons-none calmes, dans cette espèce de nullité \*. . C'est à ce moment que surgissent tout à coup, du milieu des catholiques, des hommes impatients de déployer hardiment leur drapeau qui, loin de se résigner à demeurer parmi les vaincus, veulent s'en dégager avec éclat; que n'implorent pas des vainqueurs une sorte de pardon ou de pitié pour la religion, mais revendiquent, au nom des principes nouveaux qu'ils acceptent, une part du droit commun et des libertés générales; qui enfin prétendent ainsi non quêter, mais conquérir pour leur foi une popularité bien autrement fructuense que la faveur royale dont on venait d'éprouver l'impuissance et le péril. Tentative remarquable! On y reconnaît cette sorte de souplesse dont l'Église a donné tant de preuves depuis la chute de l'empire romain, et qui lui a permis, sans rien abandonner de son immutabilité divine, de s'adapter, lors de chaque grande révolution, aux états nouveaux de la société

1.000003

Expression de l'Awreir, 23 ectobre 4430.

Logie Vantaor, Rome et Levette, t. 1, p. 30.

<sup>\*</sup>Lettre de l'évêque de Belley, su printemps de 1831. (Vie de Myr Derfe, par l'abbé Cooret, t. II, p. 19.) — L'évêque de Saint-Dié écrivait, de son cété, en decembre 1830 — Gardez, sur les objets politiques, un silence absolu dans von instructions et la réserve la plus sévere dans tous vos discourt, n'essayez même pas, dans ce moment, d'apologia que tendrait à vous montrer feverables aux idem de vos antegonistes, cer la prévention de certains hommes ettes forte, et éle cont si résolus à vous faire pareitre compables, qu'ils vous accuseraient d'hypogeriste, plutôt que de rendre justice à vos sentiments. Laissez donc au tampé à dissiper les mages, et vous qui avez vu nos promières épreuves, souvants-vous de crier qu'il a fallu pour nous rendre la confiance. » L'avéque d'Orléans écrivait, din le 18 août 1830. « Prepez soin de ne men dire qu'ait du rapport avec l'ordre présent des affaires publiques. Portez crite attention sous dans vos entretions avec vos amis... Le élevor, et profitable en toutes rencontrat, est un devaie dans la temps présent. « Les erchevéques de Tours, de Seus, les évêques d'Angers, de Structours, de Troyes, aussient un langue analogue.

politique; mais on ne tardera pas aussi à y discerner ce je ne sais quoi d'excessif et de troublé, marque du mai révolutionnaire qui, en 1830, envahit tout, gâte tout, fait tout avorter.

A la tête de ce mouvement était le personnage le plus illustre alors du clergé français, Lamennais 1. Beaucoup furent surpris de l'y voir. Il apparaissait toujours au public tel qu'il s'était. montré à ses débuts, royaliste d'extrême droite, contempteur des nouveautés libérales, dogmatisant sur l'union du trône et de l'autel, révant le pouvoir à la fois absolu et paternel d'une monarchie chrétienne que limiterait seulement la prééminence du Pape <sup>a</sup>. Cependant, à bien lire ses récents ouvrages, noturnment le dernier, publié en 1829, sur les Progrès de la révolution et de la guerre contre l'Église, on eut pu déjà noter une modification de ses idées premières. Si son idéal et son but étaient toujours la théocratie, il cherchait désromais à y arriver. par les peuples, non par les rois; parlait, avec une confiance bardie, des libertés publiques où il voyait, sinon un terme, du moins un instrument; blâmait amèrement les membres du clergé qui identifiaient la cause religiouse avec celle du partialors régnant; les poussait à se dégager au contraire de la royauté compromise, pour s'unir à la démocratie et l'âter de la popularité libérale; saluait enfin, dans la révolution, le préliminaire indispensable et providentiel d'un nouvel état social qui serant le triomphe de l'Église. Quel avait été le secret de cette révolution? La royauté, peu disposée à accepter le rôle que le r offrait Lamennais, lui avait répondu en faisant censurer un de ses ouvrages par les évêques encore gallicans, et même en le déférant aux tribunaux correctionnels. Le dépit qu'en avait ressenti l'ame si irritable et si impériense du fougueux polémiste, l'avait aidé à prendre son parts de la chute des Bourbons, qu'il prévoyait et prédisait avec une singulière précision, et à reconnaître la paissance des idées libérales qu'il déclarait vouloir catholiciser ». En révant d'une alliance entre la religion et

<sup>1</sup> Lamennaio avait quarante-hust ans on 4830.

Sur le rôle de Lamennaus sous la Restauration, voir Royalistes et républicanae, p. 855 et aux.

la liberté, il n'étart pas d'ailleurs aussi novateur qu'on pouvait le crosre. Cette alhance ne venast-elle pas de se produire en Irlande, où O'Connell arrachait à l'Angleterre l'émancipation des « papistes » ; en Belgique, où se fondait, pour combattre l'oppression hollandaise, l' « Union » nouvelle et féconde des catholiques et des libéraux? Ces événements, mal connus alors ou peu compris en France, avaient frappé Lamennais et n'avaient pas peu contribué à modifier ses idées. Les journées de Juillet n'étaient pas faites pour arrêter cette conversion libérale et démocratique : elles la précipitèrent au contraire. Dans ces redoutables événements. Lamennais vit avec orgueil la réalisation de ses prophéties, et, au milieu des foudres du Sinat révolutionnaire, il crut entendre une voix divine qui le confirmait dans ses doctrines nouvelles, l'échauffait, l'exaltait. Tel était son état d'esprit, quand, en septembre 1830, quelques catholiques lui offrirent de prendre la direction de l'Avenir.

Il trouva, pour le seconder, deux jeunes gens, inconnus alors, bien qu'appelés à une très prochaine illustration; venus de régions fort opposées, l'un plébéien et enfant du siècle, l'autre gentilhomme et fils d'émigré, le premier prêtre, le second homme du monde; étrangers jusqu'ici l'un à l'autre, mais se rencoutrant dans l'amour commun de l'Église et de la hberté, et destinés à nouer, dans les bureaux du nouveau journal, les heus d'une amitié immortelle : checun a nommé Henri Lacordaire et Charles de Montalembert. Ge dernier. requeillant plus tard ses souvenirs, a dit comment lus était appara le jeune Lacordaire, à l'âge de vingt-huit ans, la taille élancée, les traits fine, l'œil noir et étincelant, le port souverain de la tête, la démarche fière, élégante, en même temps que modeste, la voix vibrante, révélant, par tout son être, ce que son ame avant de virginal et de viril, de doux et de franc, d'austère et de charmant, d'ardent et de tendre; amoureux de tout ce qui était grand et bon, saint et généreux; homme de pénitence et d'enthousiasme, de piété et de courage, de liberté et d'honneur, vraiment né pour combattre et pour aimer. Il n'avait pas trouvé jusqu'alors l'emploi de sa vie. Sorti da

collège, incrédule et libéral, l'impussance du monde à remplir une ame baute et large l'avait conduit au christianisme, et aussitôt au sacerdoce. Prétre, il était demeuré hbéral, aimant son temps, ouvert et attaché à toutes ses idées nobles. De là, au milien du clergé de la Restauration, une sorte d'isolement, chaque jour plus douloureux, si bien qu'è la veille de 1930, il était sur le point de partir pour l'Amérique. Il avait peu vu Lamennais, ressentait même pour l'homme, pour ses doctrines, pour son entourage, plus de répugnance que d'attrait, et n'avait consenti à la fin à se rapprocher de lui que par souffrance de sa solitude, par besom de trouver un peu d'appui, ou tout au moins de voisinage. La révolution ne l'avait pas d'abord détourné de son projet d'émigration. Mais, quand l'abbé Gerbet vint lui offrir de combattre, dans l'Avenir, pour l'affranchissement de la religion par la liberté, pour le rapprochement du catholicisme et de la France moderne, cette tache le séduisit aussitôt; il accueillit cette proposition = avec une sorte d'envyrement », a-t-il écrit lui-même; oubliant momentanément ses mébances contre Lamennais, il se persuada qu'il l'avant mal jugé, et ne voulut voir en lui que l'O'Connell des catholiques français.

Fils d'un pair de France et d'une mère anglaise, Charles de Montalembert n'avant alors que vingt ans. Ce fut en Irlande, où il était allé voir de près le grand agitateur catholique, qu'il lut les premiers numéros de l'Avanir. Il n'avant en auparavant ancun rapport avec Lamennais. Attaché à l'Église, non-seulement par une foi tendre et pieuse ' qui n'avait jamais défaille et qui avait gardé la pureté de son adolescence, mais aussi par le besoin chevaleresque de se dévouer aux grandes causes vaincues ; aimant la liberté d'un amour fier, qui s'inspirait autant de ses traditions d'indépendance aristocratique que des idées nouvelles auxquelles sa jeune âme s'était ouverte; plein de cette fougue généreuse, de ce goût des initiatives hardies qu'il conservera jusqu'à son dernier soupir, il ressentit aussitôt un imparters jusqu'à son dernier soupir, il ressentit aussitôt un imparters jusqu'à son dernier soupir, il ressentit aussitôt un imparters jusqu'à son dernier soupir, il ressentit aussitôt un imparters plants de cette des la cette de c

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il avait une « piete d'ange », écrivait de las Lamennais.

tient désir de s'enrôler dans la petite armée de l'Avenir. Il avait déja publié quelques articles dans le Correspondant, mais la sagesse prudente de ce recueil, qu'il trouvait « trop vieux », génait son ardeur. Il écrivit à Lamennais pour solliciter l'honneur de combattre sons ses ordres, et peu de jours après, Il arrivait dans les bureaux du nouveau journal, brillant de grâce et de distinction, portant sur son front élevé ce je ne sais quoi d'intrépide, d'hérolque et de pur qui donne à la jeunesse un irrésistible charme et une beauté supérieure.

La rédaction était peu nombreuse : elle comprenait, avec les personnages déjà nommés, l'abbé Gerbet, l'abbé de Salmis et l'abbé Rohrbacher, tous trois attachés depuis quelques années à Lamennue, le promier mourra évêque de Perpiguen, le second, archevêque d'Auch ; ajoutes M. Harel du Tancrel qui avait eu la première idée du journal, MM. de Coux, d'Eckstein, Bortels, Daguerre, d'Ault-Dumeanil, d'Ortigue et Waille. Bien petite armée, en vérité, pour en imposer à la fois aux libéraux alors tous voltairiens, et aux catholiques dont presque aucun ne songenit à se dégager du parti vaince on du moins ne le croyait possible. Ces quelques hommes, tous inconnus à l'exception de Lamennais, prétendasent non suivre un mouvement d'opinion, mais le créer. Comment seulement faire entendre leur voix, dans le tumulte de ces jours troublés, au milieu de ces bruits d'émeutes et de ces menaces de guerre? Ils osèrent cependant l'entreprendre. Après tout, aul journal ne réunissait

Pondé, en mars 1829, par MM. de Carné, Gazalèr, Poinet, d'Echstein, de Champagny, Dubeis, Augustin de Menux, Gouraud, Wilson, etc., le Correspondent, femille semi-bebdomadaire, sorte de Giobe catholique, avait pus pour épigraphe le met de Cauning : « Liberté envile et raligieure par tout l'unevere. » Il voulair dissiper les préventions qui néparaient le catholicume et les idées modernes. En cela, il avait devancé l'Aircuér, avec plus de sagrase, mais avec mouse d'éclat. Lamenusis n'aimait pes le Correspondent. Il reprochait à ces jeunte gens leur mesure et leur moderation, où son seprit violent voyait treduir, pâleur et timidité; il laur esprachait aussi de truje pour em idees tempéreus de libéralisme parlementaire, les seules peut-être qu'il n'ait jamais travarses, dons ses nombreuses peregrisations intellectuelles. Le Correspondent subsista cu moment, à côté de l'Aircuir, mais hencêt, à la fois comprouse et éclipsé, il dut suspendre se publication : c'est plus tard, en 1843, qu'il reparet sons forme de strum.

alors des écrivains d'un tel talent : c'était Lamennais, avec cette langue qui faisait de lui presque l'égal de M. de Chatcaubriand et de M. de Maîstre, avec cette véhémence sombre, terrible, qui tenait à la fois du tribun populaire et du prophète biblique, inflexible dans sa dialectique, amer et dédaigneux dans son ironie, manquant souvent de mesure et de goût, mais n'en demeurant pas moins l'un des rhéteurs les plus éclatants et l'un des plus redoutables polémistes de ce temps; Lacordaire, plus sympathique, parfois sans doute emporté, déclamatoire, mais si plein de fratcheur et de verve, d'un accent si vrai et si généreux, ayant, dans tout ce qu'il écrivait, je ne sais quoi de vibrant comme le tambre de sa voix, avec une originalité inattendue, une désinvolture hardie et gracieuse qui surprend, parfois même inquiète, mais saisit, attache, et finit par séduire; Montalembert, le plus jeune de tous, qui ne pouvait posséder, à vingt aus, la plénitude de son talent, mais en offrait déjà les brillantes prémices, d'un enthousiarme facilement excessif, entrainant tous les cœnrs par sa chevaleresque et juvénile vaillance; l'abbé Gerbet, moins original et moins nouveau, qui se plaisait à exposer, dans un langage noble et élevé, d'éloquentes généralités; les autres rédacteurs, reflet plus ou moins effacé de leurs brillants compagnons; chez tous, un entrain, une vie, une chaleur tele, qu'après un demi-siècle ces articles ne semblent pas refroidis. Aussi, malgré des exagérations anjourd'hui plus visibles et une rhétorique parfois un peu démodée, ne saurait-on parcourir sans émotion et sans frémissement ces feuilles jaunies par le temps 1.

# H

Dieu et la liberté! telle est la noble devise de l'Avenir et le résumé de son programme. Dieu d'abord! En face de cette

L'Avenie parsissait tous les jours. Son format était celui des journaux du temps, environ 43 centimetres de bauteur sur 30 de largeur. La plupait des

société hostile ou indifférente aux idées religieuses, ces écrivains se plaisent à confesser leur foi, d'autant plus tendres envers leur Église qu'elle est plus outragée, d'autant plus fiers qu'on prétend davantage l'abaisser. Avec quelle vénération émus ils baisent publiquement les croix de toutes parts renversées et profanées! « Nous ramassons avec amour, s'écrie Montaleinbert au lendemain du sac de Saint-Germain-l'Auxerrois, les débris de la croix, pour lui jurer un culte éternel. (On l'a brisée sur nos temples; nous la mettrons dans le sanctuaire de nos cœurs; et là, nous ne l'oubberons jamais. De la terre où on l'a détruite, nous la replaçons dans le ciel; et là, nous lisons encore une fois autour d'elle la parole divine : In hoc signo vinces 1. - Nous en ayons dit asses de l'état religieux de la France de 1830, pour qu'on puisse comprendre la nouveauté courageuse d'un tel langage, tenu pour ainsi dire en pleine place publique. L'Avenir n'admet pas que le Globe, organe des saint-aimoniens, parle de la « décadence » du catholicisme. Il répond derement, en aignalant les faits qui révelent au contraire les progrès de la vraie religion par tout l'univers : « Nous marcherons, dit Lacordaire, devant ceux qui nient notre mouvement, et, puisque nous sommes jeunes les uns et les autres, nous donnons rendez-vous au Globe, à la canquantième année du siècle dont nous sommes les enfants\*, » Lacordaire se retrouvera à ce rendez-vous donné avec une foi prophétique : en l'année même qu'il a fixée vingt ans à l'avance, il verra une assemblée républicaine voter la loi sur la liberté de l'enseignement, le plus grand auccès des catholiques dans ce siècle ; il

articles n'étaxent pas agrés, surf couz de Lamenneis, quelques-uns étasent saivis d'initiales.

\* Ibid. du 7 janvier 1831.



Arente du 21 février 1831. — C'est dues ost article que sa trouvait ce morcens, planeurs fou esté : « S'il nom s'êt eté donné de vivre au temps où Jésus unt sur la terre, et de na la voir qu'un moment, nous enmons choid celui ou il merchatt couronné d'épines et tombant da faugue vers le Calvare; de même nous remercions Dien de cu qu'il a placé le court instant de notre via mortelle à une époque où sa sainte religion est tombée dens le malbour et l'abstinument, afin que nous punsions la cherir dans notre humilite, s'in que nous passaons lui atender plus completement notre enstence, l'atmer plus tendrement, l'adorer de plus près. » — Voir auen un article sur la l'ée dans l'Avenir du 3 août 1831,

entendra les anciens libéraux de 1830, détrônés à leur tour, confesser l'erreur de leur irréligion et le besoin qu'ils ont du christianisme pour sauver la société en péril.

Après Dieu, la liberté! Mot qui avait alors une merveilleuse sonorité, mais qu'on était désaccoutumé de voir rapproché du nom de Dien! C'est dans la liberté seule que l'Avenir engage les catholiques, vaincue, déçus, désorientés, à mettre désormais leur amour et leur confiance. Catholiques, dit-il, comprenons le bien, nous avons à seuver notre foi, et nous la sauverons par la liberté... Il n'y a de vie désormais que dans la liberté, dans la liberté entière pour tous, égale pour tous. » Il veut apprendre aux catholiques à se servir virilement de ces armes nouvelles : « Quand on veut être libre, leur dit-il, on se lève un jour, on y réfléchit un quart d'heure, on se met à genoux en présence de Dieu qui crés l'homme libre, puis on s'en va tout droit devant soi, mangeant son pain comme la Providence l'envoie... La liberté ne se donne pas, elle se prend'. »

Le premier, l'Avenir parle du « parti catholique » dont il formule la tactique électorale : « Il est, dit-il, une vénalité permise ; que les électeurs catholiques se mettent partout et publiquement à l'enchère, et qu'ils se livrent à quiconque les payera le plus cher en libertés 1. . Dans les luttes pour la religion, le nouveau journal est à l'avant-garde, mais avec la préoccupation, alors nouvelle ches les défenseurs du catholicisme, de parler au siècle son propre langage, invoquant, non des doctranes théologiques que l'ignorance du temps n'eût pas comprises on qui même eussent effaronché ses préjugés, mais ces principes de liberté générale pour lesquels les vamqueurs du jour prétendaient avoir combattu, et dont ils se piquaient d'avoir assuré le plem triomphe. L'union des catholiques et des vrais libéraux est l'ardent désir de l'Avenir . Il se flatte de voir ébranier, de part et d'autre, les préjugés qui s'y opposaient. • A force de combattre, dit-il, on a quelquefois presque



<sup>1</sup> Avenir des 15, 16, 31 octobre 1830.

<sup>\*</sup> Ibid. da 6 jain 1831.

<sup>3</sup> Ibid. do 26 novembre 1830.

l'air de hair, et cette pensée seule nous est amère. Aussi éprouvons-nous un inexprimable besoin de semer autour de nous des paroles de paix et de fraternité, comme un germe de la réconciliation future. Les héros d'Homère suspendaient leurs coups pour échanger des outrages. Nos pères nous ont légué un autre exemple, la trêve de Dieu. Parmi ceux qui se croient nos ennemis, combien qui n'ont besoin que de nous connaître pour etre a nous ou du moins avec nous! Il y a entre nous et eux

non pes un mur, mais seulement un voile . . .

C'est ainsi qu'au milieu des luttes de chaque jour, des fatigues, des périls, des déceptions même, l'âme des rédecteurs de l'Avenir s'exaltait et s'attendrissait au double nom de Dieu et de la liberté, et M. de Montalembert s'écriait, avec une chaleur un peu jeune, une confiance un peu naïve, mais avec une émouvante sincérité · « Dans un temps où nul ne sait que faire de sa vie, où nulle cause ne réclame ni ne mérite ce devouement qui retombait naguere comme un poids écrasant aur nos cœurs vides, nous avons enfin trouvé une cause qui ne vit que de dévouement et de foi. Quand notre poussière sera mélée à celle de nos pères, le monde adorera ce que nous adorons déjà, le monde se prosternera devant ce que nous portons déjà avec amour dans nos âmes, devant cette beauté qui a tout le prestige de l'antiquité et tout le charme de la jeunesse, cette puissance qui, après avoir fondé le passé de l'homme, fécondera tous les siècles futurs, cette consolation qui peut seule réconcilier l'homme à la vie, la terre au ciel, cette double et sublime destinée : le monde régénéré par la liberté, et la liberté régénérée par Dieu\*. .

### ш

Les idées étaient neuves, généreuses et fécondes. Pourquoi faut-il qu'il s'y méle aussitôt de compromettantes exagérations?

<sup>1</sup> Avenir du 15 janvier (831.

<sup>1</sup> Bed. da 6 mars 1831.

C'est, nous l'avons déjà dit, une forme nouvelle de cette exaltation révolutionnaire qu'on retrouve partout à cette époque, et à laquelle devaient difficilement échapper des têtes jeunes et chaudes, comme celles de la plupart des rédacteurs de l'Avenir. Il eût appartenu à l'âge et à l'expérience de Lamennais de retenir ses collaborateurs. Mais comment attendre une influence modératrice et pacifiante de cet esprit absolu qui naturellement poussait tout à l'extrême et ressentait comme un « dégoût » : de la modération ; de ce cœur malade qui apportait d'autant plus d'apreté dans la guerre faite aux autres qu'il n'avait jamais pu trouver pour lui-même la paix intérieure; de cette âme d'orgueil et de colère qui avait toujours employé, au service de ses convictions aussi impérienses que changeantes, le mépris, l'outrage et la malédiction? Par son tempérament moral et même physique, il était fait pour ressentir plus fort que tout autre la fièvre de Juillet. Aussi, bien loin de calmer ses jeunes amis , les excitait-il encore, et surtout donnait-il aux excès de doctrines je ne sais quoi de triste, d'aigri et d'irritant, qu'on n'eût jamais rencontré dans les plus grands emportements de Lacordaire et de Montalembert.

Sur presque toutes les questions, apparaît, dans l'Avenir, cette exagération qui fausse les idées les plus justes, compromet les entreprises les 'plus utiles. Ainsi ce journal a raison de vouloir dégager la religion de la solidarité qui la confondait presque avec le parti royaliste; dans cet ordre d'idées, bien des imprudences avaient été commises, contre lesquelles il importait de réagir, bien des maladresses qu'il fallait réparer; mais l'habileté comme la justice conseillaient d'accomplir cette séparation d'une main légère et bienveillante, avec force ménagements pour des hommes respectables dont le concours était précieux et qu'il s'agissait de convertir, non d'excommunier. L'Avenir manque gravement à cette justice et à cette habileté, quand il adjure les catholiques de rompre pour toujours avec un parti qui » sacrifie Dieu à son roi »; quand il flétrit « le régime absurde et bâtard qu'avait organisé la Charte en 1814 - ; quand il montre, sous ce régime, la religion a opprimée, avilie », et

condamnée à une mort dont l'a seule sauvée la révolution de Juillet; quand il qualifie la royanté déchue de « tyrannie sans échafauds », d' « absolutisme sans volonté », de « misérable compromis entre le pouvoir matériel et la justice »; quand il sjoute enfin ces imprécations vraiment extravageantes, où l'on reconnaît la rhétorique habituelle de Lamennais : « Qui n'a pas été meurtri par ses fers? Qui ne s'est pas plaint de son oppression? Oppression stupide, qui ne profitait qu'à quelques hommes vendus... Dans l'enfer légal qu'on nous avait fait, nous ressemblions à ces malheureux que Dante a peints se trainant et haletant sous des chapes de plomb, et, comme eux, nous n'apercevions devant nous que cette éternité!...»

Ce n'est plus seulement à la justice, c'est à la générosité que manque l'Avenir, quand, au lendemain du sac de Saint-Germain-l'Auxerrois, faisant écho aux proclamations officielles et aux dénonciations des feuilles libérales, il impute avec colère aux provocations des « carlistes » l'attentat dont la religion vient d'être victime.

M. de Montalembert n'avant pasété royaliste comme Lamennais; muis le seul sentiment de l'honneur suffissit à lui faire réprouver ces outrages jetés à un parti vaince. Il essaye den corriger l'effet, dans un article intitulé: A ceux qui aiment ce qui fut; sans rien abandonner du fond de la thèse, il parle aux légitimistes un langage plus respectueux, plus tendre, plus digne d'eux et de lui-même: « Nous vous le disons dans notre simplicité et dans notre bonne foi : si vous saviez combien nous respectons les affections malheureuses,... combien eurtout la foi qui nous est commune avec vous excite notre sympathie, vous regretteriez les dissentaments qui nous séparent, vous reconnaîtriez en nous les enfants d'un même père... Catholiques de tous les partis, ce que nous vous demandons, nous l'avons fait. Il y a longtemps que nous luttons devant Dieu, pour sacrifier les intérêts du temps à une cause éternelle et céleste. Aujourd'hui, la lutte est

Avenir des 16 netober, 9 novembre 1830, 27 janvier, 12 fevrier et 28 juin 1831.

finie, le sacrifice est consommé. Comme vous, nous avons gémi, nons avons plauré sur les rumes de nos affections, sur de légitimes ambitions cruellement déçues, sur de hien chères espérances indignement trompées. Mais aujourd'hui, réums au pied des autels qui nous restent, nous reprenons courage, et nous nous réjouissons de la sainte joie qui faisait tressaillir nos pères, avant de marcher aux combats de la foi '. » Il était trop tard, le mal était déjà accompli. La blessure faite par les âpres violences de Lamennais avait pénétré trop avant dans les cours royalistes, pour que le baume versé par M. de Montalembert pût la cicatriser. Cette blessure devait rester longtemps saignante. De là, des ressentiments qui persisteront contre les hommes de l'Avenir, et qui poursuivront Lacordaire jusque dans la chaire de Notre-Dame.

L'Avenèr sait-il mieux demourer dans la mesure de la justice, quand il s'agit des vainqueurs de Juillet? Sans doute, il n'a que trop souvent raison, lorsqu'il dénouce la conduite du nouveau gouvernement envers les catholiques, lorsqu'il l'accuse de refuser à la religion, par hostilité ou par faiblesse, la protection, la liberté et la justice apaquelles elle avait droit, ou même de prendre contre elle des mesures agressives et vezatoires. Il le fait avec un courage, un entram, une fierté d'accent, propres, sinon à en imposer aux gouvernauts, du moins à ranimer les catholiques abattus, intimidés <sup>3</sup>. Mais na dépasse t-il pas toute

<sup>1</sup> Avenir du 6 mars 1881.

<sup>\*</sup>Un jour, par exemple, il s'egit d'un sons-préfet qui a ouvert de force une église, pour y faire des funérai les religirates à la dépositle d'un homme mort en debots de la communion de l'Église; de tris incidente étatent alors essez fréquents : les libres penseurs se montraient aussi passionnés a extger le concours du clargé aux enterrements, qu'ils le sont aujourd'hui à l'écarter, et l'administration se avoyait le droit de contrandre le clargé à ce prétendu service public; Lacordaine s'écrie : « Catholiques, un de vos frènce a refasé à un homme mort les paroles et les prières de l'adme suprème des chrétiens. Il a bissé le soin d'honorer des condres étrangères à ceux qui pouvaient leur dige : « Yous nous avez aimés » pendant la vie, muses-nous encore au delà. « Votre frère a bien fait; il s'est conduit en homme libre, en prêtre du Seigneur». Sommes-nous les fessoyeurs du genre humain? A vons-nous fait un pacte pour flatter ses depouilles, plus malbeureux que les court suns à qui la mort du prince rend le droit de le traiter somme le méntait en vie? Votre frère a bien fait, Mais une ombre de procouselt ness que test d'indépendance ne conventit pas à un estoyen et vil qu'un prêtre

mesure, quand, à propos d'un grief, d'ailleurs fondé, il dit des ministres qui occupent le pouvoir avec Gasimir Périer, que ce sont des « làches » qui se « baignent le front dans la bone! » ?

L'Avenir aime ardemment la liberté. En cette matière, il est souvent en avance sur son temps. Il réclame la liberté départementale et communale à une époque où le vieux libéralisme est encore imbu des idées centralisatrices de la Convention et de l'empire, et où la loi commence à peine à rendre électifs les conseils généraux et les conseils municipaux<sup>4</sup>. Avant Tocqueville, il dénonce dans l'individualisme l'un des périls d'un État démocratique : « Une société, dit-il, qui se réduit à une collection d'individualités n'est que l'égotsme humain a'exprimant sous des formes infiniment multipliées. « Comme remède à ce mal, il propose cette liberté d'association que notre législation repoussait et qu'anjourd'hui même on n'ose pas établir<sup>4</sup>. Enfin, l'un des premiers du cété catholique<sup>4</sup>, il pousse le cri de la liberté d'asseignement, ayant sinsi l'honneur d'ouvrir une campagne qui devait être si glorieuse et si profitable ».

Dans cette revendication de toutes les libertés, el apporte une hardiesse dont la confiance extrême et presque naive fait parfois un peu sourire notre expérience plus sceptique, mais aussi une sincérité généreuse et passionnée, qui donne à son languge un accent particulier. Écoutes, par exemple, Lacordaire, parlant de la liberté de la presse : « Catholiques, croyes-moi, lais-

employer la violence pour l'y conduire et crocheter les portes de l'assis où repecs, sous la protection des lots de la patric, sous la garde de la liberté , le Dies de tous les hommes et du plus grand nombre des Français. Sa volonté a été accomple, la force et la mort set vioié le desmeile de Dies... Un simple sous-préfet, un salarié amovible, du cein de sa une son, a envoyé dans la messen de Dies un cadavre! Il a fuit celu, devant la loi qui déclare que les cultes cent. libres, et qu'est-ce qu'un culte libre si son temple ne l'est pas, si son sutel que l'appende des Français, lui, ce sous-prefet! »

- 1 Avenir des 26 et 29 novembre 1830, 1et et 12 juillet 1821.
- 8 Hed. du T decembre 1830, des 3 passer, 7 février, 29 mai 1831.
- 3 But. des 17 sctobre, 7 décembre 1830 et 51 mars 1831.
- \* Bappelous toutefen que l'Avenir avait été devancé, sur ce peut comme sur benneug d'autres, par le Correspondant.
  - \* Avenur den 17, 18, 25 octobes 1830.

sons à ceux qui n'ont foi qu'aux princes de la terre les espérances de la servitude. Lassons-les dire que tout est perdu si la presse parle... Ce sont des enfants d'un jour qui n'ont pas encore vu d'éclipse, et qui se tordent les mains en invoquant je ne sais quels dieux. Pour nous, voyageurs depuis longtemps sur cette terre, ne nous troublons pas de si peu, et, notre crucifix sur la poitrine, prions et combattons. Les jours ne trent pas les siècles, et la liberté ne tue pas Dieu 1. » Nobles paroles. mais où l'on peut déjà entrevoir cette exagération, cette manie de l'absolu, qui devaient faire condamner le libéralisme de l'Avenir. Celui-ci n'en venaît-il pas à déclarer que le régime de la presse, en 1830, ce régime dont les auteurs des lois de septembre estimeront bientôt nécessaire de restreindre la licence, était une insupportable tyrannie? « Nous voulons la licence de la presse , disait l'Avenir. Mêmes excès pour toutes les autres libertés. La décentralisation, au point où la pousse ce journal, serait la pure anarchie. Traite-t-il de la liberté de conscience, au lieu de s'en tenir aux nécessités incontestables de son temps et de son pays, il se lance dans des théories, au moins inutiles. et imprudentes, sur le droit de coercition. Quelles que soient les questions politiques qui se soulèvent, l'Aventr met son point d'honneur à adopter les idées qui régnent alors dans la démocratie la plus avancée; il réclame, comme étant le corollaire de la révolution de Juillet, la suppression des armées permanentes, de la pairie héréditaire et même de toute Chambre haute, l'établissement du suffrage universel, tempéré, il est vrai, par l'élection à plusieurs degrés. En théorie du moins, il se proclame républicain ; Lamennais déclare « qu'un seul genre de gouvernement peut exister aujourd'hui en France : la république = ; on n'a le choix, ajoute-t-il, = qu'entre deux régimes : celui du sabre ou celui de l'opinion, le despotisme mili-

1 Avenue du 7 décembre 1830, des 21 mars, 13 et 17 juin 1831.

<sup>\*</sup>L'Avent ajontait : « Nous n'entendons pas dire que ca genre d'abus n'est pas un très-grand crime. Seolement, nous croyons que ca crime est, comme beaucoup d'autres, apécialement du ressort de la loi divine. Il en est, envent nous, du libelliste comme du parjure, que le législateur ne peut millement attenuère que dans de reres occasions. »

taire ou la république ». Il veut bien, cependant, comme La Fayette et ses amis, conserver une royauté nominale; tant que le Roi, dit-il, «ne sera que ce qu'il doit être, l'exécuteur des ordres souverains de la nation réellement représentée, son hérédité, loin d'être à craindre, ne sera qu'une garantie de plus pour la durée de la liberté; point de cour, une liste civile modeste, et il ne nous restera rien à désirer de ce côté ».

A l'extérient, l'Avenir se passionne pour toutes les causes générouses qui font alors battre le cour de la France libérale. Bul ne suit d'un cœur plus vraiment ému l'Irlande, la Belgique on la Pologna. C'est un des sujets les plus fréquemment traités par les rédacteurs. Que d'angoisses aux heures critiques ou obscures! Que de cris de joie pour saluer les succes! Que de larmes de douleur et de colère versées sur les défaites! Dieu nous garde de disputer, avec ces esprits jeunes et chauds, sur la mesure de leur enthousiasme ou de leur douleur ! Condampés eujourd'hui, per patriotisme, à plus de froideur et d'égoïsme, respectons du moms, envions même les sympathies peut-être trop expansives d'une génération plus heureuse. Mais où notre entique commence, c'est quand, à la suite de Carrel, de Maugum, de Lamarque, l'Avenir vient combattre et flétrir la politique pacifique et prudente du gouvernement, la qualifie de honteuse suite de bassesses et de lâchetés qui surment à jamais. désbonoré la France au dehors, ai la France en était complice » ; quand il pousse au renversement de « l'œqvre impie des traités de Vienne », et entrevoit, avec complaisance, « la punification » de la patrie « au feu d'une effroyable guerre ». ▲ l'entendre, nous devrions le secours de nos armes à tous les peuples apsurgés. » Pouvions-nous, dit-il, faire ce que nous avons fait, sans que la liberté comptat partout sur notre concours? » Il n'a que radiene et mépris pour notre diplomatie dans l'affaire belge, pour ce qu'il appelle « les infâmes intrigues et la révoltante duplicité » de nos ministres. Ne va-t-il pas jusqu'à affirmer que ces ministres ne venient pas d'une Belgique libre, catholique et indépendante, par crainte de la comparaison; que leur des-

<sup>1</sup> Appeir du 17 octobre 1830, der 27 janvier et 9 mars 1831.

sein secret est de la rendre à la Hollande, et n'engage-t-il pas les Belges à se défier et à se débarrasser de notre - protection - ! En face de la Pologne non secourue dans sa défaite, l'Avenir n'a pas assez d'imprécations contre ces gogvernants, « devenus comme ces statues de bronze que les peuples arrosaient de sang pour les attendrir, mais qui n'avaient point de quur et qui ne rendaient d'oracles qu'en faveur de la victoire » il flétrit ceux qui ont - abandonné nos vieux frères d'armes - et se sont ansi « rendus coupables du sang des enfants de la Pologne, sang qui retombera sur eax et les marquera d'un signe d'opprobre et de malédiction . Les sympathies de l'Avenir sont d'autant plus ardentes que, par une singulière co'incidence, plusieurs des mouvements populaires qui agitent alors l'Europe, ont un caractère plus catholique que les gouvernements de cette époque : ainsi en Irlande, avec O'Connell; ainsi en Belgique, avec Félix de Mérode; ainsi en Pologne, où les armées chantent des hymnes à la Vierge, où les curés marchent au combat, en tête de leurs paroissiens, où les religieux revêtent les yielles amnures trouvées dans leur couvent, et formest des compagnica de cavalerie. Dans d'autres pays, sans doute, en Allemagne, en Espagne, en Italie, les agitateurs en veulent sutant à l'Église qu'an pouvoir civil; l'Avenir, sympathique à leur cause politique, mais rebuté par leur irréligion, est visiblement embarrassé. 🐪 Tant que ceux qui conspirent pour la liberte de l'Espagne et de l'Italie, dit-il, regarderont la foi catholique comme leur principal obstacle, nous ne pourrons applaudir à leurs efforts; nous reconnattrons ce qu'il y a de juste dans leurs. plaintes, de sacré dans l'espérance des peuples; mais nous nous souviendrons qu'il appartient à des âmes plus pures de poser les fondements de la liberté d'un pays. » Aussi détourne-t-il bientôt ses regards de ces contrées « où la liberté est ennemie de Dieu », pour les fixer au contraire, avec complaisance, sur ces terres d'Irlande, de Belgique et de Pologne, où il croit vou l'application de ses idées et l'exemple proposé aux autres nations 😓



<sup>\*</sup> doeser des 17 décembre 1830, 1", 5, 18, 29 janvier, 1", 10 mars, 14, 17, 28 ovril, 10 mai, 9, 18 jans, 1" et 20 juillet 1831.

Dans la fascination troublante d'une telle contemplation, ces insurrections partielles apparaissent à l'Avenir comme le prologue d'un immense bouleversement, nécessaire à la régénération de la société. Cette vision obséduit depuis longtemps l'imagination de Lamennais, et c'est sur ce sujet que s'était exercée le plus volontiers sa verve prophétique. A force de prévoir, d'attendre cet universel soulèvement, l'Avenir semble l'appeler, le provoquer, le désirer. Est-ce pour le justifier d'avance qu'il rappelle aux peuples la doctrine des théologiens du moyen age sur le droit de sédition et examine soigneusement le cas de conscience de l'émeute? Trompé par ce qu'il voit à Dublin, à Bruxelles, à Varsovie, il se flatte que partout les peuples placeront la croix sur le drapeau de leur révolte, et cette illusion met à l'aise sa conscience, quand il lance contre les rois des invectives qui semblent parfois presque renouvelées des rhéteurs de la Convention . Cette révolution attendue « part de Dieu » . dit l'Avenir; elle est « une œuvre divine »; dans le catholicisme est le principe de ce mouvement. « N'est-ce pas en effet, demande Lamennais, partout les peuples catholiques qui s'émeuvent, comme si les premiers ils eussent en la vision des destinées futures réservées au genre humain? Quelque chose les attire, de doux comme l'espérance; quelque chose les presse, de puissant comme Dieu. « Et le nouveau prophète ajonte : « Je vous le dis, le Christ est là. » Ce seruit un crime et une folie de lutter contre une aussi sainte et aussi inévitable révolution; ce serait résister « à ce que Dieu même a rendu nécessaire; et le mal en soi, le mal essentiel n'est que cette opposition à Dieu . .

<sup>\*</sup> Mons n'ettendous rien des rous mais nous attendous beaucoup des proples, qui aous semblem être les instruments choids du Dieu, pour résablir son règne sur le terre. « (Lamenna s.) — « Les rois out éte bien coupables, et chaque jour ils ajoutent à leur faute contre la religion et la liberts des fautes qui font presentir que isse reprobation s'accomplire pent-être pasqu'au bout, et que la tribune du France auta prophéties quand elle dant » Les rois s'en vont... Que les rois descendres en para dans leur tombe; leur sort est assompli... Nous voulons séparer notre cause de la leur. » (Lacordaire.) — « Rois de l'Europe, rela auns foi, sans autour, rois qui avez oublé Dieu, tous vous serez etteints; tous vous connaîtres la faibleme de ces trônes où vous avez cru vous assour un le laj. » (Montalembert.)

Sorte de fatalisme, familier à Lamennais, et dont on voit tout de suite le péril et l'immoralité. Bien loin de s'opposer à cesmouvements populaires, le clergé et la popauté doivent se mettre à leur tête, afin de les régler et les purifier. Rompre avec les rois pour faire alliance avec la démocratie, abandonner les débris terrestres d'une grandeur ruinée, reprendre la houlette du pasteur et, s'il le faut, la chaine du martyr, accepter toutes les chances de la guerre déclarée entre les peuples et les souverains, braver l'hostilité ou les persécutions de ces dermers. dans l'espérance que la liberté religieuse sortire de la liberté générale, tel est, de l'aveu même de Lamennais ', le programme que l'Avenir prétend imposer à l'Église. De telle sorte qu'après avoir conseillé fort sagement au clergé de rompre la solidarité qui paraissait l'unir à la royauté, on le poussait à contracter avec la révolution une alhance bien autrement périlleuse et injustifiable \*.

Ainsi, sur presque toutes les questions intérieures et extérieures, l'Avenir, sans s'inféoder au parti de l'Hôtel de ville, en arrive cependant à soutenir les mêmes thèses. Il souscrit pour aider .a Tribune à payer ses amendes. Il est deveau l'adversaire des hommes de « la résistance », qu'il qualifie de » je ne sais quels échappés de tous les despotismes qui ont tour à tour écrasé la France » ; leur politique lui paraît » un système inepte. contraire à notre bonneur au debors, à nos droits au dedans ». Peu à peu, son langage change complétement à l'égard de la monarchie, qu'il avait d'abord biez accueillie. Avec tous les journaux d'extrême gauche, il reproche au gouvernement de Juillet de méconnaître la révolution de 1830, qui doit être tout autre chose qu'une simple substitution de roi. « En disputant l'opinion, dit-il, ses plus nobles et ses plus belles conquêtes, en l'irritant par ses lenteurs, en l'effrayant par ce qu'il laisse soupçonner de ses desseins, le pouvoir expose non-seulement sa considération, mais son existence même. . . La société ne

Voie Affaver de Rome, per Lamentais, p. 27.
 Avenir des 27 octobre, 17 décembre 1880, 12 février, 21 avril, 29 mai. 9,
 28, 29 juin, 4 = puillet 4834

recule pas, s'écre encore l'Avenur, ne tentez pas ce qui en a pardu déja d'autres; votre force, c'est obéir au vou untional; vous n'avez que celle-là. » Il se plait à rappeler que la monarchie repose sur un contrat synallagmatique, dont il memon de faire prononcer la nullité pour inexécution des conditions. De jour en jour, le ton devient plus agressif, plus injurieux '.

Même intempérance dans les questions plus exclusivement religiouses. L'Avenir répudie le vieux gallicanisme, auquel il reproche, non sons raison, d'être à la fois trop indépendant à l'égard du pouvoir civil, unus pourquei le faire avecusecolere outrageante? « Nous repoussons avec dégoût, dit-il, les opinions qu'on appelle gallicanes. » Et il accable de sarcasmes » la religion de Louis XIV et de Bosmot, tuée, le 28 juillet 1830, à la cent quarante-huitieme année de sou âge? ». Il prétend y substituer un ultramentanisme exces-



Access des 27 setakes, 29 severakes 6.830, 27 jouvier, 12 février, 7 avril. 26 mai, 8 juin, 26 juin, 2° juilles 1881. — Door l'ime violence et melada de Lamenson, l'hortible et le mepris coutre le gouvernement de juillet departent. Inantôt toutes les bornes. Lasse en qu'il derivant dans uns lestres intances, vurs la An do l'Asonir » a Lichete su debors, tyranese au dedanc, veilà paur le genvermoment, parjare à tentes set promotes, no concresse sina que le despetame, o (Lettre da 8 novembre 1631.) - Le genreroupent et jette à terpe parde dans la despetiene ; il appetie cela «faire de pouveir » et se creit fast quand il a jaré. Il me semble war un Vitellius fautat atteler au cherquit à me cher, pour arriver plus vato ant. Genomest. Norgene s'y rendrat su grood golop, et je lour sembasto hon voyage. » (Lettre du 9 novembre 1831 ) Or, ne c'oublisme pas, à cette épaque, le perrour était oux maire de M. Casimir Perser. Lamontoir etait personn à faire partager con trouble et un colère à con jaune une M. de Montelemburg. Catal-ci, doss use seres d'égarement desfeureux, asset per l'absorbes de la Pabogne, senvart, com forme de preface au Leure des pélerate poinneu par Riokiewicz, une distribe d'une vohemonce inocio acutre les « láches » et lag. a despotes a qui genvernment et a deshonorment a la France; il montrest cellari a hurio à d'effrontes pasgiours, explastro par una hardo d'admeniatraturas deleg da despetiene imperial, per una megatratere qui semble samaimentes pour tour la lordone l'ocume des hommes, per des purquets termet à le fuse de la nature do loqueis et de celle de bourrenc... On direit que des enneques ent été chargés de la ferre aubre l'antique response de la femme adultiere : els l'escuffent dans la bona, a Ajoutsen d'alleurs que, plus tard, M. de Montalembert a noblement. répode es peche de junerore, et qu'en publisme ses surves escapiless, il es a valentarement endly so moroous.

<sup>\*</sup> e Elle requet à Pare, de l'Aranir, le 19 mare 1993. Beauset le parte, dans ann baresse, à Louis XIV, que la troute bleu et le dit à madagre de Maintenan. Madagn de Matatenan fot de son over, C'etast naitre sons d'houseux emperes, et le coupre du plus grand sus d'Europe vaint bom le pouffie de Saint-Lagret. Tont

sif, provoquant, qui n'est nullement conforme aux doctrines ni surtout aux procédés de l'Église romaine. Par moments même, quand Lamennais tient la plume, l'Aventr semble aller jusqu'à la théocratie et réver pour le Souverain Pontife une sorte de prééminence politique; tel lui paraît être le terme de la révolution universelle tant annoncée, et déjà l'impatient journal salue le nouveau Grégoire VII, dont la parole et la volonté changerent la constitution du monde et « fonderent la dernière époque de la société humaine ici-bas : ».

Dans sa réaction contre la dépendance civile qui était une des faiblesses du clergé gallican, l'Avenir ne se contente pas de vouloir l'Église indépendante; il la veut séparée complétement de l'État. Avec cette logique absolue et aveugle qui est une des formes de l'esprit révolutionnaire, il dénonce le Concordat et supprime le budget des cultes, cette suppression est même une des thèses que le journal développe avec le plus de persistance et d'éciat. « Quiconque est payé, dit-il, dépend de qui le paye ... Le morceau de pain qu'on jette au clergé est le titre de son oppression... Un jour viendra qu'un prêtre se présentant au Trésor, le deraier employé lui fera baisser les yeux, et j'one dire que la chose arrive déjà. « Le clergé doit non-seulement renoncer au traitement qui est la représentation de ses biens confisqués, mais évacuer les vicilles églisses qu'il a hàties depuis des siècles ?

te monde le crut, excepté le Pape visillard opiniètre, qui s'unaginalit qu'une religion no peuvant pas venir su monde sens qu'il en sûs quelque chose... » L'armele contieve sur ce ton.

1 Avenir des 16, 18 octobre, 9 novembre, 27 décembre 1830.

<sup>\*</sup>Un jour qu'une de ces églises venant d'être violée par ardre administratif, Leourdaire s'écrieit, dans un langage augulier où l'eloqueure se mêle à la deolamenton : "Maintenant que ferei-vous, catholiques! Que dirai-je du votre part à ves oppresseurs? Pour moi, je ne puis me défendre d'une réflexion, c'est que si vous mettres vos autels dans une grange qui fût à vous, au lieu da les mettre dans un emities qui appartient à l'État de près ou du loin, vous seriez libres à jamais de ces orgies du pouvoir. Quelques bottes du paille vous défendraient mieux que les colonnes et les marbres qu'on vous a volés, pour avoir le droit de vous donner une hospitalite sans regret et sans compassion. Qu'y a-t-il dans ces marailles qui vous attache et fort? Vou pères les ont bêties, mais vou pères a'y sont plus; on n'y a pas même laine leur poussère. Monuments magnifiques et vides, une chose restait qui aurait pu les rendre sacrés et dignes de Dieu, une chose qui est partout cur le soit de France, la liberté. En bien, la liberté n'est plus au coin de l'autel; on vient d'y accorder un droit d'asite éternel à la ser-

Quant aux difficultés pratiques, l'Avenir croit qu'il suffit, pour les résoudre, d'un éclat de rhétorique généreuse. Comment l'Église vivra-t-elle sens sa dotation? Et quand je l'ignorerais, répond-il, l'ignore bien davantage comment elle vivra sans liberté 🔹 La pauvre Irlande ne nouvrit-elle pas ses prêtres? n'a-t-elle pas refusé l'argent offert par l'Angleterre, craignant que ce ne fût le prix de sa liberté? Le clergé sera dans l'indigence, mais il a les promesses de l'Évangile; or nous ne savons da lendemain qu'une chose, c'est que la Providence se lèvera plus matin que le soleil. « L'Avenir ajoute : « Vous serez comme le prolétaire, avec Dien de plus pour patrimoine, avec l'espérance qui ne trompe pas, avec des millions d'âmes qui vous aiment. Yotre mattre n'en evoit pes tent, et il a vécu. Ne pouvez-vous conquérir une seconde fois le monde, et ai vous ne le pouvez pas, pourquoi voulez-vous que le monde entretienne à grands frais une ombre décédée? Votre tombeau lui coûte trop cher, si la vie n'y est pas 1. .

De toutes les témérités de l'Avenir, nulle ne fut plus déraisonnable, sulle ne porta devantege la marque du trouble alors régnant que celle qui lui faisait faire ainsi table rase de tout l'établissement de l'Église, pour la ramener en quelque sorte aux catacombes et la jeter dans l'inconnu et le péril d'une conquête nouvelle. Nulle n'eut alors plus de retentissement et ne causa plus d'émotion, de scandale, surtout pormi les autorités ecclésiastiques, justement surprises et irritées de voir de simples prêtres ou même des laïques, faire ainsi, en leur nom, un abandon qu'elles ne leur avaient pas donné mandat de faire.

vitude. Persons donc les poetes, et que la servitude y dorme en pais sous la garde des seus-prefets. Un jour, quand les èges et la solitude auront noirci nos domes, fait pencher nos flèches, brisé nos vitraux, abuttu à demi nes croix; quand la lumiere des nuits, fament tomber peuà pen nos pierres hénies, éclareres les rasnes du sanctuaire à travers les voûtes; un jour, les peuples passent à côté, leurs enfants à la main, coux-ci leur diront : Qu'est-ca que ces vieilles tours et ces passe qui s'en vont? Les pères regarderont; ils prendront leurs petus, et les élevant pasqu'à la fenêtre pour qu'in voient, its leur diront : C'est qu'il y ent th autrefers des hommes qui printent Dieu, et qui s'en allerent perce qu'on en chasse la liberté. »

Avenir des 18, 27, 30 octobre, 2 29 movembre 1880, 6 janvier, 27 aveil 1831.

Tel fut l'Avenir, singulier mélange d'éloquence et de déclamation, de générosité enthoussaste et de passion parfois sans justice comme sans justesse, de vues nouvelles et de chimères téméraires, de fécondes prévisions et d'erreurs stérilisantes!

# 17

Les fondateurs de l'Avenir ne se contentaient pas d'agir par la presse. Ils instituèrent à Paris une Agence générale pour la défense de la liberté religieuse, à laquelle se rattachaient des comités locaux. Cette agence réunit, en six mois, 31,513 francs. Sous son impulsion, plusieurs journaux se fondérent en province, à Nantes, à Strasbourg, à Nancy; des pétitions, revêtues de quinze mille signatures, furent adressées aux Chambres, pour réclamer la liberté d'enteignement; une souscription pour l'Irlande affamée produsit 70,000 francs. L'Agence avait surtout en vue la résistance légale et judicinire aux mesures appressives; elle soutint plusieurs procès : il s'agissait tantot d'un modeste citoyen ou d'un curé, poursuivis pour avoir ouvert une école; tantôt d'une communauté religieuse, inquiétée dans son existence. Elle engagea une tripte instance a l'occasion de l'expulsion des Trappistes de la Meilleraye. Lacordaire avait particulièrement le goût de ces luttes à la barre des tribunaux; il estimait que, dans les pays libres, les grandes causes se traduisent, comme à Rome et en Angleterre, en procès débattus au grand jour de la publicité judiciaire. Plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il en fût empêché par une décision du conseil de discipline, le jeune abbé plaida, comme avocat, à l'audience de la police correctionnelle, dans des contestations qui avaient pour objet l'émancipation du prêtre et du citoyen catholiques. « Je me rappelle, a écrat plus tard M. de Montalembert, la surprise d'un president de Chambre, découvrant un jour, sous la robe d'avocat, ce prêtre dent le nom commençait à poindre. En fouillant dans

les journaux du temps, on trouvereit bien quelques rayons de cette parole, déjà si virile, qui semait le trouble dans les rangs des substituts et qui électrisait l'auditoire. Un jour, en répondant à un avocat du Roi qui s'était hasardé à lui dire que les prêtres étaient les ministres d'un pouvoir étranger, Lacordaire s'était écrié : Nous sommes les ministres de quelqu'un qui n'est étranger nulle part, de Dieu! Sur quoi l'auditoire, rempli de ce peuple de Juillet si hostile au clergé, se mit à applandir. On lui criait : Mon prêtre, mon curé, comment vous nommez-vous? Vous êtes un brave homme !! » Une autre fois, d'une voix frémissante, il jetait au tribunal l'appel de saint Paul, Casarem appello, qu'il traduisait hardiment, aux applaudissements passionnés de l'auditoire : J'en appelle à la Charte.

Le gouvernement fournit lui-même l'occasion d'un débat judiciaire plus éclatant encore, en déférant à la cour d'assises deux articles de l'Avenir, l'un de Lamennais, l'autre de Lacordaire. Les deux prétres comparurent, le 31 janvier 1831, entourés de leurs amis. Le pubbe vint, nombreux, généralement sympathique. Lamennais était assisté par un avocat non catholique, mais libéral, M. Janvier. Lacordaire se défendit lui-même : de touchants retours sur sa jeunesse, la hardiesse et l'originalité de ses idées, son talent intéressèrent et émurent l'auditoire. « Mon devoir est accompli, dit-il en terminant; le vôtre, messieurs, est de me renvoyer absons de cette accusation. Ce n'est pas pour moi que je vous le demande; il n'y a que deux choses qui donnent du génie, Dieu et un cachot; je ne dois donc pas cramdre l'un plus que l'autre. Mais je vous demande mon acquittement comme un pas vers l'alluance de la foi et de la liberté, comme un gage de paix et de réconciliation... Je vous le demande encore, afin que ces despotes subalternes, ressuscités de l'Empire, appreunent, au fond de leurs provinces, qu'il y a aussi une justice en France pour les catholiques, et qu'on ne peut plus les sacrifier à de vieilles préventions, à des haines d'une secte désormais finie. Voils donc,

<sup>1</sup> Le Pere Lacordaire, par M. 58 Monralement.

messieurs : je vous propose d'acquitter Jean-Baptiste-Henri Lacordaire, attendu qu'il n'e point failli, qu'il s'est conduit en bon citoyen, qu'il a défenda son Dieu et sa liberté; et je le ferai toute ma vie, messieurs. • Des applaudissements accueillirent cette péroraison. L'audience durait depuis près de douze heures, et l'agitation de l'auditoire allait croissant. Enfin, à minuit, le jury rentra dans la salle, apportant un verdict d'acquittement. Les disciples de Lamennais le convrirent d'embrassements; le public prenait part à leur joie et à leur triomphe. Lacordaire revint seul avec Montalembert. « Sur le seuil de sa porte, raconte ce dernier, je saluai en lui l'orateur de l'avenir : il n'était ni enivré, ni accablé de son triomphe. Je vis que pour lui, ces petites vanités du succès étaient moins que rien, de la ponssière dans la nuit. Mais je le vis avide de répandre la contagion du dévouement et du courage, et rave par ces témoignages échangés de tendresse désintéressée et de foi mutuelle, qui valent mieux, dans les cœurs jeunes et chrétiens, que toutes les victoires. 🗷

Ce succès encourageait les rédacteurs de l'Avenir à porter la lutte sur le terrain judiciaire. Ainsi leur vint l'idée de ce qu'on a appelé le « procès de l'école libre ». La Charte avait promis la liberté d'enseignement, mais l'Université n'en maintenait pas moins toutes les rigueurs de son monopole. Le recteur de Lyon ne vennit-il pas d'enjoindre aux curés de cette ville de renvoyer les enfants de chœur auxquels ils donnaient gratuitement des leçons? Les directeurs de l'Agence estimèrent qu'en telle matière, des articles de journaux et des pétitions ne suffisaient pas, qu'il fallait saisir plus vivement le pays de cette question. Le 29 avril 1831, ils annoncent que trois d'entre eux, MM. Lacordaire, de Montalembert et de Coux, vont ouvrir à Paris une école libre gratuite. « La liberté se prend et ne se donne pas, disent-ils dans leur manifeste... L'Université poursuit la liberté de l'enseignement jusque dans les enfants de chœur; eh bien, nous la mettrons aux prises avec des hommes. » Un local est loué, rue des Beaux-Arts; le commissaire de police est prévenu, et, le 7 mai 1831, l'école s'ouvre. Les élèves sont

neuf enfants appartenant aux familles pauvres du voisinage. Des hommes de lettres, des personnages politiques appartenant à l'opinion libérale assistent à cette inauguration. Lacordaire débute par un discours très-vif contre l'Université; puis les classes commencent. Survient la police qui déclare l'école fermée et ordonne aux enfants de sortir; Lacordaire, au nom de l'autorité paternelle, les somme de rester; et ces écoliers, sans avoir probablement une parfaite intelligence de la grande cause pour laquelle ils combattent, s'égrient à plusieurs reprises : !- Nous resterous! > Les maîtres prolongent la résistance dans la mesure nécessaire pour établir qu'ils cèdent sculement à la force. Peu de temps après, les instituteurs improvisés sont cités en police correctionnelle : c'est le procès qu'ils attenduient et désiraient. Ils demandent à être traduits devant le jury. Pendant ces débats préliminaires, le jeune Montalembert est appelé à la pairie, par le décès de son père, en verta du principe mourant de l'hérédité; aussitôt il revendique, pour lui et ses coaccusés, la juridiction des pairs. Les trois prévenus comparaissent devant la baute Chambre, en septembre 1831. Heureux d'avoir une telle tribune pour proclamer leurs idées, ils se défendent eux-mêmes avec l'audace de leur jeunesse et de leur conviction, leurs discours sont moins un plaidoyer qu'un appel à l'opinion et une éclatante profession de leur foi religieure et libérale; ce langage si nouveau est écouté par les pairs avec une surprise qui n'est pas sans bienveillance. La loi était formelle; les accusés sont condamnés, mais seulement à cent francs d'amende.

L'ame vaillante des jeunes amis de Lamennais jouissait singulièrement de ces nobles combats pour « Dieu et la liberté ». Le 29 octobre 1831, Lacordaire écrivait à son plus cher compagnon d'armes . « Si court que soit le temps, il n'étera rieu aux delices de l'année qui vient de passer; elle sera éternellement dans mon cœur comme une vierge qui vient de mourir. » Bien longtemps aprèz, le souvenir de cette époque demeurait tout brûlant chez ceux qui avaient vécu d'une telle vie : « Jours à la fois heureux et tristes, disait encore Lacordaire peu avant de nourir, jours comme on n'en voit qu'une fois dans sa vie! ». Et M. de Montalembert s'écriait, au seul rappel de ces lettres : Quelle vie dans les âmes! Quelle ardeur dans les intelligences! Quel culte désintéressé de son drapeau, de sa cause! Que de silons profonds et féconds, creusés dans les jeunes cœura d'alors, par une idée, par un dévouement, par un grand exemple, par un acte de foi ou de courage!... Pour savoir ce qu'il éclata alors d'enthousiasme pur et desintéressé, dans les presbytères du jeune clergé et dans certains groupes de francs et nobles jeunes gens, il faut avoir vécu dans ce temps, la dans leurs yeux, écouté leurs confidences, serré leurs mains frémissantes, contracté, dans la chaleur du combat, des liens que la mort seule a pu briser ...»

La petite armée de l'Avenir rencontrait en effet d'ardentes sympathies, surtout dans le jeune clergé . Les abonnés du journal n'atteignirent jamais trois mille; mais, à cette époque, ce chiffre était relativement plus considérable qu'aujourd'hui. Les rédacteurs recevaient des lettres flatteuses de tous les pays : c'était tantôt un séminaire bavarois, tantôt un couvent de femmes, qui leur envoyait des adresses de felicitations. Les catholiques belges, encore frémissants de leur révolution, les acclamaient. Une souscription ouverte pour payer les frais d'un de leurs procès produsait, en quelques jours, plus de 20,000 francs, bien que la majorité des donateurs ne figurassent que pour cinq centumes : des parosses entières avaient souscrit, leurs curés en tête. En mai 1831, l'Avenir, ayant annoncé ses embarras financiers, recevait immédiatement, de France et de Belgique, 70,000 francs. Au mois d'octobre suivant, M. de Montalembert, qui faisait, entre Lyon et Marseille, un voyage de propagande, rencontrait partout un accued enthoustaste. En dehors des catholiques, parmi les libéraux jeunes et

Le Père Lecordaire, par M. DE MONTALEMERT

<sup>\*</sup> L'abbé Dupanloup, fort enimé contre l'Avenir, écrivait au cardinal de Roban : « La jeune clergé est terriblement accessitée à ces doctrines de schieme, d'orguell et de liberte effrénce. » Et encore : « M. de La Microaus est l'idole des jeunes prètres qu'il entraine dans l'independance politique et la rébellion relipeuse. « (Vie de Mgr Dupanloup, par l'abbé Laonasce, t. J. p. 130, 132.)

sincères, l'impression était celle d'un étonnement sympathique. Pendant que la robe d'un prêtre ne pouvait se montrer dans la rue sans être insultée, Lacordaire la faisait applaudir à la barre des tribunaux, et ceux-là même qui venaient peut-être de crier : A bas les Jésuites I demandaient aux journalistes catholiques de leur faire des cours sur les diverses branches des sciences politiques et religieuses. Sans doute, on était encore loin de l'union révée par l'Avenir, entre les libéraux et les catholiques, toutefois un premier pas était fait, et l'espérance semblait permise.

# V

Malgré ce succès en apparence si brillant, l'Avenir se heurtait à un obstacle sur lequel il devait se briser. Nous ne parlons pas du mécontentement du pouvoir, mécontentement naturel, mais, somme toute, assez mossensif, et n'ayant abouti jusqu'ici qu'à fournir à Lamennais et à Lacordaire l'occasion d'un petit triomphe judiciaire. Nous ne parlons même pas de l'hostilité, plus grave cependant, des légitimistes, qui formaient alors une partie considérable des catholiques. L'obstacle était surtout dans l'Église elle-même, dans l'autorité ecclésiastique. Les évéques, nommés presque tous sous la Restauration, généralement royalistes et de tendance gallicane, plus préparés à monter l'escalier des rois qu'à descendre sur la place publique, à soll.citer discrètement l'apput des gouvernements qu'à faire bruyamment appel à l'op.n:on, auraient eu déjà grand'peine à accepter les doctrines et les procédés de l'Avenir, même si celui-ci avait évité toute exagération. Que devait-ce donc être en présence d'excès de fond et de forme, bien faits non-seulement pour effaroucher leurs habitudes et leurs préjugés, mais aussi pour inquiéter leur sagesse! Pouvaient-ils approuver ou seulement tolérer qu'on demandât, en leur nom, la suppression du Concordat et du budget des cultes? La presse religieuse

était alors une nouveauté. Les évêques n'étaient pas accomtumés à s'entendre donner des conseils on des leçons par des écrivains qui n'avaient pas leur place dans la Inérarchie; il ne pouvait leur plaire qu'un journa, prétendit diriger chaque matin leur clergé par-dessus leurs têtes et disposer, en dehors d'eux, de l'attitude et des destinées de l'Église. Le nom de Lamennais n'était pas fait d'ailleurs pour atténuer leurs défiances. Aucun centiment n'avait paru jusqu'alors plus étranger à se prêtre que le respect de l'autorité épiscopale. Déjà, a plusieurs reprises, dans ses polémiques sons la Restauration, il l'avait maltraitée publiquement, avec une audace méprisante. Il la ménagenit encore moins dans sa conversation et sa correspondance ; les prélats ne l'ignoraient pas, et l'on conçoit que plusieurs fussent disposés à voir dans ce languge une menace de faction et de révolte. Faute grave de la part de Lamennais, faute non-seulement contre la loi chrétieune, mais contre l'humaine prudence. Que sa passion et son orgueil lui fissent dédargner ces évêques dont les idées pouvaient être un peuvicilies, il n'en restait pas moms que, sans eux, rien ne pouvait être fait, dans l'ordre religieux, de sérieux, de normal et de durable. C'est leur concours qui, plus tard, de 1841 à 1850, fera la force et le succès de la campagne, repruse par M. de Montalembert, pour la liberté d'anseignement. Mis de côté ou bravés par Lamennais, avec un sans gêne qui n'était pas le moindre signe de ce qu'il y avait de révolutionnaire dans son entreprise, les évêques ne dissimulaient pas leur mécontentement ou leuropposition. Non-seulement leur organe, l'Ami de la religion, était en polémique ouverte avec l'Avenir, mais plusieurs d'entre eux interdisment la lecture du nouveau journal à leurs prétres, le blamaient dans leurs mandements. A en croire Lamennais, des ecclésmatiques étaient disgraciés, des jeunes gens éloignés des ordres sacrés, parce qu'ils étaient connus pour être ses partuans. Enfia, démarche plus grave, treize prélats, à la tête desquels était Mgr de Clermont-Tonnerre, archevêque de Toulouse, rédigerent secrètement une consure des doctrines de l'Avenir et l'envoyèrent à Rome. Ceux même qui avaient le plus

d'amitié pour Lamennas s'inquiétaient de ses témérités; l'archevêque d'Amasie, administrateur du diocèse de Lyon, le suppliait, dans les termes les plus affectueux, de ne pas se mettre en lutte avec tout l'épiscopat : « Comment, lui disait-il, ne pas être épouvanté, mon cher ami, de ce Ve soli! des divines Écritures qui retentirait à vos oreilles, porté par les voix si imposantes des évêques de l'Église de France et du Saint-Siége!? »

Cette opposition croissante et venant de si haut rendait la situation de l'Avenir chaque jour plus difficile. Le nombre des abonnés diminuait, les ressources financières s'épuisaient, le crédit moral surtout était gravement attent. Les rédacteurs euxmémes, si vaillants, si passionnés qu'ils fussent, comprensient l'impossibilité de continuer. « Hélas! écrivait alors Lamennais, ce n'est pas le courage que je perda, c'est la voix; je prévois que bientôt elle nous manquera. Aucun moyen de résister à l'oppression épiscopale... A chaque trimestre, de nombreux abonnés nous quittent en pleurant, pour ne pas être obligés 🗴 de quitter, qui son professorat, qui sa cure ". 🚽 Plus tard, Lacordaire, rappelant ses souvenirs, a mieux résumé la situation : « Ce monvement n'avait pas une base assez étendue, il avait été trop subit et trop ardent, pour se soutenir pendant une longue durée... Nous apparaissions au clergé, au gouvernement, aux partis, comme une troupe d'enfants perdus sans aïeux et sans postérité. C'était la tempête venaat du désert, ce n'était pas le

Pius tard, un 1844, quand cette prédiction se seru réalisée, Lamonais, le ceres débordant de tristeure et d'amertume, donners lai-même le commentaire poignant de cette malediction : « Il a dit : Ve soli / et cela est vrui en plus d'en teste. Le solitude devicet pessata, surtout à memore que l'en visibit. Jeane, en parte en soi tout un mondag mais et monde s'évaneurs bientêts. L'ême elors a en va, errant sur des rumes qui peu à peu s'effectet elles-mêmes, vaine poussière que disperse le souffe du temps. Plus d'illusions, de douces chimères, d'espérances lompames, plus même de désire. Le vie est une terre sans horizon. Ce s'assed là, sur la reche ande, su peud d'un vioil arbre creux et déponilé, et, en regredant le nouge qui peuse, on voudrait passer avec lui, être amporté comme lui, dans one regent où le pousse le tempête; en voudrait se pardre dons les abimes facemans des uners, avec l'usu du torrent qui grande et gémit en fond de la vallée stérile. « (Ducumous crétiques et peusées diverses, GCLXXV.)

3 Lettre du 9 movembre 1831,

pluie féconde qui rafraichit l'air et bénit les champs. Il fallut donc, après treize mois d'un combat de chaque jour, songer à la retraite. Les fonds étaient épuisés, les courages chancelants, les forces diminuées par l'exagération même de leur emploi '. . Le 15 novembre 1881, l'Avenir annonça qu'il suspendait sa publication

### 14

Si Lamennais s'en fût tenu là, il n'y cût eu que demi-mal. Ce que les idées de l'Avenir avaient de bon, de fécond, eat germé peu à peu dans les esprits; les exagérations eussent été oubliées, comme l'excentricité passagère d'une heure de révolution; et, plus tard, assagis, mūris, les promoteurs du mouvement auraient pu en reprendre la direction. Mais, tout en faisant connaître que sa publication était intercompue, l'Avenirannonça, dans un langage où une exaltation alarmante se mélait aux promesses de soumission, que ses trois principaux rédacteurs, Lamennais, Lacordaire et Montalembert, se rendaient à Rome, pour soumettre leur œuvre au jugement du Pape. • Si nous nous retirons un moment, disait-il, ce n'est point par lassitude, encore moins par découragement, c'est pour aller, comme autrefois les soldats d'Israēl, consulter le Seigneur en Silo. » Les motifs qui avaient déterminé les rédacteurs de l'Avenir étaient complexes : chez quelques-uns, peutêtre, le besoin de couvrir leur retraite, d'éviter le ridicule d'un échec banal, et, en langage valgaire, de faire une fin; chez les plus pieux, chez Lacordaire certainement, le désir de protester de leur orthodoxie, de ressurer leur conscience et de consoler leur cœur, en se jetant dans les bras de leur père; chez Lamennais, la prétention de continuer de plus près cette sommation dont il fatiguait le Pape, depuis tant d'années, au nom de doctrines si changeantes, et l'orgueilleuse confiance que l'autorité

Testament du Pére Lacordaire, p. 56,

pontificale, ninsi pressée, ne pourrait lui résister. « Mais si nous étions condamnés, demanda un jour Montalembert, que ferions-nous? — Nous ne pouvons être condamnés », se contenta de répondre Lamennais <sup>1</sup>.

L'Église n'a jamais permis, même à de grands gémes, de lui dicter une politique. Elle se méfie des systèmes et ne veut pas s'enfermer dans les étroites limites d'un parti, elle qui dost durer ~ toujours et s'étendre partour L'Avenir, - d'ailleurs eût-il même été mieux dégagé qu'il ne l'était de toute exagération et de toute erreur, - n'était guère fait pour plaire à la Rome de 1831. Grégoire XVI et ses ministres étaient peu portés vers les nouveautés libérales et démocratiques : oelles-ci ne leur apparaissajent guère que sous la forme des insurrections qui venaient d'éclater dans les Légations Le Pape se sentait menacé par la révolution à laquelle on prétendant lui faire tendre la main, et se soutenait avec l'appui des gouvernements qu'on lui ordonnait de maudire. Ces gouvernements réclamaient la condamnation du nouveau journal dans leurs notes diplomatiques, et les légitimistes, qui avaient des intelligences à la cour romaine, agissaient dans le même sens. Tout concourait donc à faire échouer les rédacteurs de l'Avenir, les permanentes exigences de la vérité comme les intérêts passagers de la politique. la sagesse supérieure de l'Église comme les opinions particubères des hommes qui la représentaient en ce moment. Tels étaient les obstacles dont s'imaginaient triompher facilement trois voyageurs qui arrivaient à Rome, précédés par les dénonciations des puissances et par les censures des évêques.

Le Pape ne demandait qu'à se tarre. Malgré les sollicitations des adversaires de l'Avenir, il avait jusqu'ici refusé de se pro-

<sup>&</sup>quot;En 1829, alors que les gallécans demandréent au Pape de censurer le livre des Progres de la revolution. Lumennus ajontait, après avoir exprimé la currente ou il était de n'être pas condamne : « Il y a des choses que ne peuvent ever lieu, sons ques les promenes manquer ment. » Donc, s'il v a contradiction entre ses doctrines et l'infail delité, c'est l'infaillibilité qui doit succomber. Voila tout l'horame. S'il repoussait alors toute des de révolte, ce u était pas qu'il fût prêt à se soumettre, c'est qu'il me croyait pas à la possibilité d'une censure.

noncer contre lui. Il répugnait à infliger un blame à des esprits que l'excitation révolutionnaire avait momentanément troublés, mais qu'il savait généreux, vaillants et dévoués à l'Église. Avec cette patience romaine qui connaît la force du temps, il comptait sur la discussion et l'expérience pour tempérer ce qu'il y avait d'excessif, et corriger ce qu'il y avait de faux dens cette œuvre. N'est-il pas étrange que ceux-là même qui étaient le plus intéressés à lui voir garder cette sorte de neutralité, le missent en demeure d'en sortir? Grégoire XVI y persista cependant, à la fois réservé pour dissiper les illusions des trois pèlerius, et bienveillant pour prévenir leur révolte; évitant sorgneusement tout acte public qui eût pu les mortifier, sans leur laisser ignorer qu'au fond il ne les approuvait pas; les détournant d'insister pour une décision qui ne pouvait être favorable, en tachant de leur faire comprendre qu'on « laisserait le temps couvrir de ses plus leurs personnes et leurs actes 1 \* ; résolu, en un mot, à n'épargner aucun ménagement pour sauver ces téméraires. Plusieurs mois s'écoulèrent ainsi, sans lasser la temporisation silencieuse et la paternelle inaction du Pape.

Lamennais ne comprit pas on ne voulut pas comprendre. « On ne peut pas me condamner », répétant-il dans ses lettres; il croyait que, forcé de parler, le Saint-Siége n'oserait blûmer l'Avenir. D'ailleurs, son orgueil tronvait peut-être plus humiliant d'accepter que de subir une défante. Après un départ si solennel, comment revenir piteusement, sans avoir pu même arracher une parole au pontife? Depuis longtemps, Lamennais attendait impatiemment que la papauté obéit à ses impérieux conseils; las, irrité de cette attente, dût-il échouer, il voulait en finir. Son âme était plus aigrie que jamais; il ne voyait Rome qu'à travers ses tristesses et ses amertumes, ne fréquentait que les détracteurs de l'autorité pontificale, et aspirait à « sortir de ce grand tombeau où l'on ne trouve plus que des vers et des ossements... de ces vieilles ruines sur lesquelles rampent, comme d'immondes reptiles, dans l'ombre et le silence, les plus viles

I l'estament du f éve Lacordaire, p. 54.

passions humaines \* •. D'ailleurs, dans le trouble de cet esprit malade, la foi elle-même commençait à être gravement atteinte \*.

Tout autre fut l'effet du sécour à Rome sur Lacordaire : il avait été, dans l'excitation de la lutte, l'un des plus exaltés, des plus téméraires, des plus compromis; mais grâce au calme religieux de la ville pontificale, il se fit en lui une grande paix et une grande lumière. . Dans cette patrie des souvenirs, a dit éloquemment le prince Albert de Broglie, l'image de l'Église lui apparaissait, assise sur le sépulore des sociétés disparues et regardant couler à ses pieds le fleuve des institutions humaines; et il quittait le dessein téméraire de troubler, par des questions de politique éphémère, ce calme où des yeux aveugles voient l'engourdissement de la mort, mais qui n'est que la patience de l'éternité \*. » Une claire vision du devoir illumina cette ame droite qui ne conneissait pas les avenglements volontaires, cette âme pure que n'obscurcissait aucune passion mauvaise. L'ardent combattant de la veille comprit ce qu'il y avait de miséricorde et de sagesse dans le silence du Pape. Il déclara, sans hésitation, qu'il fallait s'incliner et retourner en France. Mais vainement chercha-t-il à vaincre l'obstination de Lamennais. Ca lui fut une douleur plus grande encore de ne pouvoir persuader le jeune Montalembert, alors dominé et fasciné par celui qu'il appelait son « mattre » et son » père ». Lacordaire dut partir pour Paris, soul, le cœur déchiré.

Lettre du 10 février 1832. — Quelques mois plus tard, le 1" novembre 1832, Lumennais terresset : « Je suis allé à liome, et j'as eu là le plus tuffème cloque qui sit james souille des regards humans. L'égout giguntesque de Tarquin serait trop étroit pour donner passage à tant d'immondices. Là, nul suitre dieu que l'intérêt. On y vendrait les peuples; on y vendrait les trois personnes de la minte Trinicé, l'une apres l'autre ou toutes ensemble, pour un oun de torre ou pour quelques piastres. J'ai en cela, et je me sois dit : Le mal est su-dessus de la puntance de l'homme, et j'ai detour né les yeux uvec depoit et avec effroi, » » M. de Lamentons a blasphème Rome nostheureuse, ecrivant alors Lacordaire à son ami Montalembert; c'est le crime de Cham, le crime qui a eté punt sur la terre, de le manoère la plus visible et la plus durable, après le déicide » (Dé-embre 1832.)

<sup>2</sup> Voy. la lattre précitée du 10 février 1882 et celle du 14 mai suivant.

Discours de réception à l'Académie française.

Cependant, Lamennais, demeuré à Rome ou dans les environs, persistant à sommer le Pape de parler. Celui-ci se taisait toujours. Il y avait plus de six mois que cette situation se prolongeait. Enfin, en juillet 1832, Lamennais quitte Rome. · Puisque l'on ne veut pas me juger, dit-il, je me tiens pour acquitté. » Et il annonce son intention de reprendre la publication de l'Avenir. Lacordaire, alors à Paris, apprend avec terreur cette résolution, « Agité, torturé, s'ayant plus de route, sentant sur sa tête la destinée d'un autre homme, qu'il ne peut conjurer et qui va le briser quoi qu'il fasse, il s'enfuit en Allemagne, afin de n'étre pas la quand la fondre tombera sur ce Prométhée '. . Le 30 août, il se trouve à Munich; à son grand étonnement, il y rencontre Lamennais et Montalembert arrivant d'Italie. La Providence les rassemblait pour les soumettre tous trois à une redoutable épreuve. L'encyclique Mirari vos, datés de Rome le 12 août, leur parvenait le jour même de cette réunion fortuite.

Obligé, par les menaces de Lamennais, à rompre le silence qu'il eût désiré garder, Grégoire XVI, par un dernier ménagement, avait évité, dans l'encyclique, de nommer aucun écrivain et de désigner aucun écrit. La condamnation ne frappait que certaines doctrines sur la liberté de conscience, la liberté de la presse, les rapports de l'Église et de l'État, les obligations des peuples vis-à-vis des souverains; elle le faisait, il est vrai, avec une réhémence toute biblique, et, ce qui était plus grave, les esprits superficiels, peu habitués à analyser, avec une précasion théologique, les formules un peu oratoires de la chancel-lerie pontificule, pouvaient croire que la condamnation atteignait toutes les libertés modernes. Combien, depuis lors, parmi

Expressions de Lacordaire, dans uns fettre adressée à mudame Swetchme, le 45 septembre 1835.

Ele cordinal Pacca écrivait à Lamennau, en lui adressant l'encyclique : « Le Saint-Père, en rempissant un devoir sacré de son manistère spostelique, n'a capendant pas voulu aubiter les égards qu'il aime à aveur pour votre personne, tent à cause de vos grands talents que de vos anciens mérites envers la religion. L'encyclique vous apprendra, Monaicur l'abbé, que votre nom et les titres mêmes de vos écrits, d'où l'on a tiré les principes réprouvés, ont été tout à fait supprimes, «

les catholiques absolutistes ou parmi les libéraux irréligieux, ont ainsi interprété cette fameuse encyclique! C'était un contre-sens, volontaire ou non. A y regarder de plus près, le Pape ne blamait que les exagérations évidentes de l'Avenir, le caractère trop absolu de ses thèses, sa revendication de libertés « immodérées », « sans bornes », ses excitations révolutionnaires adressées aux peuples au nom du catholicisme, et sa prétention de poursuivre, sous le mot de « séparation », la désunion de l'Église et de l'État. Mais, en dehors de ces excès déraisonnables que le bon seus réprouve autant que la théologie, il ne condamnait pas les libertés elles-mêmes, sainement, raisonnablement et pratiquement entendues. Grégoire XVI, personnellement, pouvait n'être pas un libéral et ne pas goûter les libéraux, mais il n'interdisait point aux catholiques de notre temps et de notre pays d'accepter, s'il leur convenant, et de pratiquer loyalement les « libertes modernes ». Cette explication a été donnée par des interprètes trop autorisés pour qu'il soit besoin d'y insister davantage 1.

Quoi qu'il en soit de ces distinctions sur lesquelles la pleme humière ne devait se faire qu'avec le temps, l'Avenir ne pouvait résister à un pareil coup. Dès le 10 septembre 1832, Lamennais, Lacordaire, Montalembert, l'abbé Gerbet et M. de Coux adressèrent aux journaux une déclaration dans laquelle ils annoucèrent leur soumission, ainsi que la suppression définitive de l'Avenir et de l'Agence religieuse.

#### VII

Être parti avec une si superbe confiance, et revenir désavoué et condamné, avoir longtemps dirigé le combat, aux applaudissements de la foule, et n'être plus qu'un soldat désarmé et flétri

Jour pournons ester bésucoup de ces commentaires. Bornous-nous à inétiquer celas que Mar Parisse a donne, quesques anness plus tard, dans les divers écrits qu'il a publics précisement pour établir que l'Eglise n'était mullement.

par le général sur le champ de hataille, c'est une dure épreuve. Amers ressentiments de l'orgnerl blessé, incertitudes de l'esprit frappé dans ses convictions, défaillances du cœur trompé dans ses plus chers espoirs, tout se réunit pour troubler et obscurcir la conscience. C'est l'heure de la grande tentation, tentation du découragement et de la révolte. Lamennais devait finir par y succomber. La perte d'une ame viendra assombrir davantage encore le dénoûment de cette entreprise si brillamment et si allègrement commencée. Reconter les phases de cette chute navrante, en scruter les causes complexes, y marquer ce qui tenant au vice originaire d'une nature physiquement et moralement maladive, à l'angoisse désespérée d'un prêtre sans vocation véritable, à l'excitation troublante d'une vie si batailleuse. au dépit ulcéré d'un esprit hautain, violent, impatient de toute résistance et de tout échec, c'est l'histoire particulière d'une ame, ce n'est plus l'histoire générale dont seule il convient de s'occuper ici.

Toutefois, parmi les causes diverses de cette apostasie sacerdotale, il en est une qu'il peut être intéressant de noter, car sile rentre dans notre sujet : c'est l'exaltation révolutionnaire née de 1830. Cette exaltation, bien lour de s'apaiser chez Lamennais, à mesure que le calme et l'ordre se rétablissent autour de lui, s'enflamme et s'aignit chaque jour davantage. Il ne se contente plus d'être républicain, il devient démagogue, maudit tous les rois, toutes les autorités sociales, toute « la hiérarchie ». La répression, cauelle en effet, des insurrections de Pologue ou d'Italie, a fait passer devant ses yeux une vision de prisons, de supplices, de rois opprimant et massacrant les peuples; c'est ce qu'il dénonce comme « le 93 des princes ». Pas d'exception : il croit voir « une mare de sang qui s'étend de Cadıx à Saint-Pétersbourg . En France, Louis-Philippe est un « despote », ses ministres sont « infâmes parmi les infames »; M. Guizot et le duc de Broglie n'ont plus qu'a

l'empense des libertés modernes, et notamment dans ses Cas de conscience à propor des libertés exercées au reclamers par les catholiques, on Accord de la doctrina entablique avec la jorme des genvernements modernes.



 cuver le sang qu'ils ont bu »; les odieuses et stapides émeutes. qui éclatent alors à Paris ou à Lyon sont les soubresnuts hérotques d'un peuple tyrannisé; le plus înoffensif gendarme devient un abire cruel; notre état politique est un mélange infect de « boue » et de « sang » . A lire les imprécations quotidiennes de la correspondance de Lamennais, on se demande dans quel temps il a vécu, ou plutôt quelle couleur étrange les événements prenajent dans son imagination troublée. Comme conclusion, il attend à bref délai, il appelle de ses vœux impatients une guerre générale, un immense bouleversement, et enfin « un ordre nouveau qui s'établira aur les ruines du monde ancien, après d'effroyables calamités ». On conçoit qu'avec de telles idées, il doive se trouver moins que jamais d'accord avec l'auteur de l'encyclique de 1832. Par là surtout, il tend à se séparer du chef de l'Église, à lui refuser son obéissance et son adhésion. Il lui reproche de faire cause commune avec les rois bourreaux contre les peuples victimes, et s'il commence à comprendre la papauté dans ses malédictions, c'est qu'il voit en elle la complice des gouvernements. « La vieille hiérarchie politique et ecclésiastique, écrit-il alors, s'en vont ensemble; ce ne sont dejà plus que deux apectres qui s'embrusaent dans un tombeau. « La révolte purement religieuse, si elle se présentait à lui tout d'abord, l'effrayerait probablement et le feruit reculer, mais il y glisse par la pente de la révolte politique, et c'est la passion démagogique qui le conduit bientôt à renter sa foi et son Église 1.

Tels sont les sentiments tumultueux qui font explosion dans les Paroles d'un croyent : œuvre himitre, mélange de pastiche déclamatoire et de saississante éloquence, hymnes de douleur et de haine, prophétics menaçantes, sombres paraboles, visions lugubres qui se succèdent comme le cauchemar d'une muit de fièvre, egri somnia; puis, à côté de cette rhétorique qui se surmène pour peindre d'horribles banquets où rois et pontifes

<sup>&#</sup>x27; il fendrait lire toute la correspondance de Lamennais, à exte époque, pour tres consultre cet eux d'espet. Voir notamment les lettres des 15 septembre, 9 octobre, 15 décembre 1832, 5 février, 25 mars, 29 puillet et 4 décembre 1833.

couronnés boivent du sang dans des crânes humains, des morceaux pleins de tendresse et de charme, des chants de mansuétude et d'amour, « thes fortunées, semées dans un océan de colère 1 »; mais ce n'est qu'un repos d'un instant bientôt l'effroyable sabbat recommence, et ce qui sort de ces pages enflammées est un anathème contre les rois, contre les riches et contre l'Église, leur complice. L'autorité, sous toutes ses formes, étant ministre de Satan, cet étrange prophète appelle

contre elle la révolte du peuple-Christ.

Depuis lors, Lamennais no fait plus que descendre. Ce qui lui reste de foi chrétienne s'évanouit bientôt complétement. Mais c'est toujours la révolte politique qui semble précéder, dominer, entratoer la révolte religieuse. Il dépense et abaisse son talent dans des pamphlets démagogiques, où son principal effort paraît être de trouver l'expression la plus violente, la métaphore la plus lugubre \*. Il pousse les peuples à briser cette double chaine spirituelle et temporelle qui fait craquer. les os populaires ». De la révolution seule, il attend désormais ce qu'il avait si longtemps demandé à l'Église, un coup de théâtre qui transforme la société; il prédit cette transformation, croit par momenta l'entrevoir, montre, d'un geste fatidique, la lucur d'une douteuse aurore, puis, trompé dans son impérieuse impatience, il maudit avec plus de colère encore le vieux monde. qui tarde trop à s'écrouler et à disparattre. Mais on se lasse de cette violence sans mesure et sans variété. Le parti même, qui a un moment flatté le prêtre démocrate, pour encourager sa révolte, le délaisse bientôt. « Que dites-vous de Lamennais,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Expression employee par M. Rennu, dans son étude our Lamezquis.

Les ratures de ses manuscrits, observées par Happolyte Rigard, révèlent cet effort pour charges son style. Tel jour, par exemple, il avait cent des rois : alls font couler des ruisseaux de sang »; il efface ruisseaux, pour mettre d'abord rittéres et ensuite terrents. Voici, du reste, un spécimen de ces pamphlets : « Jamais les peuples ne farent broyés sous une meule plus dere : bienn, corps, êmes, elle écrase tent, elle réduit tout en je ne sous quelle poussière, qui, pêtres avec des lormes et du sang, et bénie par le prêtre, sert à faire le pain des rois. Ce para est doux à lour palais, ils s'en gorgens, ils en ont fains et toujours fains. Mangez, à rois, engloutister, faites vite, point de repot; la terre vous es cub-jute, car ce qui descend dans voi entrailles, avec cette neutriture exécrable, en n'est pau la vie, c'est la mort. «

journaliste politique? écrivait Béranger, des le 28 février 1837. Ce n'est pas de ma faute, mais le brave homme a perdu la boussole... C'est un enfant dont les intrigants et les fous se font un moyen, et qu'ils abandonneront, après l'avoir usé. » Chaque jour, plus amer, plus triste, plus seul, le prêtre rebelle a perdu su gloire, en même temps que sa foi. »

Il n'a du moins entrainé personne dans son apostasie. Lacordarre le premier s'était séparé de lui, avec une droiture héroique. Montalembert, tiruillé quelque temps entre les angoisses de sa conscience et les tendresses de son cour, n'a pas hésité quand la révolte s'est montrée à nu. De même, tous les autres disciples. Mais en quel état gisaient-ils, sur le champ de bataille, meurtris, découragés d'eux-mêmes et suspects aux autres? Tout creolait autour de moi, a dit Lacordaire, et j'avais besoin de ramamer les restes d'une secrète énergie naturelle, pour me sauver du désespoir. » Montalembert déclarait que « tout était fins pour lui », que « sa vie était à la fois manquée et brisée ». Les idées que ces jeunes hommes avaient aimées et pour lesquelles ils avenent combattu, semblaient avoir été enveloppées dans ce désastre, les bonnes aussi bien que les mauvaises, les générenses comme les chimériques. Sans doute, le mel n'était pas aussi étendu et irréparable, l'effort n'avait pas été aussi vain et stérile qu'on se l'imaginait alors, dans l'émotion de cette ruine. Ne seront-ils donc pas pour beaucomp dans la rensissance religieuse qui va bientôt se manifester avec un éclat si inattendu, ces catholiques qui les premiers, en face d'adversaires victorieux et méprisants, avaient essayé de tuer le respect humain par la hardiesse de leur foi, de désarmer les préjugés par la largeur de leur libéralisme? Lacordame, du haut de cette chaire de Notre-Dame où il montera dans quelques années, n'aura-t-il pas l'honneur mérité de donner le signal de cet e remaissance? Bien p'is, ahi et Montalembert, recneillant la récompense de leur fidelité, pourront reprendre un jour, avec plus de sagesse et de succes, l'œuvre de liberté dans laquelle le trouble et l'excitat on d'un lendemain. de revolution les avaient fait echouer, Toutefois, qui pourrait dire qu'ils n'aient pas souffert, jusqu'au dernier jour, du faux départ de 1830; que les difficultés, les malentendus, les défiances, qui en étaient résultés, n'aient pas longtemps entravé, n'entravent pas encore, même aujourd'hui, ce rapprochement, généreusement rêvé par .'Avenir, entre la liberté et la foi, entre la societé moderne et le catholicisme?

#### CHAPITRE X

# LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE

I. Sterdité littéraire de la révolution de 1830. Les Jambes de Barbier Ce que devient, sous le coup des événements de Juillet, le mouvement intelloctuel, commencé sons la Restauration. Leur action sur l'école romantique — II. Lamartine. Sa décadence après 1830 Il shandonne la poésis pour la politique. Regrets exprimés por les critiques du temps. - III. Victor Rugo. Changement fácheux qui se produit en lui par l'effet de la révolution. Esprit de révolte dans ses œuvres. Ses drames et leur áches. Deception constatés par les contemporains — IV. Le théâtre après la révolution. Sophismes, violences et impurets. Son influence perverse. V. Le roman. George Saud. Révolte morale et sociale qui fermente dans ses œuvres. En quoi l'auteur a subi l'influence de 1830 et préparé 1848. — VI. Falzac. Par la forme et pir le fond, il est un révolutionnaire. Sa désidusion cynique, Son influence pernicieuse sur les lettres et sur les mœurs privées ou publiques. Balzse et la Commune. — VII. Après la fièrre de 1830, désanchantement visible chez teus les écravains, ches Lamartine, Mérimés, Alfred de Vigny, Alfred de Musset. Effet produit par la revolution sur la poète à ses débuts, Révolte suns frein, pais désespérance sans consolation, et enfin stérilité, - VIII. Le scepticisme et la desiliazion gagnent la foule. Popularite de Robert Macaire. — IX. Comparé à l'époque actuelle, l'état des lettres était encore fort brillant; maia decadence ávidente si l'on so reporte aux esperances de la Rostaoration. Cetto corto de faill to constatée par les contemporants et attribuée par eux à la révolution de Juillet. — X. Autres conséquences féchauses de cette révolution, Ayen de M. Prévest-Paradel, Conclusion.

1

Après 1830, — a dit M. de Rémusat, en parlant des écrits de cette époque, — il ne s'est guère développé que les semences jetées en terre, durant la Restauration. « Dans les lettres, en effet, la révolution de Juillet n'e, par elle-même, rien créé. Parmi les cent soixante-dix-huit œuvres poétiques que la statistique relève comme ayant été publiées à l'occasion des « trois

# LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE, 325

journées », en est-il qui méritent seulement d'être nommées? On ne nous demandera pas de faire exception pour la Paritienne, de Casimir Delavigne, sorte de cantate, faite, sur commande, par un poëte plus souple qu'inspiré; tout le monde la chantait afors; personne aujourd'hui ne s'en souvient, ni ne songerait à la relire. Encore moins faudrait-il aller ramasser, dans les ruisseaux du temps, tant d'ignominieux pamphlets, productions souvent plus mercantiles que politiques, en tout cas nullement littéraires. M. Jules Janin en connaissait bien les auteurs, quand il les appelait alors, avec colère et dégoût, « ces bandits de la parole écrite ou parlée, ces mécréants de la grammaire et de la morale publique, ces assassins de la plume et du paradoxe, à demi éclos dans le bourbier de l'émeute . . Une seule œuvre, vraiment née de la révolution, vaut la peine qu'on la signale : ce sont les lambes de Barbier, dont le premier, la Curée, publié le 22 septembre 1830, eut un retentissement violent. Chez ce nouveau satirique, énergie exorbtante et tapageuse, brutalité voulue, profusion de mots grossiers, d'images éhontées; « le cynisme des mœurs doit salir la parole », dit-il dans son prologue. L'originalité est peut-être plus apparente que réelle, les procédés un peu factices, mais le mouvement est parfois puissant, la verve furieuse; le rhythme, copié d'André Chénier, est saisissant. C'est le poème des barricades :

> Il est beau, ce colosse, à la mâle carrure, Ce vigoureux porte-baillons, Ca maçon qu', d'un coup, vous démolit des trônes, Et qui, par un ciet étouffant, Sur les larges parés, fait bondir les couronnes, Comme le cerceau d'un cafauil

Cette émeute, que l'auteur semble vouloir montrer si héroique, il la compare cependant ailleurs à « une femme soûle ». Il se pique de chanter

La grande populace et la sestite canaille.

Et quand il vent personnifier la liberté, il imagine une sorte de

Google

tricoteuse de la Terreur ou de pétroleuse de la Commune, une « forte femme » à » la voix ranque »,

Quel était le dessein de Burbier? Voulait-il inspirer, pour la démagogie, une sorte d'admiration mè ée d'épouvante? Ou bien, comme certains sauriques, montrait-il le mal saus voile, pour soulever le dégoût? Eûtal pu lui-même préciser sa pensée, et cherchart-il autre chose que l'effet littéraire? Quoi qu'il en fût de ses intentions, ce qui passait dans ses vers, c'était bien le souffie de la révolution, l'exaltation de la barricade, le mugussement de l'émeute. Chose etrange, ce poête, de nature plutôt un peu chétive, de gouts plus aristocratiques que populaires, avait jusqu'alors tâtonné sans trouver sa voie, et, après cette explosion, il s'est tu ou n'a laissé échapper que des vers hésitants, pales, qui ne firent aucun bruit; quand, sous le second Empire, le souvenir des Ismbes fit prononcer le nom de leur auteur pour l'Académie française, quelques-uns des Quarante demandèrent s'il n'était pas mort. Barbier avait eu, pendant un moment, son coup de soleil de Juillet et, pour parler sa langue, son jour de « sublime ribote ».

En dehors de cette inspiration isolée et éphémère, on chercherait vainement quelles œuvres remarquables, quelles écoles nouvelles sont issues de la révolution de 1830. Gelie-ci n'en a pas moins marqué une date importante dans l'histoire intellectuelle de ce siècle; elle a en une influence plus considérable qu'heureuse sur le mouvement hittéraire commencé avant elle, pendant la Restauration. Déterminer le caractère et l'étendue de cette influence, tel est notre dessein.

On sait quel avait été l'éclat, l'ardeur, l'élan de cette génération de 1820, si pleine à la fois d'orgueil et de générosité, qui se précipitait dans toutes les directions de l'esprit homain, qui prétendant tout renouveler, l'art et la poesse par le romantisme, la philosophie, l'histoire, la critique et la politique par les idées du Globe!. Période éclatante entre toutes, admirublement riche en longues et enthousiastes espérances. En 1830, ce mouvement était, comme a dit M. Sainte-Beuve, « an plus plein de son développement et au plus brillant de son sèle » ; et quelques semaines avant la révolution, M. de Lamartine pouvait s'écrier en pleine Académie : « Que si mon regard se porte ser la génération qui s'avance, je le dirai avec une intime et puissante conviction, dussé-je être accusé d'exagérer l'espérance et de flatter l'avenir heureux de ceux qui viennent après nous : tout annonce pour eux un grand siècle, une des époques caractéristiques de l'humanité. Le fleuve a franchi sa cataracte, le flot s'apaire, le bruit s'eloigne; l'esprit humain coule dans un nt plus large, il coule libre et fort... »

C'est alors qu'éclaterent les événements de Juillet. Leur premier effet fut d'alfaibhr et, pour una dire, de débander l'armée litteraire, en poussant vers la politique beaucoup d'écrivaisse et non des moindres; d'abord les membres de l'illustre triumvirat, MM. Guizot. Cousin, Villemain, à leur suite et dans des mesures variées, presque tous les rédacteurs du Globe, MM. Jouffroy, de Rémusat, Dubois, Duchâtel, Vitet, Duvergier de Hauranne; à côté d'eux, M. Thiers et son ami M. Mignet. qui ne se laissa cependant entrainer qu'à deun dans cette région nouvelle. Sans doute, ces hommes, jeunes encore et dans la force de leur talent, ne renouçaient pas pour toujours aux lettres, mais la plupart cessaient d'y voir l'objet principal de leur vie; ce n'était désormais qu'une distraction secondaire. ou la consolation d'une retraite momentanée; il ne fallait plus moter sur eux pour former ou dinger une école. Vide considérable, qui no pouvait se produire, surtout si brusquement, sons dommage pour l'équilibre satellectuel. Les rures esprits

<sup>1</sup> Voyes, sur ce mouvement des capites, le Parts liberal sons la Restauration, p. 197 et aux.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La monarchie de Juillet est sans controdit le régime on l'on vit le phint bounnies de lettres ministres. Citous MM. Ginzut, Thiera, Videmain, Groun, d. Solvinady, Duchatel.

deneurés fidèles aux lettres, comme M. Augustin Thierry, déploraient la perte qu'elles avaient faite. Plus tard, en 1837, M. Sainte-Beuve définissait l'effet qu'avait produit, après 1830, la «brusque retraite» de tant d'écrivains : elle « a fait lacune », disait-il, et, « per cet entier déplacement de forces, il y « eu, on peut l'affirmer, solution de continuité, en littérature plus qu'en politique, entre le régime d'après Juillet et le régime d'auparavant; les talents nouveaux et les jeunes esprita n'ont plus trouvé de groupe déjà formé et expérimenté auquel ils se pussent railier; chacan a cherché fortune et a frayé sa voie au hauard ».

Si les lettres perdaient à cet exode des littérateurs vers la politique, celie-ci n'y gagnait pas toujours, et l'on sait la part qu'auront l'imagination et la vanité d'un poëte dans la révolution de 1848. D'ailleurs, la rapide et souvent légitime fortune parlementaire de certains écrivains risquait de tourner bien des tétes. Il n'était pas un homme de lettres qui ne se crût l'étoffe et ne se sentit l'ambition d'un homme d'État. Jusqu'à ce grand enfant d'Alexandre Dumas qui réva de jouer son rôle. On le vit tout à coup, après 1830, se poser en démocrate et en républicain, exalter Robespierre et la Terreur, et quitter avec fraces, en février 1831, une petite place qu'il avait obtenue, sous la Restauration, dans l'administration des forêts du duc d'Orleans, Sire », écrivait-il à Louis-Philippe, avec ce rédicule où la vanité fait parfois trébucher les gens d'esprit, » il y a longtemps que j'ai écrit et imprimé que, chez moi, l'homme littéraire n'etait que la préface de l'homme politique... J'et la presque certitude, le jour où j'aurai trente aus, d'être nommé député; j'en ai vingt-huit, Sire. . Il est vrai que, quelques années plus tard, Alexandre Dumas n'était pas député, mais qu'il était le familier libéralement subventionné des fils du Roi. Ce mai de la politique devint si visible, que bientot une réaction se produisit. Dans une partie de la jeune école, il devint de bon ton de dédaigner ou de mandire la politique, et l'on ériges en système

Portraits contemporaries, t. II, p. 453.

# LA RÉVOLUTION DE 1880 ET LA LITTÉRATURE. 329 une sorte d'indifférence épicurienne pour la chose publique. C'était Théophile Gautier, chantant :

Les poëtes réveurs et les muticiens Qui s'inquiètent peu d'être bons citayens, Qui s'vent au basard et n'ont d'autre maxime, Sinon que tout est bien, pourru qu'on ait la rime, Et que les caseaux bleus, penchant leurs cols pensifs, Feontent le récit de leurs amoure nails.

Qu'important à caux-là les affaires du temps, Et le grave souci des choses politiques?

# Ou Alfred de Musset :

La politique, hélas l'vollà motre misère. Mes mulleurs ememo me constitlent d'en faire. Étre rouge ce soir, blanc demain, ma foi, non. Je veux, quand en m'a lu, qu'on perses me relire. Si deux nome, par basard, s'embroutllent sur ma lyre, Ce ne sera jamais que Nacotte ou Nacou.

La révolution de Juillet eut un effet plus facheux encore : elle mit l'anarchie — le mot est de M. Sainte-Beuve — dans le monde intellectuel, ainsi qu'elle avait fait dans la société politique. Dans la république des lettres, comme dans les autres, la liberté ne suffit pas; il faut une règle et un frein. L'histoire dit assez haut que les grands siecles littéraires sont ceux où des autorités, soit individuelles, soit collectives, dirigent, rallient, contiennent les inspirations et les fantaisies particulières. Sous la Restauration, ces autorités n'avaient pas pleinement dispara; il y avait des juges d'élite dont la compétence et le prestige étaient reconnus; tels étaient, dans le monde royaliste, M. de Chateaubriand; dans le monde libéral, les trois grands professeurs de la Sorbonne, ou le groupe du Globe; tels étaient, agussant sur des milieux divers, un certain nombre de salons, les uns, débris de l'ancien régime, les autres, création du pouveau. « Jamais, a dit M. Sainte-Beuve, les grands talents qui se sont égarés depuis ne se seraient permis de telles licences, s'ils étaient restés en vue de ce monde-la. » « Sous la Restauration » , a écrit ailleurs le même critique, en comparant cette époque avec celle qui a suivi, - il y avait plus

de régularité et de prudence, même dans l'audace; ce qui fassait acandale était encore relativement décent : entre les cercles littéraires, c'étaient des batailles à peu près rangées '. » Apres les journées de Juillet, quel changement ! Devant la confusion et le désordre qui se produisent aussitôt, un critique, nullement ennemi de la monarchie nouvelle, M. Jules Janin. écrit : . A l'heure même où l'émentier, de sa main violente, arrache à la constitution de ce pays les pages qui lai déplaisent. l'écrivain, mettant à profit les ruines d'alentour, s'affranchit aussitét des règles communes, brise le joug qui lui pèse, et, dans son petit domaine de prose ou de vers, de coméche ou de roman, de philosophie et d'histoire, accomplit obscurément, à son usage, sa petite révolution de Junlet 2. . Il semble que les trois journées marquent la date d'une émancipation littéraire. « L'art est libre », s'écriet-on avec le sentiment d'un opprimé qui brise ses fers; c'est-à-dire plus de règle, plus de frem, plus de royanté littéraire ni d'anstocratie intellectuelle l Le champ est ouvert au caprice, à l'orgaeil et souvent à l'extravagance individuels. Non-sculement la révolte gagne tous les esprits, mais les autorités qui enssent pu la contenir se sont comme dissoutes d'elles-mêmes. M. de Chateaubriand, vieilli. découragé, morose, se sent le survivant d'une époque finie; il so reoferme en lui-même, et quand il en sort, il paratt moins vouloir redresser l'esprit nouveau, en lui parlant en mattre. qu'essayer de lui faire sa cour. On a vu comment les fouctions publiques ou parlementaires avaient absorbé les grands nous de la luttérature libérale, comment avant été dispersée l'école du Globe. Rien non plus désormais qui ressemble à ces salons. où des invités choisis s'occupaient des choses de l'intelligence et dangement le goût; une politique violente, exclusive, a tout envahi et faussé; la cohue démocratique a tout rabaissé. Depuis lors, a'evous-nous pas vu os mal s'aggraver encore, si bica qu'aujourd'hui on peut dire qu'il n'y a jamais ea tant d'écriva na, mais jumais ausar une telle absence de suprématie et de

<sup>3</sup> Saivre-lle vve., Landes, t. 1, p. 43, 44; Portraits litteraires, t. 111, p. 27-23.
2 Julea Jazin, Littérature dramatique, t. 1, p. 175.

LA RÉVOLUTION DE 1880 RT LA LITTÉRATURE. BRA direction intellectuelles, soit dans la société, soit dans les lettres elles-mêmes?

D'ailleurs, quoi de moins favorable à la littérature qu'un état révolutionnaire, comme celui qui s'est prolongé quelque temps après les événements de Judiet? Toutes les délicatesses de l'idéal pe risquent-elles pas de s'a térer dans cette atmosphère. troublée? Pour un Barbier que l'émeute met en verve, combien de muses craintives et charmantes que le hurlement de la Marseillaise avinée et que le crépitement de la fusillade suffisent à faire envoler "I A que s effets violents ne faut-il pas avoir recours, pour être seulement entendu dans ce tapage? Qu'inventer pour intéresser la curiosité, quand l'anxiété réelle du drama de la rue surpasse, en émotion poignante, toutes les créations de l'imagination? Devant de tels spectacles, le sens moral lui-même n'est-si pas trop souvent atteint et faussé obes les hommes de lettres? L'apothéose de la force, le respect devenu que vieillerie ridicule, le méprie des traditions et des principes, un mélange de fatalisme et de matérialisme, le souci de la gloire lointaine et durable faisant place à l'impatience des succès rapides et des jourssances immédiales, l'égoïsme des convoitises substitué eux aspirations générauses et désintéressées de la génération précédente, la recherche de l'idéal disparaissant devant ce que M. Sainte-Beuve appelast . la lattérature andustricile », tous oes vices qu'on relève alors ches trop d'écrivaiss, se sont-ce pas, dans une certaine mesure, les fruits de la révolution \* ?

Une partie du monde littéraire se trouvait plus préparés



<sup>•</sup> Cette époque est dure pour les poêtes, disait un critique peurtant aussi engagé alors dans le mouvement politique de 1830, en temps-ci est peu propos aux poésses conscienciouses, au culte de l'ert du dix-teptions siscle. Nous trouvous que l'atmosphere en est leurde, qu on respire mai dons cette poussière d'opinions et de croyances. . . (Nissan, Victor Huga en 1830. Ge morcesu a ésé ausere dans les Portraits et Etudes d'histoire léttéraire.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> George Sand écrivait en 1833 : « Les ambitions out pris un caractère d'intensité fébrile : les ames surozontes par d'immenses travaux ont éte eprouvées tout à comp par de grandes faugues et de cusantes supposses. Tous les resserts de l'intérês personnel, tentes les paissances de l'egoisses, tendes et developpés outre massire, une donné missance à des maux incomuns auxquels la psychologie n'avait pas ancore assigné de place dans ses annales. «

que toute nutre à ressentir les effets facheux de cette perturbation : c'était l'école romantique. Par elle-même, elle n'était déjà que trop agitée, trop émancipée, trop déréglée. Son origine avait été plutôt royaliste et chrétienne; elle était apparue tout d'abord comme la revanche du moyen âge, de la cathédrale gothique, de l'art chrétien, contre le néo-paganisme du dix-huitieme siècle, de la Révolution et de l'Empire; elle avait même été soutenue un moment par la Quetidienne, contre la colère et les surcasmes des Arnault, des Jay, des Étienne, et autres coryphées de la presse libérale; mais, dans cet effort pour se sonstraire aux lois avors régnantes, pour répudier les autorités reconnues, elle avait pris des babitudes, des goûts qui, par bien des côtés, paraissaient révolutionnaires et qui, en tout cas, pouvaient facilement le devenir. On conçoit l'effet des journées de Juillet sur de tels esprits. Aussiôt le romantisme ne se proclame plus scalement « le libéralisme », mais « la révolution en littérature ». Ses qualités réelles et brillantes a'obscurcissent, et il se voit poussé, comme par un vent violent, sur la pente de ses vices. La liberté si grande qu'il a déjà prise avec toutes les convenances, avec toutes les autorités, dégénère en une licence sans mesure. Pariout l'excitation, nulle part le frein. Ceux qui ont débuté sous la Restauration perdent bientôt ce que leur inspiration avait d'abord de catholique et de monarchique ; les nouveaux venus n'ont, sous ce rapport, ries à perdre. A chaque bande qui accourt prendre sa part dans cette sorte d'assaut contre la tradition et le bon sens, c'est une enchère d'extravagance tapageuss. Il n'y a progrès que dans les défauts. Jamais on a'a vu le talent à ce point gaspillé. Aussi, après quelques heures d'éclat et de verve, cette effervescence ambitions n'aboutit trop souvent qu'à l'agitation dans le vide, à l'exaltation dans l'impuissance [Sterilité précoce, décrépitude au sortir de la jeunesse, épuisement sans avoir rien produit. Il semble même parfois qu'un vent de folie passe dans les cerveaux, phénomène physiologique habituel, du reste, après les grandes commotions politiques 1. Plus d'un

\* M. Esquirol dit quelque part : « L'influence de nes troubles politiques a été



#### LA RÉVOLUTION DE 1880 ET LA LITTÉRATURE. 333

de ces bommes de lettres finit dans une maison de santé. D'autres, désespérés de leur impuissance, se réfugient dans la mort. Les Chatterton se tuent ailleurs que sur la scène. Ne voit-on pas alors le suicide d'enfants de vingt ans qui, comme Escousse et Lebras, au lendemain d'une pièce sifilée, se disent las de la vie, désabusés de la gloire, victimes de la société, et ne paraissent préoccupés, même en face de leur réchaud, que de poser devant le public, et de faire, morts, le broit qu'ils n'ont pu faire, vivants? Voilà donc ce qu'est devenue, en quelques années, cette génération si brillante et si fière à ses débuts. Peut-être déjà, avant 1830, avait-elle en soi de quoi se perdre; mais il n'en est pas moins certain que la fièvre de Juillet aggrava, précipita sa déviation et sa chute, qu'elle la fit plus promptement échouer dans cette faillite qui est le terme fatal de tout mouvement révolutionnaire.

11

La muladie qui, venue de la révolution, sévissait sur la littérature, n'empéchait pas sans doute que celle-ci ne comptât alors beaucoup de renommées éclatantes, étoiles anciennes qui con-

ai profunde, que ja pourme donner l'histoire de notre révolution, depuis la prise de la Bastille jusqu'à la dernière apparition de Bonsparte, par celles de quelques aliènes dont la folia se rattache sun évenements qui ont signale cette période de notre histoire, »

In critique distingué de l'école démocratique et libre pensense, M. Schérer, a ferit à ce propos : « Le romantique a ets une révolution, et l'on paut demander de lai, comme de la plupart des révolutions, s'il a fait ses frais. Comme la plupart des révolutions, il a détruit plus qu'il n'a édifé. Il a été un 92 litteraire, 92 suivi d'un 93, et 98 suivi d'un Directoire. Il a et son bitrabeau, ses girondens, ses terroristes et enfin ses muscadius, » — S'il fallait en croire certains espoits, ce pe serait pas semement en littérature que le romantisme annait été un 93. M. John Lamonne, dans son directoire de réception à l'Académia, a raconté l'anecdote enivente : « Je me rappelle qu'un matin, dans les plus mauvais jours de 1871, M. Thiers, que j'étais allé voir à Versaillet, m'ayant demandé des occavelles de M. de Sacy, je lui répondes qu'il continuent à être amoureux de ses vieux livres et à ne pas connaître les romantiques. Et M. Thiers me dit, avec cette vivacité dont vous aves le souvenir : Ah! il a bien casson, Sacy; les remanutiques, c'est la Commune) »



tinusient à briller, étoiles nouvel es qui montaient étincelantes à l'horizon. Ce n'est certes pas nous qui, dans notre pauvrele actuelle, pourrions ne pas faire cas de tant de richesses. Pour ne parler que de la poésie, cette forme supérieure et presque divine de l'art, ce don le plus rare et le plus éminent du géme humain, quel temps que celui où l'on conservait Lamartine et Victor Hugo, et où l'on voyait s'élaver Alfred de Musset, sans compter tant d'autres talents alors secondaires, et qui aujourd'hui se trouveraient au premier rang! Seulement, chez presque tous, même chez les plus illustres, on pouvait observer après 1830, dans une mesure plus ou moins grande, mais toujours visible, un changement, une déviation, un trouble, dont la révolution est, sinon la cause unique, du moins l'une des causes importantes. A ce point de vue particulier, il peut n'être pas sans intérêt de considérer un moment quelques-uns de ces écrivains. Toutefois qu'on nous permette une observation préalable. Quand nous parlons ainsi de la révolution de Juillet, nous n'entendons pas parler uniquement de la substitution de la branche cadette des Bourbons à la branche ainée, changement qui en lui-même n'aurait eu qu'une influence restremte sur la littérature. On a va qu'en 1880, il y ent une crise bien autrement profonde et générale; la société fut plus atteinte encere que l'État, l'ordre moral plus que l'ordre politique; les troubles de la rue avaient gagné les intelligences; les traditions, les respects, les croyances semblaient avoir été déracinés en même temps qu'une antique dynastie. Telle est la révolution qui a pa agir sur la littérature, et dont il y a heu de rechercher le contre-coup sur les principaux écrivains de ce temps.

Lamartine était le premier astre qui se fut levé, en cette époque unique de 1820, au crel de la poésie nouvelle. Jamais en n'avait vu aurore plus radiouse, plus pure et plus charmante. Journées incomparables, ou le poête de trente ans lisait, de sa voix harmonieuse, dans quelque salon privitégié, ses Méditations, et trouvait « des soupirs pour écho, des larmes pour applaudissements »; où M. Villemain, ne pouvant se contenir, s'élançait



vers ca lecteur, incomm la veille, et le saisissant au collet avec un enthousiname qui ressemblait presque à de la colère : « Jeune homme, lui crisit-il, qui étes-vous? D'où venez-vous, vous qui nous apportes de pareils vers? » Tout avait souri à Lamartine. Ayant reça, en naissant, la beauté, la noblesse, la fortune et, à profusion, tous les dons du plus facile géme, entouré de tendresses vigilantes que avasent laissé ignorer à son enfance « ce qu'était une amertame de cœur, une gêne d'esprit, une sévérité du visage humain ' . , il était entré dans la glore d'un seul coup, sans effort ; et, à voir le caractère de l'admiration qu'il avait éveillée dans les jennes générations, surtout ches les femmes, on cut presque dit que c'était de l'amour. La société de la Restauration formait un cadre merveilleusement approprié à ce poëte gentilhomme, d'inspiration religieuse et royaliste; il s'y épanoussait, tout en restant étranger aux exagérations de l'esprit de parts et aux amertumes des querelles politiques, Aussi, en dépit de la mélancolie littéraire de certaines de ses poésies, pouvait-on le saluer comme l'incarnation du génie heureux. En 1830, aux derniers jours de l'ancienne royauté, il avait quarante ans, était dans la plénitude de son talent, publiait ses Harmonies religiouses at recevait, en entrent à l'Académie, les hommages de la vieille littérature, vaincue par an joune gloire.

C'est alors que les événements de Juillet renversèrent ces princes qu'il aimait, découronnèrent cette société à laquelle il avait cherché à plaire, formèrent ces salons où il avait trouvé une tribune. Il en fut comme désorienté. De lui surtout était vrai ce-que Béranger disait, en janvier 1832, à M. Napoléon Peyrat : « Tous ces poètes de la vieille monarchie et du catholicisme, Chateaubriand, Lamennois, Lamentine, Hugo, Vigny, sont comme des oiseaux dont l'arbre est tombé et qui ne savent plus où percher. « Cette àme délicute etfaible devuit souffrir plus qu'une autre de perdre son abra; cet esprit mobile et flottant n'était pas impunément exposé au grand vent de la révolution.



<sup>·</sup> Espaciation a de L. martings

Tout ouvert aux impressions du debors, avide d'applaudissements, la dispersion de l'élite qui l'avait jusqu'ici flatté, entouré, protégé, le livrait aux excitations d'en bas et aux tentations des popularités subalternes. D'autre part, l'isolement où il se trouveit, dans l'universelle dissolution, le poussait davantage à cette contemplation et à cette admiration de soi qui laissent l'écrivain sans clairvoyance et sans résistance en face de ses propres défauts.

Le mal qui va grandir chez Lamartime ezistait déjà en germe dans ses premieres œuvres. Un observateur attentif eût pu discerner, dans les Harmonies, à côté d'inspirations sublimes et chrétiennes, quelques symptômes d'une religiosité équivoque qui tournait au panthéisme /a côté des plus beaux vers que le poëte ait écrits, des passages où la pensée vague et molle, la forme facile et bâtive, trahissaient déjà la fatigue et la négligence. Après 1830, ce double mal se développa rapidement. A lire le Voyage d'Orient (1835), où l'auteur affectait d'embrasser toates les religions du monde dans une sorte de synthèse indécise, aboutessant en réalité à l'indifférence, où il tendait à remplacer le christianisme positif par le rêve d'une démocratie humanitaire; à lire ensurte, dans Joselya (1836), l'histoire de ce prétre chez lequel un catholicisme énervé, plus ou moins renouvelé du Vicaire savoyard, était par moment si étrangement mélé de réveries parathéistes et termi par la malasine vapeur d'une passion tout humaine, à lire enfin ce poëme de la Chute d'un ange (1838), où le rationalisme, le punthésame et le senaualisme, définitivement vainqueurs dans l'âme du poête, s'ételaient en quelque sorte sans voile, on pouvait constater, ches-Lamartine, l'affaiblissement, la déviation et bientôt la ruine de le foi première ; on pouvait aussi mesurer ce que, par suite, la pensée perdait de sa netteté, de sa vigueur et de sa pureté. Chaque année, on le voyait payer un tribut plus large aux maladies du temps. Au seul point de vue littéraire, la déchéance était incontestable. Dans le Voyage en Orient, dans Jocelyn, il y avait encore de tres-belles parties, mais la musique des mots, l'abus des images impropres, l'étendue disproportionnés

# LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE. 227

des épisodes ou des amplifications parasites, cachaient mal l'incertitude et le vide de l'idée, le relachement on l'impaissance de l'écrivain. Avec la Chute d'un ange, la décadence fut si marquée, que le public appliqua à l'auteur lui-même le titre de l'ouvrage. « Fond et forme, écrivait alors Béranger, tont m'y semble détestable et ennuyeux. » Et M. Doudan ajoutait : « La chute de son ange est déplorable; cet ange tombe dans le vide. » Lamartine lui-même ne paraissait pas se faire grande illusion : « C'est détestable », écrivait-il de son propre livre, au moment où il était publié. En bien pen d'années, quelle descente depuis les grandes œuvres d'avant la révolution, depuis les Méditations et les Barmonies!

Cette décadence venait en partie de ce que Lamartine, après 1830, s'était jeté dans la politique. Déjà, à la fin de la Restauration, il avait paru plus on moins sourdement travaillé du désir de l'action publique, à ce point que M. Cuvier, en le recevant à l'Académie, avait cru devoir le mettre en garde contre cette tentation. Les événements de Justiet le poussèrent violemment. du côté où il penchait. Seulement, il ne s'agassait plus pour lui, comme naguère, de solliciter une ambassade de second ordre. Dans cette France politique, où l'on vennit de faire table rase, il lui paraissait que des routes sans barrière et un horizon sans bornes a ouvraient à son ambition, et le poête s'y élançait avec toute la puissance d'une imagination qui lui avait été donnée pour autre chose. L'isolement même où l'avait mis la révolution, contribuait à l'émanciper : détaché de tout, quitte envers le passé qu'il saluait avec une politesse émue, libre avec le présent qu'il subissait par raison sans livrer son cœur, aucune affection, aucune tradition, aucune convenance de société, aucun hen de parti, aucun point d'honneur ne l'obligeant à se contenir ni ne l'aidait à se diriger. Ce que sera cette vie politique, quel orbite imprévu décrira cette brillante comète, par quel singulier mélange de sensibilité excessive aux impressions du dehors et d'imagination égoïste, de réves généroux et d'insatiable ambition, de rancunes vaniteuses et d'imprévoyance superbe, de recherche de l'effet littéraire et dramatique,

d'ivresse d'improvisateur, de susceptibilité d'acteur et d'infatuation d'artiste, l'ancien royaliste deviendra l'historien des Girondins, criant : Hosanna! à la révolution du passé et : En avant! à la révolution du lendemain, c'est ce qu'il conviendre de raconter ailleurs. Pour le moment, il s'agit moins de prévoir le mal trop réel que le poête fera bientôt à la politique, que de mesurer le tort causé, dès maintenant, par la politique en poête.

Ce tort fut grand : la poésie fut dédaignée, négligée, bientôt même écartée par Lamartine, comme une distraction frivole qui avait pu être l'accident de sa jeunesse, mais qui n'avait plus de place dans sa vie d'homme. La gloire des Méditations ou des Harmonies lui était même une géne; des les pressières élections après la révolution, en 1831, il avait posé saus succès sa candidature; il attribua son échec à la mauvaise note que lui donnait suprès des électeurs son renom de poête, et il se prit à a mandire la malheureuse notoriété des vers qu'il avait écrite dans l'oisiveté de sa jeunesse 1 ». Lisez sa correspondance de 1830 à 1848 °, vous le verres à peu près uniquement occupé de son rôle et de ses réves politiques, de discours, d'articles de journaux, de l'effet qu'il croit produire sur les partis. On trouver, dans use telle obsession, place pour la poésie? « Je me pusécrire de vere par trop plein des idées politiques », écrit-il le 15 février 1832. D'ailleurs, les succès bruyants, immédiats, mais éphémères, d'une improvisation oratoire, l'importance qu'à acquerait ainsi dans le monde parlementaire, flatteient sa vanité, amusaient son imagination, tout en exigeant pen d'efforts de son indolente facilité. « Adieu les vers, disait-il en août 1637; j'aime mieux parler; cela m'anime, m'échanffe, me dramatise davantage, et puis les paroles crachées coûtent moins que les stances fondues en bronse. . Cet adieu ne fut melheuremement pas une vaine parole. La Chute d'un ange (1838) et les Recueillements (1839) marquèrent le terme de sa carrière poétique. Deputs lors, il n'a plus publié de vers. Le politique



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Veyes la Préface que Lemartine e mise en tito de ses Discours (1849).

Correspondence de Lemartine, t. 17, Y, VL

LA RÉVOLUTION DE 1839 ET LA LITTÉRATURE. 339 avait tué en lui le poéte, et l'ouvre de l'un n'est pas faite pour nous consoler de la mort de l'autre.

Cette décadence n'échappait pas aux contemporains, et, peud'années après 1830, les esprits indépendents la constataient déjà. « Que restera-t-il de M. de Lamartine? » demandait M. Nisard, dans la Revue de Paris, en 1837, avant même la publication de la Chute d'un enge. « Il restera le souvenir de grandes facultés poétiques, supérieures à ce qui en sera sorti; il restera le nom harmomeux et sonore d'un poëte anquel son siècle aura été trop doux et la gloire trop facile, et en qui ses contemporains auront trop aimé leurs propres défauts. . Et le critique se désolait de voir « retenu, dans la région inférieure des talents de second ordre, un poète doué assez pour s'élever jusqu'au rang des hommes de génie! - . Deux ans plus tard, au lendemain des Recueillements poétiques, M. Sainte-Beuve, comparant le Lamartine d'avant et d'après 1830, notait un changement « analogue à celui qui, à la même époque, s'était opéré ches Lamennais »; puis, cherchant la cause et la date de ce changement : « La révolution de Juillet, disart-il, ne l'avait pas désarçonné comme tant d'autres; mais, en ne le désarçonnant pas visiblement, su moment du saut du relais imprévu, elle l'avait pris, pour ainsi dire, et porté du bond, sans qu'il cût le temps de s'en douter et sans qu'il y parút, sur un cheval nouveau. . Lamartine s'était alors remis à courir, mais « dans une direction différente » ; de là cette décadence que, depuis lors, on remarquait à chaque ouvre nouvelle; le dernier volume, celm des Recueillements poétiques, sjouteit M. Sainte-Beuve, a affiche de plus en plus les disarpations d'un beau génie; il est temps de le dire; au troissème chant du coq, on a droit de s'écrier et d'avertir le poête le plus aimé qu'il renie sa gloire »; et il concluait par cette réflexion plus générale et d'un accent singulièrement trute : En acceptant ce pénible rôle de noter les arrêts, les chutes et les déclius avant terme de tant d'esprits que nous admirons,



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. de Lomartine en 1827, par M. Rissam, étude publiée par la Revue de Paris, et reproduite depuis deux les Portreits et Studes d'histoire littéraire.

nous voulons qu'on sache bien qu'aucun sentiment en nous ne peut s'en applaudir. Hélas! leur ruine (si ruine il y a) n'est-elle pas la nôtre, comme leur trioruphe, tant de fois prédit, eût fait motre orgueil et notre joie? Le meilleur de nos fonds était embarqué à bord de leurs renommées, et l'on se sent périr pour sa grande part dans leur naufrage!.

#### H

Victor Hugo moins que tout autre était capable de se roidir contre le souffle de 1830. Avec son imagination flottant à tous les vents, se teignant tour à tour de tous les reflets, il était à la merci des impressions changeantes du dehors, constamment à la suite de ce qui réussissait, empressé à flatter la popularité régnante, rarement créateur d'une idée originale, plutôt béraut des idées des autres, décorant et colorant richement les heux communs du jour, « écho sonore », comme il s'est défini luimême, de ce qui faisait du bruit autour de lui \*. Sous la Restauration, quand le royalisme était dans son éclat et sa puissance. Victor Hugo avait été royaliste; il avait senti couler dans ses veines le sang vendéen, et chantait avec enthousiasme le trône et l'autel. Lorsqu'un peu plus tard, dans les dernières années de Charles X, le royalisme devint impopulaire, et que la vogue fut au libéralisme plus ou moins mélangé d'idées napoléoniennes, Victor Bugo se rappela à propos qu'il était le fils d'un soldat de la République et de l'Empire, fit des vers magnifiques sur Napoléon et la colonne Vendôme, proclama solonnelle-

C'est que l'amour, la tombe, et la glaire et la vie, L'onde qui fait, par l'onde lucettamment mivre, Tout souffie, tout rayon, ou propice on fatal, Fait relaire et vibrer mon âme de cristal, Mon âme seu mille volu, que le Dieu que j'édore Mis au centre de tout comme un éche nunce.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Article sur les Recueillements poétiques (1839), inséré dans les Portreits contémporains, t. I. p. 349.

<sup>\*</sup> N'est-ce par Victor Hugo qui disait, précisément en 1830, dans la pièce qui surt de préface aux Feuilles d'automns .

#### LA REVOLUTION DE 1880 ET LA LITTÉRATURE, SM

ment que « le romantisme était le libéralisme en littérature » . et, par un autre emprunt au langage politique, appela les claisiques des « ultras » . D'ailleurs il avait alors contre la royauté, un de ces griefs personnels qui décidaient souvent de ses opimons : la censure, en 1829, avait interdit la représentation de Marion Delorme; elle avait eu beau laisser jouer Hermani, au commencement de l'année suivante, et fournir ainsi, aux tribus chevelues du jeune romantisme, groupées, en rangs serrés, en parterre du Théâtre-Français, l'occasion d'un combat légendaire contre les « bourgeois » des loges, elle n'avait pu faire oublier et pardonner l'injure de la première interdiction.) Survint la révolution de Juillet; Victor Hugo n'eut aussitôt qu'une préoccupation : apporter ses hommages à la démogratie victorieuse. Un biographe intime, qui a écrit sous ses yeux et probablement sous sa dictée, a dit à ce propos : « Les grandes commotions retentissent profondément dans les intelligences, M. Victor Hugo, qui venait de faire son insurrection et ses barricades en théatre, comprit que tous les progrès se tiennent, et qu'à moine d'être inconséquent, il devait accepter en politique ce qu'il voulnit en littérature 1. » Pour faire oublier ses poésies royalistes, il s'empressa de chanter « la Jeune France » et les morte de Juillet, Par moments même, en cût dit qu'il allait jusqu'à la république. Dans ce Journal d'un révolutionnaire de 1830°, où il notast, au jour le jour, ses idées et ses impressions, il définissait amsi l'état de sa mue politique : « J'admire encore la Rochejaquelein, Lescure, Cathalineau, Charette même; je ne les aime plus. J'admire toujours Mirabeau et Napoléon; je ne les hais plus. » Du reste, que la monarchie nouvelle se permette, à son tour, en 1832, d'interdire la représentation du Roi s'amuse : aussitôt le poëte irrité sent s'aviver ses convictions et ses ardeurs démocratiques; il menace le gouvernement de son opposition, avec une arrogance plus ridicule qu'inquiétante. Ce qui ne l'empêchera pas, plus tard,

<sup>·</sup> Victor Mugo reconté per un témoin de se vie,

<sup>\*</sup> Go Journal fut publié en 1834.

<sup>\*</sup> Co n'est pas que les avances de Vinter Hugo aient été alors ausablement

quand il croire cette monarchie bien assise, d'accepter la pairie

des mains de Louis-Philippe.

Y Ouos qu'il en soit des variations de l'homme politique, il est certain qu'après 1830, il se produit dans les idées, et bientôt même dans le taient de l'écrivain, un changement analogue à celui que nous avons déjà noté chez Lamertine. Tout ce qui a fait l'inspiration haute, saine, fortifiante, de ses premières poénies, e'écroule ou au moins s'ébranle. La foi religieuse s'évanouit, et avec elle la netteté et l'élévation morales qui en sont la conséquence : à la place, une sorte de panthéisme qui ne se définit pas lui-même et se herce de mots et d'images. Dés 1831, appréciant une des publications récentes du poête, M. Sainte-Beuve constatait ainsa ce résultat : « De progrès en croyance religieuse, en certitude philosophique, en résultats moraux, le dirai-je? il n'y en a pas. C'est là un mémorable exemple de l'énergie dissolvante du siècle et de son triomphe à la longue sur les convictions individuelles les plus hardies. On les croit indestructibles, on les laisse sommeiller en soi comme suffisamment assises, et, un matin, on se réveille, les cherchant en vain dans son âme; elles s'y sont affansées comme une fle volcanique sous l'Océan. » Victor Hugo écrivait lui-même, dans son Journal d'un révolutionnaire de 1830 : « Mon ancienne conviction royaliste extholique de 1820 s'est écroulée pièce à pièce, depuis dix mis, devant l'âge et l'expérience. Il en reste pourtant encorequelque chose dans mon esprit, mais ce n'est qu'une religieuse et poétique ruine. Je me détourne quelquefois pour la considérer avec respect, mais je n'y viens plus prier.

Saus doute, le talent est encore bien grand ; il suffit de rap-

accreillies par le parti républicam. Colui-ci se mélicit politiquement; et, littérarrement, les journant de gauche, notamment le National et la Tribune, tousient pour l'école classique Quand Victor Hugo publis, en 1832, la préface dans laquelle il menagest le gouvernament, à resson de l'interdiction du Res s'amust, la Tribune lus déclara auses séchement « qu'il s'exagérait l'importance de sen meuvre et le sympathic qu'elle excusit, en pensant qu'il pourrait y avoir là supet d'emeute » — Henri Heine écrivait, à la même époque, en parlant de Victor Hugo z « Les républicaises suspectent con amour pour la cause populaire; ils éventent d'uns chaque phrase, une secrète prédifection pour l'arimogratie et le catholicieus » (De la France, p. 295.)



peler que les Feuilles d'automne sont de cette époque. Mais les Chanes du crépuscule vont suivre, marquant un déclin et, suivant l'expression d'un critique contemporain, « désespérant les amis de M. Victor Hugo . Les défauts, qu'on y voit, smon naître, du moins se développer, sont le plus souvent la conséquence de l'ébranlement moral qui s'est produit dans l'âme du poête, et le signe manifeste d'une littérature en décadence, alors même qu'elle demeure encore brillante : poésie en quelque sorte toute matérielle; prédominance du son, du décor, de l'image physique; profusion descriptive, vague déclamation, répétitions essoufflées, révétant le vide de l'idée et l'impuissance de celle-ci à se préciser et à se renouveler; absence de goût et de mesure. grossissements disproportionnés et monstrueux, erreurs d'un esprit où le trouble intérieur et extérieur a détruit tout frein et tont équilibre ; épaisement et stérilité précoces d'un art qui n'est. qu'amagination et sensation, au lieu d'être fondé sur la raison; par-dessus tout, incertitude et malaise de la pensée, confessés par l'auteur lui-même, quand il écrit, à cette époque, dans la prélace des Chants du crépuscule : « La société attend que ce qui est à l'hormon s'allume tout à fait ou s'éteigne complétement. Il n'y a rien de plus à dire. Ge qui est peut-être exprimé dans ce recneil, c'est oet étrange état orépusculaire de l'âme et de la société, dans le siècle où nous vivons. De là, dans ce livre, ces cris d'espoir mélés d'hésitation, ces troubles intérieurs... cette crainte que tout n'aille s'obscure sant... »

Le mal de 1830 est marqué d'une façon plus particulière encore par l'esprit de révolte qui domine alors dans toutes les œuvres de Victor Hugo. Se fondant, à défaut de faits, sur des hypothèses qui n'ont pus même de vraisemblance artistique, il poursuit la revanche de ce qui est bas contre ce qui est élevé, de ce qui est méprisé contre ce qu'on respectait, de la laideur contre la beauté, de ce qui est misérable contre toute passance et toute autorité; antithèse monstrueuse, d'où il responsance et toute de socialisme plus ou moins conscient, où la petié meme devient malfaisante et où la philanthropie se tourne



en menace. Il s'agit de prouver, dit quelque part le poëte, que • le fait social est absurde » et, par suite, responsable des fautes des hommes. N'est-ce pas la l'anspiration principale de cette Notre-Dame de Paris, que Victor Hugo commence précisément à écrire au bruit des fusullades de Juillet, et où il réserve le beau. rôle à la bohémienne et au monstre, le vilain au prêtre et au gentilbomme? En même tempe, il plaide, en vers éloquents, pour les malbeureuses qui rédent le soir autour de la place de Grève, contre les femmes en grande toilette qui vont danser au bal donné par la Ville au nouveau roi. A cette époque également, non content de rééditer le Dernier Jour d'un condamné, il public Claude Gueux, où, prenant en main la cause d'un prisonnier qui a assassiné d'un coup de ciseau le directeur de la prison, il donne tort à la justice publique et à la loi pénale; tel est son parti pris de sophisme que, pour arriver à sa conclusion, il altère audaciensement un fait notoire, un épisode récent de cour d'assisse : première apparition de cette gageure antisociale qui aboutira au Jean Valtean des Mitérables.

G'est pis encore dans ses drames. Déjà, avant 1830, Hernani avait montré une sorte de bandit tenant tête à Charles-Quant; dans Marion Delorme, Louis XIII, Richelseu, la magistrature, étaient abaissés devant une courtisane; mais l'auteur laissait encore à la royauté quelque grandeur. Après 1830, ce reste de respect pour la vérité historique et morale disparait Novez Le Rol s'amuse, Lucrèce Borgia, Marie Tudor, Angelo, Ruy-Blas, qui se succèdent en quelques nanées : plus de mesure dans le déshonneur, le crime, la honte des rois et de tous ceux qui personnifient l'autorité ou la tradition ; par contre, les béros sont des bouffons pourvoyeurs des plaisirs royaux, des laquais, des courtisanes surtout, comme pour humilier davantage les grandears sociales par l'abjection et l'infamie de ce qu'on leur oppose. Ce n'est pas seulement fantaisse de dramaturge en quête d'antithèses littéraires, l'auteur se vante de connaître la force de propagande du théâtre et prétend faire œuvre d'apôtre et de réformateur. « Le drame, écrit-il, doit donner à la foule une philosophie, aux idées une formule .. à chacun un conseil,

## LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE, 245

à tous une loi! » Présomption fastueuse qui cache mal la faibiesse de cet homme; la vérité est qu'il cherche à plaire aux passions régnantes, à flatter ces instincts de révolte, d'envie, d'orgueil, que la révolucion à éveillés et fait fermenter, nonseulement dans le peuple, mais même dans une partie de la bourgeoisse; il tente au théâtre ce que d'autres courtisans de la foule font, au même moment, dans la presse ou à la tribune. Ne se pique-t-il pas d'ailleurs de se mettre par là en harmonie avec le mouvement politique? « Il faut, dit-il marcher avec son siècle et ses institutions, ainsi le théâtre, de nos jours, doit être démocratique. » — « Je voudrais au moins, répondant M. Briffaut, qu'il ne fût pas sans-culotte, »

L'ort gagnast-si à cette evolution = démocratique = du théhtre! On suit aujourd'hui que penser de ce genre faux et court dans sa violence surmenée, où tout est énorme et où rien n'est grand ; de ces compositions dramatiques, où les caractères ne sont trop souvent que des costumes, les passions des instincts, les émotions des convulsions physiques aftectant le système nerveux plutôt que l'âme, où les vicissitudes et les dénoûments paraissent maître, non de la liberté humaine ou des desseins justifiés de la Providence, mais des accidents du hasard et de la fautaisie de l'écrivain ; de cette prétendue vérité du laugage, qui cache mal une afféterie déclamatoire : de ces effets de style qui sont surtout des cliquetis de mots bruyants ou sinistres; de ces jeux de scène qui répetent les procédés les plus asés du vieux mélodrame, ficelles mal dissimulées qui font mouvoir de lugubres marionnettes. Du reste, dès cette époque, l'échec était vimble. En dépit du talent des acteurs, en dépit des efforts de la jeune bohème qui se portait aux premières représentations comme à une émeute, en chantant la Marseillaise et la Carmegaole, plus on allait, moins les applaudissements étaient vifs et plus les afflets l'emportaient; seule, Lucrète Borgia eut un certain succès. Cette campagne devait aboutir, en 1843, à la déroute définitive des *Burgraves*, qui, malgré de belles parties poétiques. succombérent à la scène, moins devaut la passion des odversaires que devant l'ennui des indifférents. A cette même époque,

M. Sainte-Beuve, qui avait été, en 1830, l'un des hérauts du drame romantique, n'hésitait pas à en confesser la banqueroute; il écrivait dans une revue suisse, où, sous le voile de l'anonyme, la sincératé complète lus était plus facile : « Le théâtre, ce côté le plus invoqué de l'art moderne, est celui aussi qui, chez nous, e le moins produit et a fait mentir toutes les espérances. » Voulait-il résumer l'impression définitive du public, il ne trouvait que ces mots : « un lourd assommement » . « On est las », moutait-il. Se rappelant ce qu'il avait fait, avec d'autres critiques, pour préparer la voie au nouveau drame, il se déclarait presque « honteux de voir pour qui il avait travaillé » , et il conclusit : . Le faux historique, l'absence d'étude dans les sujets, le gigantesque et le forcené dans les sentiments et les passions, voilà ce qui a éclaté et débordé; on avait cru frayer le chemin et ouvrir le passage à une armée chevaleresque, audacieuse, mais civilisée, et ce fut une invasion de barbares. Après douze ou quinze ans d'excès et de cetestrophes de tous genres, le public en est venu à ne plus aspirer qu'à quelque chose d'un peu noble, d'un peuraisonnable et de suffisamment poétique 1. • C'est cet état d'esprit qui fit alors le succès si retentissant et quelque peu exagéré de la Lucrèce de M. Ponsard, succès d'autant plus remarqué qu'il coincidait avec la chute des Bargraves?. A la fin de la monarchie de Juillet, il semble donc que le principal régultat de cette révolution théàtrale, si orgueilleusement entreprise, ait été de préparer, par le dégoût et la réaction même qu'elle a provoqués, le triomphe passager du semi-classicisme de l'a école du bon sens » et du a juste milieu poétique ». Notons ausa, comme signes du même temps, la vogue de la vieille tragédie resenseitée par le talent de Rachel, et les applaudissements donnés, en Sorbonne, par la jennesse des écoles, à la critique semée, froide et fine, de M. Saint-Marc Girardio contre le drame moderne. Quand on voulut alors reprendre Marion Delarma, l'échec fut complet, et un homme d'esprit

<sup>1</sup> Sanra-Beure, Chroniques parisannes, p. 23, 24, 38, 317 & 320.

PA eine Hugo, fort mortsbe de ce succes, disnit jalantement, en parlant de Lucrore : Luchore que l'un joue à l'Oileon. : (batante Bauve, Chress, part, p. 49.)

put dire, en comparant cette pièce à Athelie : « Marion Delorme est bien plus vieille que si elle avait deux cents aus; elle en a

quinze. »

Done, qu'il s'agisse du poête lyrique, du romancier, do dramaturge, il semble que ce soient plutôt les defauts que les qualités qui ont grandi. La critique contemporaine, en dépit de ses premiers éblouissements on de ses partis pris de coterie, ne pouvait pas ne pas s'en apercevoir. On vient de voir ce que disait M. Sainte-Beave du théatre. Dès 1836, dans un article remarqué de la Revus de Paris, M. Nisard, se plaçant à un point de vue plus général, prononçait le mot de « décadence ». Admirateur des débuts du poëto, il ne pouvait cacherla surprise inquiète que lui causaient ses œuvres plus récentes, et il poseit, non sans douleur, cette question : « Le jenne homme encore vigoureux, qui est né avec ce siècle, qui a don pé tant d'espérances, qui a été admiré par ceux mêmes qui ne l'aimaient point, en serait-il arrivé au radotage des vieillards? Cette poésie exténuée, où la pensée est si rare et les mots si abondants, où M. Victor Hugo semble n'être plus, en vérité, que le compilateur et le regrattier de ses premières poésies, sernit-elle le dernier mot du poëte? .. C'est une chose triste pour tout le moude qu'une décadence prématurée, qu'une chute dans l'âge des succès, qu'une mort au plus beau moment de la vie. » Puis, après avoir analysé les défauts des œuvres publiées. par M. Victor Hugo, depuis 1830, M. Nisard conclusit : « Ceque nosa paraissions craindre, au commencement de cet article, comme une chose possible, est peut-être une chose prochaine et inévitable : c'est à savoir, la mort littéraire de M. Victor Hugo. Il y a deux manières de finir pour l'écrivain : il y a la manière commune, qui est lorsque l'esprit et le corps finissent ensemble et que l'écrivain subit le sort de tous ; il y a ensuite la manière morale, qui est lorsque l'esprit finit avant le corps, soit per une stérilité soudaine, soit par une fécondité sans progrès, où l'auteur perd de sa gloire en proportion de ce qu'il ajoute à son bagage \Ge scratt la, nous voudrions bien nous tromper, l'espèce de fin réservée à M. Victor Hugo. On remarque dans

sa carrière littéraire un symptôme particulier qui inquiète même ses plus avengles amis; c'est que, dans la prose comme dans la poésie, ses premiers écrits valent mieux que les derniers, sauf que ques parties d'ouvrage où le dernier rompt la loi ordinaire en n'étant que l'égal du premier... On dirait que M. Victor Hugo a été condamné à n'être, en effet, qu'un enfant de génie, comme l'appelait M. de Chateaubriand. Les œuvres de l'homme font honte aux œuvres de l'enfant... Pourquoi donc n'avons-nous pas un Prytanée pour nourrir les enfants de génie, ces vieillards de trente ans, qui ont gagné leurs invalides à l'âge où ceux qui doivent être des hommes de génie ne sont encore que des jeunes gens qui promettent '?"

Depuis lors le temps a marché; Victor Hugo a beaucoup produit et il a été encore plus applaudt. Il est sans doute, dans ses œuvres, plus d'une page remarquable où le génie natif a triomphé des déviations du goût et des perversions de l'intelligence. Mais on y retrouve aussi le développement presque monstrueux des défauts signalés au lendemain de 1880. Ces défauts n'obligent-ils pas déjà le bon seus et le bon goût de la vraie postérité à réagir contre les apothéoses que l'esprit de parti avait prodiguées à la vieillesse du poête ou plutôt du démagogue?

Louck V.

#### 17

Ce que nous avons dit des drames de Victor Hugo a pu donner une idée de ce que devint le théâtre, dans le trouble et l'excitation de 1830. La suppression de la censure, conséquence immédiate de la révolution, avait en pour effet, non



Victor Hugo en 1836. Cet article a été reproduit, il y a qualques années, par M. Nisard, dans un volume de Portrade et Études d'histoire dittéraire. Cette opinion n'était pas isolée deux ans plus tard, dons la Revue des Deux Mondes du 15 mars 1838, M. Gustave Planche s'expriment ainsi : « M. Victor Hugo timohe à une heure décuive . il a maintenant treme-six ans, et voici que l'autorité de son nom s'affaithit de plus en plus. »

### LA RÉVOLUTION DE 1630 ET LA LITTÉRATURE. \$40

d'assurer à l'ort dramatique une féconde liberté, mais d'ouvrir la porte a toutes les licences. On a vu déjà comment, au lendemain des journées de Juillet, la religion fut traitée sur la scène, les prêtres livrés à toutes les caloninies, à tous les outrages, à tous les sarcasmes, les croyances flétries et menacees, les choses saintes vilipendées dans les plus indécentes bouffonneries. Les autres autorités ne furent pas plus respectées. Alexandre Dumas lui-même ne se contentait plus d'amuser le public dans ses drames superficiels et puissants, où l'intérêt de l'intrigue et un mouvement endiablé faisaient oublier l'absence de caractères et d'idées; il y soutenant des thèses autisociales et flattait les hames révolutionnaires. Ainsi Antony, qui fit alors grand brust, était le bătard, en état de révolte légitime, de vengeance justifiée contre la société, foulant aux pieds, du droit de ses souffrances on de ses passions, les lois divines ou humaines, blasphémant la Providence, niant la morale, bafouent ou flétrissant toutes les institutions, grisé de sophismes, en proie au délire des appétits brutaux, se faisant un jeu de l'adultère, du viol, de l'assassinat, et rependant demeurant le héros pour lequel ou sollicitait la sympathia, presque l'admiration du public. Vers la même époque, Dumas fit jouer le drame de la Tour de Nesle, où il traitait l'histoire avec plus de sans géne et la royauté avec moins de respect encore que l'auteur du Roi s'amuse; là, au milieu des tirades faites pour courtiser la mauvaise démocratie, figurait une reine qui noyait chaque matin ses amants de la muit, assassinait son père et ne reculait pas devant le plus monstrueux inceste. Le gouvernement britannique donne une leçon mortificate à notre patriotisme, quand il interdit la représentation de ce drame, regardé par lui comme outrageant pour la France alhée de l'Angleterre. Alexandre Dumes pousse si loin ses audaces, qu'il lassa la faveur du public, éveille son dégoût, et les sifflets qui accueilbrant tolle de ses pièces, le Fils de l'émigré, par exemple, l'avertirent de s'arrêter.

Telle était la force contagieuse du mai, que les esprits déli-

cata ou timides en étaient atteints. Alfred de Vigny donneit alors au Théatre-Français Chatterion 1, œuvre maladive, qui, sous des formes moins grossières, était encore une condamnation de la société au nom de l'orgueil individuel. Scribe luimême, dans une pièce intitulée : Dix das de la vie d'une femme, faisait descendre à une grande deme tous les degrés du vice jusqu'à la prostitution, et cela avec un cynisme à faire rougir un Bétif de la Bretonne. Quand les modérés en étaient là, on peut deviner ce que se permettaient les violents. Dans le drame d'Ango, François I" était représenté comme un misérable et un làche; un bourgeois de Dieppe, dont il avait odieusement outragé la femme, le faisait s'évanouir en lui montrant seulement son épée, et criait aux courtisans : «Ramassex votre roi, il atout perdu, même l'honneur. » L'écrivain qui débutait ainsi. devait acquerr une hideuse notoriété : il s'appelait Félix Pyat <sup>a</sup>. En même temps que la royauté et les classes qu'on appelant alors dirigeantes étment trainées dans la boue, des drames faisaient revivre et exaltaient Camille Desmoulins, Marat, Saint-Just, Fouquier-Tinville et autres sinistres personnages de la Terreur; su lendemain de 1830, Robespierre paraissait sur la scène presque aussi souvent que Napoléon, et ce n'est pas peu dire. Il n'était pas jusqu'au Théâtre-Français qui ne s'ouvrit alors à ces réhabilitations de 1793. Dans telle de ces pièces, on poussa le réalisme révolutionnaire jusqu'à faire figurer, au dénoument, un échafaud sur la scene, a bien que le parterre, dégoûté, cria : « Otes l'échafaud! »

Les auteurs ne savaient, du reste, qu'imaginer, dans cette enchère d'émotions violentes, de sensations brutales et atroces, où l'art n'avait plus aucune part. Le drame marchait chaque jour plus avant dans la bone et le sang, parlant l'argot et blas-

<sup>4</sup> La promière représentation du Chatterten out lieu le 12 Novier 1825, Ca fut le plus grand aucrès de M. de Vigny.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Co n'ost pas la scule pièce de M. Pyat qui sit fait quelque bruit. Cot dorivain devait donner, en 1867, le drame du Chiffonnier de Paris, abenduable quabende autrique, cà un chiffonnier heroique et philosophe protégont l'unoquage populare contre le vice anatocratique. Le public appliculissent. Il est vrai que quelques mois plus tard, au lendemant du 26 fevrier 1868, la mêma pièce était fraidement reque : en avait tu à l'ouvre les chiffonniers de M. Pyat.

phémant, trichant au jeu, volant à main armée, assassinant. L'enfance même n'était pas respectée; ou la montrait corrompue, cymque et fourbe. Tel vaudevilliste trouvait piquant de représenter le dortoir où paraissaient, en chemise, les jeunes filles de la maison de la Légion d'honneur à Saint-Denis. L'impureté, cynique ou raffinée, compagne ordinaire du désordre révolutionnaire, régnait en maîtresse sur la scène, et le respect de nos lecteurs nous empêche d'indiquer, même d'une façon voilée, quelles furent alors ses audaces. On était sur la voie qui avait conduit les Romains à brûler un esclave et à violer une femme sur la scène, et un Tertullien eut pu s'écrier de nouveau : Tragudis... scelerum et libidinum actrices cruente et lascium.

Aussi les honnétes gens du temps poussaient-ils un crid'alerme et de dégoût. «Jusqu'à quand, écrivait M. Juics Jamm en février 1831, veut-on nous promener à travers ces tortures, et n'avons-nous pas assisté, depuis six mois, à ces drames d'échafand et de sang, où le bourreau joue le grand rôle, où Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just apparaissent sur la scène, avec les grandes phrases de leur temps!... Vraiment, sommes-nous bien encouragés, par ce qui se tratne aujourd'hui dans nos rues, à soulever les poussières des mauvais jours? Hélas! vous le voyez déjà, ces passions retombent sur nous, cendres brûlantes d'un volcan que nous pensions refroidi. Ja Dans cette même année, M. de Salvandy se demandant ce qu'avaient produit, au théâtre, la suppression de la censure et ce qu'on appelait l'inspiration révolutionnaire. . Otes, dissit-il, 2º petit chapeau, la redingote grise 1, les soutanes, des gravelures et le bourreau, que reste-t-il de l'expérience que nous venous de tenter? Il reste, dans Paris, dix ateliers de corruption, dix places de guerre dont le feu bat, chaque soir, l'ordre, le goût et la morale \*. • En 1833, M. Nuard faisait son • manifeste • contre le théâtre de cette époque, et, après en avoir dénoucé les misères, les « hontes », les « orgies », il demandait qui pou-

Aftusion aux pièces innombrables où figural: Napoléon.

<sup>·</sup> Seine Mois, ou la Revolution et les révolutionneires, par M. Du Sixueot.

vait avoir plaisir à y « aller se donner des cauchemars de faux scélérats et de filles-mères, et à s'indigérer (qu'on me passe le mot) de manvaises mœurs et de manvais langage \* ». Le poête de la révolution, Barbier, avait consacré un de ses l'ambes, Melpomène, à flageller cette corruption :

Les théstres partout sont d'infâmes repaires, Des temples de débauche, où le vios éhonté Donne, pour tous les gris, leçon d'impureté.

Et Musset, qui n'était pourlant pas timoré en ces matières, faisait écho, quatre ana plus tard, à l'invective de Barbier :

> Our, c'est la vérité, le théâtre et la presse Étalent anjourd'hai des spectacles hident, Et c'est, en plesse rue, à se boucher les yous.

Aussi, en 1835, le duc de Broghe pouvait dire, à la tribune de la Chambre : « Qu'est-ce maintenant que le théâtre en France? Qui est-ce qui ose entrer dans une salle de spectacle, quand il ne connaît la pièce que de nom? Notre théâtre est devenu non-seulement le témoignage éclatant de tout le dévergondage et de toute la démence auxquels l'esprit homain peut se livrer lorsqu'il est abandonné sans aucan frein, mais il est devenu encore une école de débauche, une école de crimes. « Les étrangers étaient frappés et scandalisés d'un tel désordre. « En somme, écrivait l'Américam Ticknor, je ne sais rien qui mérite plus le reproche d'être immoral et démoralisateur que les théâtres de Paris. »

L'action délétère de ce théâtre sur les mœurs du temps n'a été, en effet, que trop visible. Certains drames ont peut-être alors plus contribué que ne le feront bientôt les dissertations de Proudhon et de M. Louis Blanc à préparer la prochaine explosion du socialisme. Que de sophismes jetés dans les cerveaux déjà troublés! Après la représentation de Chatterton, par exemple, que de jeunes génies incompris, révant de suicide! M. Thiers,

I Manifeste centre la littérature facile, et Un amendement à în définition de la littérature facile. (Resue de Paris. décembre 1832 et février 1834.)

<sup>\*</sup> Ecrats et Ducours du duc de Broglie, t. 11, p. 470.

Lufe, Letters and Journal de G. Ticknon, t. 11, p. 140.

# LA REVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE 258

ministre de l'intérieur, recevent tous les jours lettres sur lettres des Chatterton en herbe qui lui écrivaient : « Du secours, ou je me tuel \* \*Il me faudrait renvoyer tout cela h M. de Yigny \*, disait le jeuge ministre. Un jour, an chirurgion de marine ussasginait sa maîtresse, femme mariée, mère de plusieurs enfants, et cherchait ensuite à se tuer, scène qui paraissait copiés de quelque drame ou de quelque roman. Il fut traduit en cour d'assises. Pour excuser son client, l'avocat ne trouve rien de mieux que de dénoncer « le romantisme, les livres antisociaux, les représentations dramatiques », et il s'écria : « Tout cela ne tend-il pas à entretenir dans les esprits le feu, la fièvre qui les dévorent? Eh bien! vous, organe de la société, vous, ministère public, que ne brûlez-vous tous ces livres, que ne demandez-vous le renversament de cet édifice, où les scènes les plus effrayantes sont représentées? Avez-vous le droit de punir le mai né du mal même que vous laissez faire! Oh! vous ne pouvez pas demander à la victime les réparations du mai qui est votre ouvrage! . Le jury trouve sans doute que l'avocat avait reison, car il acquitta l'accusé '. Quelques années plus tard, la cour d'assisses de la Seine jugeait à huis clos un hideux proces, dit de la Tour de Nesle : il s'agissant de femmes entrataées, de force ou par ruse, dans un misérable appartement du faubourg Saint-Marceau, où de jeunes ouvriers, qui s'étaient distribué les noms du fameux drame d'Alexandre Dumas, leur faisaient subir les plus infames violences; sur neuf accusés, quatre furant condamnés pour viol. Le duc de Broglie ne se trompait donc pas, dans le discours que nous citions tout à l'heure, lorsque, après avoir qualifié le théâtre « d'école de débauches et de crimes », il ejoutnit : « École qui fait des disciples que l'on revoit ensuite, sur les bancs des cours d'assises, attester par leur langage, après l'avoir prouvé par leurs actions, et la profonde dégradation de leur intelligence, et la profonde dépravation de leur âme.



<sup>·</sup> Procés Salut-Bancal, juhitet 1835.

#### ¥

Le théatre n'était pas le seul grand coupable. Précisément à cette époque, il est un genre qui commence à prendre, dans notre littérature, une importance dont l'exagération est peutêtre à elle seule un signe de décadence : c'est le roman. Pour n'être pas tout de suite tombé ausai bus que nous le voyons aujourd'hui, le roman aubit cependant, en 1830, une première déchéance, et, dès le lendemain de la révolution, il apparaît bies : plus déréglé, bien plus audacieusement ammoral qu'il m'annuit osé se montrer apparavant. Là, comme dans le drame, il semble qu'il y ait encouragement à toutes les licences ; on ne sait bientôt plus qu'imaginer pour piquer la cursosité blasée et corrompue; les auteurs ont, pour ainsi dire, usé toutes les inventions malsaines et cyniques. En 1834, dans ce « manifeste » déjà cité, M. Nisard peut écrire : • Le roman est simplement une industrie à bout qui a commencé par la fin, c'est-à-dire par les grands coups, par les passions furieuses, par les aituations folles, et qui, ayant fait hurler ses héros dans tous les seus, tourné et retourné de cent façons le thème banal des prélimmaires de la séduction,... demande qu'on lus permette de dire les choses qui ne doivent pas être dites, tacenda, sous peine de mourir d'ananition : Laissons même les œuvres inférieures, éphémères, souvent ignommeuses, de la littérature courante ; le mal n'y est que trop manifeste. Ne nous attachons qu'aux deux romanciers qui, à cette époque même, font leur entrée avec tant d'éclat, et qui depuis lors ont gardé une importance et une influence parfois néfastes, mais en tout cas incontestées : nous voulons parier de George Sand et de Baizac.

Ceux qui étaient jeunes au lendemain de 1830 n'ont pas oublié l'impression si vive, à la fois charmante et troublante, qu'ils ressentirent, quand, en 1882, leur tombu sous la spain



<sup>4</sup> Manifesa contre la littérature facile. (Berne de Paris, pravier 1534.)

un volume que nen n'avait annoncé; sur la couverture, ce titre bisarre : Indiana, et pour signature le nom, alors absolument inconnu, de George Sand. Dans un article publié à cette époque même. Sainte-Beuve raconte qu'on s'abordait en se disant ; « Avez-vous lu Indiana? Lises donc Indiana. » De l'auteur, on sut bientôt que c'était une jeune ferame, en rupture de banmatrimonial, aux allures excentriques, qui demourait dans une maison du quai Saint-Michel, s'habillatt souvent en homme. fréquentant les cabinets de lecture et les cafés du quartier latin. De nouveaux romans succédérent rapidement au premier, Valentine, Lelia, Leone Leoni, Jacques, André, Levinia, etc., tous écrite dans une langue harmoniense et éloquente, où chantait la poésse de la passion et de la nature 1. Le succès fut grand. Ges volumes se répandirent en province comme à Paris, pénétrèrent dans les ateliers comme dans les salons, portant partout leur charme, mais sossi Jeur poison.

C'est qu'en effet, derrière cette poésie, fermente la révolte morale et sociale que nous avons signalée tant de fois comme le mal propre de cette époque troublée par une révolution. Dans ces romans, non moins que dans les drames de Victor Hugo, le parti est pris de donner le rôle abaissé et odieux à toutes les suprématies sociales, au rang, à la noblesse, à la fortune, et de leur opposer les roturiers, les bâtards, les révoltés, les outlaus de la société et de la morale. Loss humaines et divines, devoir et conscience, y sont més eu nom du caprice, de l'orgueil et de la passion. Partout, ce que Chateaubriand a appelé, dans ses Mémoires, « l'insulte à la rectitude de la vie ». L'intérêt du drame, la prestiga des tableaux, le jeu pathétique des passions, tout cela ne sert qu'à encadrer, à faire vivre une thèse subverave et corruptrice, sorte de vétement et d'ornement qui l'aident à pénétrer là où ells ne serait pas reçue toute nue. Un esprit délicat, pen porté aux exagérations, M. Doudan, écrivait à ce propos : « G'est une tentative de créer la poésie du mal, et cela



L'Experions à coux qui vondraient étudier de plus près l'envre de Goorge Sand, la brillante et fine etude que M. le vicouste Othenan d'Hanconville s publice, en 1678, dans la Serve des Deux Mondes.

23.

a pour devise : Le diable n'est pas si noir que vous croyes! Et tentes les séductions de la nature sont employées à démontrer on à déguiser cette thèse. Les fleurs de la vallée, - les rochers des Alpes, - les chamois qui effleurent la neige de leur course légère, — les magnificences de la nuit et sa mélancolie, — le grand silence des bois, - la tristesse mystérieuse des ruines, - Venue et la Jungfrau, tout est appelé en témoignage. Au fond, c'est l'entreprise du temps présent de rechercher si le mal ne serait point par hasard le bien, et d'essayer de parer cette figure un peu repoussante du mal de tout ce qu'il y a dans l'écrin étincelant de l'imagnation !. - Par eux-mêmes, les sophismes eussent été souvent trop visiblement insoutenables pour trouver grand crédit ; mais ce qui était plus dangereux, c'était l'atmosphère malsaine où ces romans emportaient les îmaginations; ce parfum capiteux, énervant, égarant, qui irritait les sens en même temps qu'il endormait les consciences, cette sorte de réve, où le vice se colorait de poésie, de mysticisme et presque de vertu.

Madame Sand s'attaque surtout au mariage; elle le fait avec une persistance et une amertume qui dénotent une rancune personnelle. A la place, elle prétend mettre les droits de l'amour on plutôt les entratnements d'un sensualisme grossier. L'adultère est légitimé, l'amour libre érigé en théorie, et ce que l'auteur appelle » la religion du plaisir » substitué au dévouement et au secrifice, fondements de la famille. «Il n'y a pas de crime là où il y a de l'amour sincère; — nos femmes sont aussi libres envers nous que nos amantes »: telles sont les maximes qu'on trouve dans Jacques ou Consuelo. Et toutes les fois que la passion révoltée rencentre quelque obstacle dans les mœurs, dans les lois, dans les faits, l'auteur s'en prend à la société elle-même, prononce contre elle une condamnation doctrinale on lui jette une hameuse imprécation. Il écrit de deux amants, héros de l'un de ses romans : « L'un était nécessaire à l'autre;..., mais la société se trouvait la, entre enz, qui rendait ce choix mutuel



<sup>2</sup> Estres de X. Doudon, t. I. p. 298.

absurde, coupable, impie. La Providence a fait l'ordre admirable de la nature, les hommes l'ont détruit. Paut-il que, pour respecter la solidité de nos mors de glace, tout rayon de soleil se retire de nous? • Ailleurs, dans Indiana . « Toute votre morale, tous vos principes, ce sont les intérêts de votre société que vous avez érigés en lois et que vous prétendez fuire émaner de Dieu même, comme vos prêtres ont institué les rites du culte pour établir leur puissance et leurs richesses sur les nations, mais tout cela est mensonge et impiété. » Dans Valentine : « Société, institutions, haine à vous l'haine à mort! Et tor, Dreu, qui livres le faible à tent de despotieme et d'abjection, je te maudis. • Ne nous reprochez pas d'attribuer à tort au romancier lui-même les pensées que la fiction le conduisait à mettra dans la bouche de ses personnages. Madame Sand n'écrivast-elle pas, dès 1833, dans une lettre intime à M. Sainte-Beuve : « Yous étes moral, vous, mon ami. Le suis-je aussi, ou ne le suis-je pas? Je ne sais pas ce que c'est. Je crois qu'être moral, c'est espérer : moi, je n'espère pas. J'ai blasphémé la nature et Dieu, peut-être, dans Lelia. Dieu, qui n'est pas méchant et qui n'a que faire de se venger de nous, m'a fermé la bouche, en me rendant la jeunesse du cœur et en me forçant d'avouer qu'il a mis en nous des joses sublimes mais la société, c'est autre chose : je la crois perdue, je la trouve odieuse, et il ne me sera pamais possible de dire autrement. Avec cela, je ne feral jamais que des livres qu'on appellera méchants et dangereux, et qui le seront peut-être. Comment faire, ditesmoi | 🕈 =

L'effet de ces romans fut considérable. Les quelques protestations qui dénonçaient le scandale étaient étouffées par l'enthousiasme des admirateurs. Il n'était pas jusqu'à M. Jouffroy, le grave et métancolique philosophe, qui ne fût séduit; et le plus revêche des critiques, Gustave Planche, se battait en duel pour la cause du romancier. Madame de Girardin opposait, d'ailleurs, une fin de non-recevoir aux reproches d'immo-



<sup>1</sup> Saura-Brurg, Portraite contemporatus, neuralle ádition, t. I., p. 517...

ralité : « Un poête, écrivait-elle, n'est poête que parce qu'il chante ce qu'il éprouve, et il n'est pas responsable de ses impressions... S'il gémit, s'il blaspheme, s'il attaque la société, c'est que l'heure est venue où la société a abusé de toutes choses. » Chacun voulait lire ces romans. Leur mérite littéraire servait même parfois à dissiper quelques scrapules, et plusieurs se flattaient de ne rechercher qu'un plaisir intellectuel, qui souvent cédaient à des attraits beaucoup moins délicats. La sensualité, qui imprégnant pour ainsi dire toutes les pages du livre, était asses voilée pour tromper les répugnances, endormir les pudents, assez réelle pour piquer les cursosités malsaines, exciter les has appétits. Jeunes hommes à peine échappés du collège, jeunes femmes émancipées par le mariage, tous s'empressaient à dévocer ces livres, à s'enivrer du venia subtil et délétère qui se dégageait de ces fleurs si brillantes et si parfumées. Propagande redoutable et perfide, qui se glissait jusqu'an plus intime du foyer, ébranlant par ses sophismes les fondements mêmes de la famille, légitiment, aurtout poétisant les chutes les plus vulgaires, et transportant, plus d'une fois, dans la vie de chaque jour, les désordres et les révoltes imaginés par le romancier .

Madame Sand ne se rattachait pes à l'école romantique : à chercher sa filiation littéraire, il faudrait plutôt remonter à Jean-Jacques Rousseau. Si, par là, elle est solée au milieu de ses contemporains, sous un autre rapport elle est bien de son temps, et, plus que personne, elle porte la marque de 1830, de cette époque où toutes les audaces semblent encouragées, toutes les révoltes légitimes, toutes les destructions prochaines, toutes les chimères réalisables. En aucun temps, sans doute, madame Sand n'eût eu un esprit juste et une imagination pure. Il s'étnit produit en elle une déviation indépendante des événe-



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sur le obté mobain et couragtour des somme de George Soud, noue commissons peu d'études plus vigoureuses et plus serèses que colle qui a été publice par M. de Misade, dans la Revue des Deux Mondes du 15 mai 1857. La chose est d'autant plus piquante que la plupart de ces romans, et non les moins dangeroux, avaient été inserés dans cette revue. Mais, en 1857, il y avait brouille mementature entre M. Bules et madame Soud. De th, la liberté laissée au critique.

## LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE. 859

ments politiques. Mais, sans l'excitation de 1830, elle n'aurait probablement pas eu, au même degré, la hardiesse de battre en brèche la société et la morale, ai la prétention de les refaire; en tout cas, elle n'eût pas autant rencontré la feveur et la complicité d'un public troublé lui-même, ayant pris se goût et l'habitude du renversement. Combien il eut été henreux pour elle que ses révoltes intimes fussent contenues, au heu d'être excitées par les influences extérieures! L'art même y eut gagné. Au seul point de vue littéraire, c'était un mal que cet envahissement du roman par la thèse, par le sophisme déclamatoire; le récit en était alourdi, les caractères et les aituations faussés. Encore, au commencement, madame Sand essayant-elle de résister quelque peu à la tentation. «L'art seul est simple et grand, écrivait-elle; restons artistes et ne faisons pas de politique. » Mais plus elle ira, moins elle eaura tentr cette résolution. Elle laissera, chaque jour davantage, l'esprit de système et de parti obscarcir et dévoyer son talent. Tel de ses romans en deviendra à peu près illisible. Nous la retrouverous plus tard enrôlée dans la bande socialiste, en compagnie d'Eugène Suë, et après l'avoir vue, à ses débuts, subissant les conséquences de la révolution de 1830, il faudra la montrer contribuant à préparer calle de 1848, toujours au grand péril de l'ordre social et au grand détriment de son art.

#### W

«Balzac est né depuis la Restauration», a écrit M. Sainte-Beuve en 1840. Les nombreux romans qu'il avant publiés avant 1830, et qui, du reste, pour la plupart, n'étaient pas signés de son nom, l'avaient laissé à peu près inconnu; il n'avait pas encore trouvé sa voie et son public. Arrive la seconsse de Judiet, et presque aussitôt, avec la Peau de chagrin (1831), il devient célèbre. Il n'est d'aucune école, plus encore que George Sand, il est un isolé, et un isolé grondeur.



hargneux, en querelle avec les autres hommes de lettres, notamment avec les romantiques; son orgneil touche à la fohe! Mais, en dépit de son méchant caractère et de l'hostilité des cotanes régnantes, sa popularité augmente rapidement, et, dès 1884, M. Sainte-Beuve l'appelle « le plus en vogne des romanciers contemporains, le romancier du moment par excellence ». La révolution n'est pas étrangère à ce succès si subit et ai étendu. Balzac a beau affecter des opinions royalistes, absolutistes surtout, regretter publiquement que Charles X n'ait pas réussi dans son coup d'État; il a beau se poser parfois en catholique, même en théocrate; il a beau dire, dans la préface de la Comédie humaine: « J'écris à la lueur de deux vérités éternelles, la religion et la monarchie » : il n'en est pas moins, par son talent comme par ses idées, un révolutionnaire.

Et d'abord cet art puissant, mais brutal, excessif, inégal, cynique, ce je ne sais quoi de surchauffé, de démesuré, d'intempérant et de monstrueux ; ce monde étrange et faux auquel l'imagination de l'auteur a donné une vie à la fois si intense et si factice, ces situations forcées, ces caractères poussés à outrance, ces figures trop souvent grimaçantes dont les traits sont plus marqués, les expressions plus violentes que dans la nature, et qui s'agitent dans une sorte de cauchemar douloureux ; ce manque de sobriété et de proportion qui laisse envehir les parties supérieures de l'œuvre par le fouillis du détail matériel, fait dégénérer les portraits en photographies ou même en dissections anntomiques, les descriptions en inventaires de commissaires-priseurs ou, pour empranter un mot créé par Balzac, en « bricabraquologie »; cette confusion et cette incohérence morales où se mélent si étrangement le acepticisme et l'illuminisme, le mysticisme précieux et le matérialisme grossier, le paradoxe autoritaire et la hame subversive, ne sont-ce pas là les signes et les fruits d'une époque où l'équilibre et la



Il avait dons son cabines une atatuette de Espaléon. On limit sur le fourrest de l'épée de l'Empereur : « Ce qu'il n'a pu achever par l'épée, je l'accomplissi par la plane. Signé : Honoré est Estate, »

discipline des intelligences et des consciences ont été dérangés par une grande secousse, où il y a comme une licence de tout oser, ét dans laquelle ne règnent plus ce bon goût et ce bon sens, qualités maîtresses des temps bien ordonnés? De là, notamment, tant de hardiesses impudiques; le romancier, disait M. Sainte-Beuve, « a saisi à nu la société, dans un quart d'heure de déshabillé galant et de surprise; les troubles de la rue avaient fait entr'ouvrir l'alcôve, il s'y est glissé ». Sous la Restauration, subsistait encore une certaine loi des convenances, et l'écrivain qui la violait se trouvait mis au ban de la bonne société littéraire. Si cette loi n'eût été emportée, avec tant d'autres, par la bourrasque de 1830, Balzac se serant-il vanté, comme il l'a fait, « de fouiller, avec l'avide scalpel du dix-neuvième siècle, les coms du cœur que la padeur des siecles précédents avait respectés » ? aurait-il pu, avec un tel sans gêne, faire brusquement entrer dans le roman toutes les réalités hidenses et basses, toutes les manyaises compaguies, et ce que M. Taine a appelé la « vermine sale d'insecten humains », née dans la pourriture des grandes villes? Envahissement pareil à ce que serait celui d'un salon par toute une bande de bohèmes, d'usuriers, d'escrocs, de forçats, de filles et d'entremetteuses. Nous avons connu, depuis, un tel « réaliame - et un tel - naturalisme -, que nous ne comprenons peut-être pas, sans quelque peine, quel a été alors le scandale des innovations de Balzac. Les contemporains s'en rendaient mieux compte, et, devant les premières audaces de ces romans, M. Sainte-Beuve écrivait . Il y a eu évidemment, sous le coup de juillet 1830, quelque chose, en fait d'étiquette, qui s'est braé et a disparu. » Le critique ajoutent, avec une grande vératé d'observation, que ce changement s'était manifesté surtout · dans la condition de la femme ·. Là, en effet, est la pierre de touche; et si l'on veut mesurer le chemin parcouru, ou, pour misux dire, le saut fait, il suffit de comparer aux femmes de Balzac les héroïnes où s'était complu la littérature de l'époque précédente, l'Atala et la Velléda de Chateaubriand, la Corinne de madame de Staël, l'Elvare de Lamartine.

60

Par le fond de ses idées et par l'enseignement qui ressort de ses ouvrages, Balzac porte également la marque de son temps. Qu'importe qu'il n'affiche pas, comme George Sand, des thèses contre le mariage et la morale, si, en fait, ses récits et ses peintures apprenuent à les mépriser, excitent la révolte contre leurs lois? Est-il un livre qui outrage et salisse davantage l'union conjugale que la prétendue Phynologia du mariage, avec son pédantisme libertin, son sensualisme médical et sa honteuse casustique? « Ce n'est plus, a-t-on écrit, le poête dérobant les fins mystères; c'est le docteur indiscret des secrètes maladies. » Dans la plupart de ces romans, l'adultère se montre à visage découvert, sans pudeur, sans lutte, sans remords, presque pas une de ses femmes du monde qui n'ait un amant et ne lui sacrifie sa fortune, son mari, jusqu'à sea enfants. Des épouses d'hier, qui n'ont par encore eu le tempe de manquer à leur foi, dénoncent le mariage comme une odieuse tyrannie, et s'écrivent l'une à l'autre . « Il y a cela d'admirable que le plaisir n'a pas besoin de religion, d'appareil ni de grands mots; il est tout par luimême, tandu que pour justifier les atroces combinaisons de notre esclavage et de notre vassakté, les hommes ont accumulé les théories et les maximes. » Peut-être est-ce pis encore, quand, par exception, ces femmes mettent l'amour dans le mariage; elles a'y voient alors qu'une volupté qui, pour être légale, n'en est pas moins impure, et elles en dissertent entre elles avec d'étranges raffinements. La main brutale et salement curieuse du romancier va jusqu'à déchirer les rideaux qui couvrent les premières amours des « jeunes mariées » ; et, grand Dieu! que deviennent-elles sous as plume! C'est à regretter qu'il ait, pour un moment, cessé de nous peindre des passions illégitimes. La chasteté même, ches las, est corrompue, et ses « amours séraphiques », comme celui de madame de Mortsauf, l'hérotne du Lys dens la vallée, cachent mal la réalité toujours présente d'un sensualisme lascif. On dirait d'un de ces voiles transparents qui sont plus provocants et plus sudécents que la nudité brutale. Balsac est à peu près incapable de créer un type pur de femme et surtout de jeune fille; ses essais dans ce geure sont

rares et toujours imparfaits, les plus vertueuses ont, avec lui, de vilaines taches, et, à sus foyers les plus honnêtes, ou sent trop souvent comme une odeur de mauvais lieu. N'a-t-il pas trouvé moyen de sensualiser et, par suite, de dégrader jusqu'à l'amour paternel, dans en Père Gories qu'il ose appeler le « Christ de la paternité » ? Quelque sujet qu'il traite, tout respire la concupiscence d'un tempérament grossier, ayant besoin parfois de pousser l'obscénité à des audaces que depuis en n'aguère dépassées. Il semble que sa morale aboutisse à mettre le dernier mot du bonheur, non plus seulement dans le plaisir, mais dans l'orgie. Le dégoût et comme une nausée, voilà souvent ce qu'on éprouve au sortir de telles lectures. « C'est drôle, disait M. Ampère, quand j'ai lu ces choses-là, Il me semble toujours que j'ai besoin de me la ver les mains et de brosser mes habits. »

Balzac n'a pas, comme George Sand ou Victor Hugo, un parti pris d'humilier les classes supérieures. Bien au contraire, il s'est donné à lui-même la particule en 1930, - quelquesune disent sans droit, --- et il sime à placer ses béros dans le grand moude. Ceux de ses personnages qui sont empruntés à la petite bourgeoisie, alors régnante, sont le plus souvent peints avec une singulière puissance de satire et de mépris. Et cependent, pour la noblesse, mieux vaudrait être attaquée qu'être ainsi défigurée. Ces gentilahommes de la Comédie humaine, types préférés du romancier, les Rastignac, les Rubempré, les de Trailles, les Marsay, que sont-ils, sinon des dépravés sans bounéteté et même mus honneur, souvent de purs chevaliers d'industrie, quelquefois pis encore? Le baron de Nucingen, incarnation de la haute finance, est un misérable digne des galères. Camusot, qui paraît personnifier la magistrature, ne représente que la prévarication. Et que dire des femmes, ces prétendues grandes dames, duchesses de Langenis, de Manfrigneuse, de Chaulieu, vicomtesse de Beausséaut, marquise d'Espard, étres mux, malfaisants, venimeux, courtisanes déguisées, dont on a pur dire qu'elles avaient pris leurs blasons à la préfecture de police? Pour avoir imaginé et peint tous ces personnages, sans haine systématique et peut-être sans se douter à quel point ils

étaient odieux, Balzac n'en est pas znoins inconsciemment l'un des plus grands diffamateurs des vieilles classes dirigeantes. D'ailleurs, cédant à la manie régnante, en même temps qu'il avilissant ce qui était en haut, lui aussi, il prétendant relever ce qui était en bas. Comme Victor Hugo, il tentait la réhabilitation de la fille publique ; longtemps avant les Muérables et Jean Valienn, il créait, couvait, choyait avec une prédilection particultère ce type de Vautrin, le forçat incompris, vicieux et fort. cyneque et héroïque, le seul à peu près de ses personnages qui ait du cœur, tenant entre ses mains tous les secrets et toutes les intrigues du grand monde, étrange intermédiaire entre le bagne et le faubourg Saint-Germain, planant, dans ces diverses « incarnations » , au-dessus de la société, lutteut contre elle, la narguant, la juguant au nom des faibles, des pauvres, des déclassés, et la dominant de toute la hauteur de son mépris, de toute la supériorité de son caractère.

Cette société, Balasc n'annonce pas solennellement, comme d'autres, le dessein de la détraire, mais il la peint si laide, qu'il donne raison à ses plus mortels entiemis. A le croire, c'est un assemblage de bassesses, de fraudes, d'hypocrisies, de violences, un senfers, le mot est de lui; pas d'autre los que l'égoisme, d'autre habileté que la ruse, d'autre morale que le succès, d'autre mal que la pauvreté, d'autre autorité que la force, d'autre providence que la police, d'autre but que la satisfaction des appétits et surtout la possession de cet argent dont la vision a été l'obsession et le supplice perpétuel de ce romancier à la fois affamé de richesse et écrasé de dettes. Ceux qu'il nous invite, sinon à approuver, du moins à regarder et admirer, ceux qu'il se plait à mettre en scène, à anelyser, à faire parler, à grandir. outre mesure comme pour les faite échapper à la laideur par la puissance, ce sont ces « hommes forts », insensibles à la pitié, indifférents à la justice, qui considérent la faiblesse et la misère comme une maiadresse, la vertu et le sacrifice comme une sottise ; ces héros frelatés, qui arrivent per fas et nefas, en vendant leur hongeur, en exploitant des filles ou en se livrant à des galériens, qui se piquent de dompter la société au lieu d'obéir



à ses lois, qui l'obligent, à force d'impudeur et d'impudence. à leur livrer le pouvoir, l'opulence et les plaisirs. Ce sont eux qui, raisonnant ou maximent leur conduite, disent, avec Rastignac ou tel autre de ses pareils ; . Il faut égoïser adroitement. Les imbéciles nomment cela intrigue; les gens à morale le proscrivent sous le nom de vie dissipée... La dissipation est un système politique. - La société vit d'or et de moquerie. Mort aux faibles! — Les lois et la morale sont impuissantes ches les riches, la fortune est l'ultima ratio mundi. — Il faut entrez dans le monde comme un boulet de cauon ou s'y glisser comme une peste. L'honnéteté ne sert à rien... Aussi l'honnéte homme est-il l'enneme commun. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne, saus être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la sainte confrérie des sayates du bon Dien. Certes, là est la vertu, dans toute la fleur de sa bêtise; mais la est la misère... Voila la vie telle qu'elle est, can'est pas plus beau que la cuisine, ça pue autant, et il faut se galir les mains pour fricoter. Saches seulement vous bien débarbouiller : voilà toute la morale de notre époque. — Quelque mal que l'on te dise du monde, crois-le. Il n'y a pas de Juvénal qui puisse en peindre l'horreur couverte d'or et de pierreries. » Ce que ces tristes héros professent au milieu des verres cassés de leurs orgies, c'est la philosophie du dégoût. Comme l'a dit fortement M. Taine : " Ile jugent la vie laide et sale, et ils jettent de la boue, avec colère et avec plaisir, contre l'essaira. brillant des beaux songes qui viennent bourdonner et voltiger. an scuil de la jeunesse. » C'est une raillevie immense, brutale et sinistre. Quand Balzac a voula choisir un titre général pour toute une série de ses romans, ne l'a-t-il pas appelée la Comédie Aumaine? triste comédie, en vérité, dont le ricanement est sans guieté et dont le dernier mot est une désillusion amère, haineuse, méprisante. On cherche vainement quelle imprécation ouvertement et dogmatiquement socialiste eut pu être plus irritante et plus dangereuse. En 1850, M. Victor Hugo prononcart, sur la tombe du romancier, une oraison funébre emphatique, où il exaltait son œuvre, «livre merveillenz qui dépasse

Tacite et va jusqu'è Suétone, qui traverse Beaumarchais et va jusqu'à Rabeleis »; an moins ne se trompait-il pas, quand il ajoutait ce qui alors, dans sa bouche, était deveau un éloge:

A son mau, qu'il le veuille ou non, qu'il y consente ou non,
Balzac est de la forte race des écrivains révolutionnaires. Il va droit au but. Il saisit corps à corps la société moderne; il arrache à tous quelque chose, aux uns l'allusion, aux autres l'espérance.

Sous la monarchie de Juillet, bien qu'ils s'aveuglassent volontiers sur les dangers qui n'avaient pas une forme matérielle, les gouvernants eurent, par moments, l'instinct du péril content dans l'œuvre de Baizac. C'est ainsi qu'en 1840 fut interdite la représentation du drame de Vautrin; l'auteur de cette mesure était cependant un esprit assex pen timide pour ne pas s'alarmer. à la légère, et en même temps trop arrésolu pour prendre facilement son parts d'une répression : c'était M. de Rémusat. Les événements ont donné raison à ses inquiétudes; l'influence exercée par Balzac, plus considérable encore et surtout plus étendue que celle de George Sand, a témorgaé de la malfaisance. autant que de la puissance de son tatent. Né lai-même de la décadence littéraire, il l'a précipitée. Par l'action desséchante de ses mépris, de son sceptacisme et de son matérialisme, il a contribué à tarir la source des vraies et grandes inspirations, de celles qui jaillissaient si abondantes au commencement du mècle, et où les ames s'abreuvaient d'enthousiasme, de foi et d'idéal. Il suffit d'ailleurs de considérer combien d'écrivains le revendiquent comme leur ancêtre, leur modele, leur inspirateur, et quels sont ces écrivains. Sans parler des bohemes de la basse littérature, dont il n'est presque pas un, depuis quarante ans, qui a'ait eu la prétention de se rattacher à l'auteur de la Comedia humaine, n'est-ce pas de lui que descend, avec une dégénérescence visible, mais per une filiation incontestable, toute cette école réaliste qui, en passant par M. Gustave Flaubert, a abouti à M. Zola? L'action de Balzac sur les mours n'a été pi moins ávidente ni moins funeste. Que de jeunes gens, de femmes, dont la santé morale n'a pas résisté su mauyaus air qui se déga-

## LA RÉVOLUTION DE 1450 ET LA LITTÉRATURE. 347

genit de ses livres! Il y a eu certainement de nos jours, a dit un écrivain de la Revue des Deux Mondes, des romans qui out fait plus de scandale que ceux de M. de Balzac, il n'en est peut-étre pas qui aient fait plus de mal, un mal plus profond et plus durable aux êmes 1. » « Un magnetrat m'e raconté, dit quelque part M. Sainte-Beuve, qu'ayant du faire arrêter une femme mariée qui s'enfuyait avec son amant, il n'en avait rien putirer, à l'interrogatoire, que des pages de Balzac qu'elle lui récatant tont entières s. » Plus d'une « cause célèbre », jugés en cour d'assises, a pu parattre une sorte de traduction réelle des fictions du roman.

D'ailleurs, ceux que l'écrivain a perdus n'ont-ils pas élevé la voix pour l'accuser? Lisez les Réfractaires de M. Jules Vallès, livre étrange et maladaf, tout imprégné de misère envieuse et révoltée en même temps que de soif d'argent, de paresse impuissante et de féroce orgueil, où la déclamation prend parfois un accent si aingulièrement poignant et sinistre; ce n'est pas l'observation plus ou moins exacte d'un curieux qui, des hauteurs heureuses et saines de la société, regarde l'abime, c'est le témoignage de l'homme qui vit au milieu du mal, le cri de détresse et de douleur de celui qui en souffre, on dirait presque la malédiction d'un des naufragés de la vie, la confession désespérée d'un suicidé. M. Vallès se demande d'où vient la grande armée des « réfractaires » en rupture de ban social, « armée qui compte dans ses rangs moins de fils du peuple que d'enfants de la bourgeoisse ». Ce sont tous des « victimes du livre », répond-il; « cherchez la femme, disast un juge; c'est le volume que je cherche, moi, le chapitre, la page, le mot ». Et parmi ces livres meurtners, ceux peut-être qui ont fait le plus de victimes, M. Valles nous le dit, sont les romans de Balzac. . Ah l sons les pas de ce géant, écrit-il, que de consciences écrasées! que de boue! que de sang! Comme il a fait travailler les juges et pleurer les meres! Combien se sont perdus, ont coulé, qui agitaient, au-dessus du bourbier où ils allaient mourir, une

\* Portraite contemporains, t. 165.



<sup>1</sup> Article de M. Bugène Porrov, Arese des Deux Mondre du 10 décembre 1954,

page arrachée à quelque volume de la Comedie humaine !... On ne parle que par millions et par ambassades là dedans... La patrie tient entre les mains de quelque farceurs, canailles à faire plaisir, spirituels à faire peur, qui allument des volcans avec le feu de leur cigare, écrasent vertu, justice, honneur, sous la semelle de leurs bottes vernics. 📦 Il s'est trouvé des gens, des conscrits, - pour prendre le l'oman à la lettre, qui ont cra qu'il y avait comme cela, de par le monde, un autre monde où les duchesses yous sautaient au cou, les rubans rouges a la boutonnière, où des millions tombaient tout ficelés et les grandeurs. toutes rôties, et qu'il suffisait de ne éroire à rien pour arriver a tout..... Le sermon de Vautrin, coupé par le célèbre jet de salive! Et les pauvres garçons d'en foure un évangile, crachant comme lus, en bomme supérieur (voyes la page), au nez de la société qui les a laissés s'embarrasser dans leurs ficelles et tomber - de ces chutes dont quelquefois on porte la marque sur l'épaule... Les grands hommes de province à Paru! J'au vu s'en aller un à un, fil à fil, leurs cheveux et leurs espérances, et le chagrin venir, quelquefois même le châtiment, en voiture jaune, au galop des gendarmes. Qu'on en a reconduit de brigade en brigade, de ces illusions perdues! Les plus heureux jouent au le Palfèrme dans les escaliers de ministères, les antichambres de financiers, les cafés de gens de lettres, et font des mots, n'ayant pu faire autre chose! Ils attendent l'heure de l'absinthe, après avoir passé celle du succès. »

Un tel mal n'atteignait pas seulement les mœurs privées; la citation même que nous venons de faire laisse entrevoir à quel point les mœurs publiques devaient s'en ressentir. Il y aurait toute une histoire à faire du l'influence sociale et politique de Balzac. On pourrait suivre sa trace, sous nos régimes successifs, aussi bien parmi les césariens que parmi les jacobins. Ne portent-ils pas sa marque, ces « faiseurs » et ces « jouisseurs », dont l'égoïsme positif et blasé tend de plus en plus à remplacer les illusions naïvement généreuses de 1789 ou de 1820, et qui, sous des étiquettes différentes, mais avec les mêmes appétits et la même perversion, ont exploité le second Empire ou exploi-



## LA RÉVOLUTION DE 1880 ET LA LITTÉRATURE. 201

tent maintenant la troisième République; ces politiciens et ces boursiers, si étrangement mélés depuis treate ans, adorant, de quelque côté qu'ils les trouvent, la force et l'argent, raillant les scrupules, opposant les « résultats » aux principes, méprisant le peuple qu'ils flattent et dont ils se servent, fondant leur succès sur la corruption et traitant de « vieilles guitares » tous ces grands mots de liberté, de droit, de justice, quifasaient battre le cœur de nos pères; faciles à se consoler même de la rume de leur patrie s'ils peuvent se rendre cette justice qu'ils « se sont bien amusés » pendant quelques années? A les regarder, ne dirait-on pas qu'ils jouent la Comédie humaine sur la scèpe de la vie réelle, et ne semble-t-il pas parfois qu'on voit passer au milieu d'eux, avec un costume rajeuni. Rubempré, Rastignac ou Marsay? Toutefois ils sont bien peu nombreux, ceux qui ont ainzi réalisé leur rêve de convoitise et d'ambition. Que sont devenus les autres, ceux précisément dont nous parlait M. Vallès? Nous les retrouvons dans nos différentes révolutions, · prêts, comme l'a dit M. de Pontmartin 1, à s'enrôler au service de toute idée perverse ou de toute action mauvaise qui leur promette d'étouffer leur ignominie et leur mécompte dans le désordre et le désastre universels ». Au lendemain de la Commune, à la vue du rôle considérable qu'y avaient joué des hommes de lettres, orgueslleux, avides et impuissants, révoltés par envie, impatients de la misère et de la nullité auxquelles les avaient condamnés leur paresse, leur désordre ou leur incapacité, bouleversant la société non pour la refaire, mais pour y jouir un moment, un moraliste émment, M. Caro, s'est demandé d'où venait cette forme nouvelle de la barbarie, la le barbarie lettrée . , et il a posé alors la question de la responsabilité de Balsac, ce » passant agitateur des convoitses contemporaines ». Le livre que nous citions tout à l'heure lui a fourni une réponse. Ces « réfractaires », ces « victames » de Balzac, ces « coulés » de la Comédie humaine, dont M. Jules



I Je ne pais remuntrer le som de M. de Pontmartin sans signaler les trèsremarquables et très-vigonieux articles au. I un des premiers, il a cu le courage de dénoncer les côtés maismens et per lleux de l'autre de Balcac.

Vallés faisuit sous l'Empire la sinistre physiologie, ne sont-ce donc pas ceux qu'on revoit ensuite formant la « barbarie let-trée » de 1871? M. Vallès lui-même n'est-il pas devenu l'un des dignitaires de la Commune? Doit-on s'en étonner? Il nous avait prévenus; après avoir montré d'où venait cette grande armée des « réfractaires », il s'était écrié d'un ton de prophétique menace : « Les voyez-vous forcer sur nous, pâles, muets, amaignis, battant la charge avec les os de leurs martyrs sur le tambour des révoltés, et agitant, comme un étendard, au bout d'un glaive, la chemise teinte de sang du dernier de leurs su-cidés? Dieu sait où les conduirait leur folie! »

Airei deux romanciers étaient éclos dans la fermentation de 1830, George Sand et Balzac. On a retrouvé la trace du premier dans les réveries socialistes de 1848; et voici que nous découvrons l'action du second sur les lettrés hideux et sanguraires de la Commune : sorte de lien littéraire, rattachant les unes aux autres les dates de nos révolutions politiques.

#### VII

Le désenchantement que nous avons noté dans Balsac gagnait alors une grande partie de la littérature. C'était la suite et comme la réaction naturelle delafievre de 1830, la seconde phase de la maladie révolutionnaire, phase plus dangereuse encore que la première, car elle devait tôt ou tard produire la stérilité. Cette maladie était si universeile, l'atmosphère en était à ce point imprégnée, que les jeunes gens n'y échappeient pas. L'un d'eux a rappelé récemment, en racontant ses souvenirs, cette assondirissait la pensée ». La génération arrivée à la vie littéraire, peu après la révolution de 1830, bien différente, en cela, de celle qui l'avant précédée, « a eu, dit encore le même témoin,



<sup>1</sup> Maxime Du Gaue, Souvemer litteraliers, (Room des Deux Mondes du 14 auch 1881.)

# LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE, \$74

une jeunesse d'une tristesse lamentable; tristesse sans causs comme sans objet, tristesse abstraite, inhérents à l'être ou à l'époque... Il n'était permis que d'avoir une âme incomprise; c'était l'usage, ou s'y conformait. On était fatal et maudit. Sans même avoir goûté de l'existence, on roulait au fond du gouffre de la désillasion. » Des esfants de dix-huit ans, répétant une phrase ramassée dans je ne sais quel roman, disaient : » J'ai le cœur usé comme l'escalier d'une fille de joie. » L'un des lettrés de cette génération, Gustave Flaubert, écrivait, à dix-neuf ans : « Il n'y a pas plus de printemps dans mon cœur que sur la grande route où le hâle fatigue les yeux, où la poussière se lève en tourbillonnant. » Il se vantait « d'être né avet peu de fos au bonheur », d'avoir eu, « tout jeune, un pressentiment complet de la vie » ; et il ajoutait . « Ou u'a pas besoin d'en avoir mangé pour savoir qu'elle est à faire vomir ! . »

En observant la plupart des écrivains considérables de ce temps, il seruit facile d'y découvrir quelque trace de ce désenchantement. Lamartine, par exemple, dans une lettre écrite, le 6 février 1841, à son fidèle aum M. de Virien, parlait de ses « dégoûts », puis il ajoutait : « Ma situation politique est de premier ordre à présent; ma situation su Parlement, très importante aussi; ma situation d'orateur, presque unique; ma situation de poète, ce que tu sais, ma situation d'honnéte homme, avérée; et, au milieu de tous ces rayonnements de gloriole et de force imaginaire, je suis le point noir et triste où tout s'éteint en convergeant : trutis est anima mea. La vie est courte, vide, n'a pas de lendemain, pas d'intérét; on voudrait ce qu'on n'a pas, on sent le poids de ce qu'on a ramassé par terre 1. »

M. de Vigny, poëte et soldat, était appara, sous la Restauration, comme une sorte de « chevalier trouvère », enthousuaste, fidèle à son Dieu et à son roi, jaloux de l'hermine de sa muse. A le voir après 1830, ce n'est plus le même homme; c'est un analyste méfiant, triste, boudeur, amer, revenu de tous ses rêves



<sup>1</sup> Cité par M. Maxime Du Caus, dans ses Souremers lettéraires, (Revue des Deux Mandes, 1<sup>est</sup> actubre 1881.)

<sup>\*</sup> Correspondence de Lamartine, t. V, p. 526.

de jeunesse, ayant perdu ses croyances religieuses comme ses affections politiques, sans que men les ait remplacées; ne conservant que la foi à l'honneur, seul point solide qu'il s'efforce de maintenir au-dessus de ce déluge de scepticisme : « rochernu, à pic, dit à ce propos M. Sainte-Beave, bon pour quelquesuns, mais stérile et de peu de refuge dans la submersion universelle . En dépit d'une vanité bère qui se livre difficilement, M. de Vigny trahit l'état de son ême dans ses œuvres de ce temps, dans Stello, dans Chauerton et même un peu dans Servitude et grandeur militaires; mais surtout il se montre à un dans ce Journal d'un poste qu'une amitié indiscrète a publié après sa mort; c'est là que nous le surprenons, écrivant ces aphorismes désolés : « La seule fin vroie à laquelle l'esprit arrive sur-lechamp, en pénétrant au fond de chaque perspective, c'est le néant de tout ; gloire, amour, bonbeur, rien de cela n'est complétement... L'ennui est la grande maladie de la vie; on ne cesse de mandire sa brièveté, et toujours elle est trop longue. puisqu'on ne suit qu'en faire... Il est bon et salutaire de n'avoir aucune espérance. L'espérance est la plus grande de nos folies... Il faut surtout anéantir l'espérance dans le cœur de l'homme, Un désespoir parsible, sans convalsions de colère et sans reproches au ciel, est la sagesse même. - Encore le poête ne se privet-il pas de ces « reproches au ciel », et se complait-il à dénoncer les « injustices de la création » ou à rai.ler les prétendues miséricordes d'un Dieu qui n'est pour lus qu'un « geober ».

De M. Mérimée, on ne peut vraiment dire qu'il ait perdu ses illusions; il n'en avait jamais eu, l'ironie sceptique est, chez lui, de la première heure, moins souffrante que chez M. de Vigny, moins violente et brutale que chez Balzac, mais plus dédaigneuse, plus desséchée et plus implacable. Par réaction contre le ridicule et l'exagération de la sensibilité romantique, M. Mérimée répudiait tout enthousiasme, toute générosité, tout attendrissement. Jusque dans ses négations les plus impres, dans ses immoralités les plus audacieuses, il se défendait de la passion qui eût pu être son excuse. Son plaisir était de raconter les choses les plus hideuses avec un sourire railleur et froid; on

voyait qu'il avait sans cesse présent à l'esprit la maxime de son maître Stendhal : « Faisons tous nos efforts pour être secs. » Il ne croyait à men et méprisait tout le monde, craignait surtout de paraître dupe et mettait une étrange coquetterie à ne pas être soupçonné de prendre au sérieux les sentiments qu'il expriment dans ses livres et les passions qu'il y faisant agir.

De ce désenchantement envahissant alors toutes les ames, il est une victime iliustre entre toutes et digne de nous arrêter davantage. Quel homme a donc le plus souffert de ce mal, a trouvé pour l'exprimer les accents les plus éloquents et les plus poignants, si ce n'est ce poête merveilleux qui avait dix-neuf ans en 1830, dont la gloire, alors à peine naissante, appartient vraiment aux années de la monarchie de Juillet et les iliumine, le plus aimé et le mieux compris par les jeunes gens de ce temps, le dernier venu et non le moindre de cette génération poétique que notre visillesse stérile envie au printemps de ce siècle, — Alfred de Musset? Ils est tenu toujours si soigneusement éloigné de la politique qu'on est peu tenté, au premier abord, de chercher dans une révolution les influences qui ont agi sur son talent et sur son âme. N'est-ce pas lui qui a dit :

Je no me suis pas fait écrevain politique, N'étant pes amoureux de la place publique. D'ailleurs, il n'entre pes dans mes présendons D'être l'homme du siècle et de ses passions.

Les crises qui l'ont troublé et fait souffrir, ne sont-ce pas avant tout celles qui venaient de ses caprices et de ses déboires amoureux? Cette « Elle » qui tient tant de place dans sa vie et dans ses vers, sur laquelle, même depuis sa mort, on discute encore, personne n'a jamais supposé que ce fût la révolution de 1830. A nul autre on ne pourrait mieux appliquer ce propos de juge d'instruction : Cherchez d'abord la femme! Nous ne mons certes pas l'action de ces accidents intimes; et qui voudrait faire une étude complète sur Alfred de Musset devrait en tenir compte. Mais le poête n'a pas été pour cela soustrait au contre-coup des événements publics, il n'a pas échappé aux troubles intellectuels, aux maladies morales, nés de ces événements. On n'en



voudrait d'autres preuves que les aveux, les plaintes, les cris de douleur ou de colère, qui lui ont si souvent échappé. Quand, dans les pages célébres qui précèdent sa « Confession », cet « enfant du siecle » a cherché l'origine de la « maladie morale abominable » dont il se dissit atteint avec toute sa génération, ne l'a-t-il pus montrée dans nos commotions politiques !?

A la veille de la révolution de Juillet, Musset avait publé ses Contes d'Espagne et d'Italies, œuvre d'un adolescent qui, à poine sorti du collége, se révélait grand poète, de cette extrême jounasso il avait la verve superbe, mais aussi l'insolence gamine et licencieuse, se moquait de tout, des regles de la prosodie comme de celles de la morale, s'amusart à scandaliser le bourgeois, brisait toutes les vitres, par plaisir du tapage et pour faire retourner les gens ; gardant, du reste, jusqu'au mibeu de ce désordre et de cette orgie, je ne suis quoi de pimpant, de cavalier, d'élégant; portant, dans cette sorte d'insurrection intellectuelle, plus d'insouciance que de haine; ayant toute l'effronterie d'un page d'autrefois, non les passions envieuses d'un émeutier d'aujourd'hus. Le succès fut vif, mais limité; le scandale plus vif encore. La critique protesta. La société de la Restauration, même ébraniée par les approches de la révolution, ne tolérait que difficilement de telles audaces.

Nétait-ce qu'un péché de premiere jeunesse, l'embérance pessagère d'un enfant qui jotte sa gourne avant de se ranger : l'En tout temps, sans douts, le tempérament de Museet out en peine a se soumettre à la commune règle des vertus et des contenues. Néammonts, c'eût été pour lui un frein et une correction salutaires d'avoir à faire son chemm dans une société bien assise, où il se fût senti enveloppé, contenu par une discipline universellement respectée, où il cût rencontré au-dessus de lui des principes reconnus et des autorités obéies Au lieu de cela, il était encore dans l'effervescence tapageuse de ses Contes, quand survint le coup de vent de Juillet, qui déracina tout



<sup>1</sup> Voir le debut de la Confession d'un enfant du meete.

## LA RÉVOLUTION DE 1630 ET LA LITTÉBATURE. 375

autour de lui, et fit passer dans les cerveaux même les plus calmes un souffle de révolte et de folie. Peu importe que, politiquement, Musset n'ait guère donné dans le mouvement de 1830. qu'il ait été, sous le nouveau régime, un conservateur dynastique, camarade de collége du prince héritier, prét à chanter, avec une inspiration un peu froide, les joies ou les douleurs de la famille royale, et qu'à la différence de Victor Hugo, par exemple, il ait été plus disposé à railler qu'à partager les entratnements et les ridicules des partis avancés; il n'en a pas moins subi, dans l'ordre intellectuel et moral, l'influence de cette révolution. Au moment où il aurait eu besoin d'être retenu, il se trouva poussé sur la pente de ses défauts. Namouna 1, avec un incomparable brio de poésie, continuait et exagérait, s'il était possible, l'insolence des Contes d'Espagne et d'Italie, persifiant, insultant la morale comme les convenances, l'espérance comme l'illusion, la foi comme les préjugés, le ciel comme la terre, renversant toutes les idoles et blasphémant tous les dieux. Contraste absolu avec la poésie lyrique des belles années de la Restauration, avec la sentimentalité attendrie de Lamartine, avec la solennité hérorque de Victor Hugo; on cut dit qu'il y avait un abtme entre ces deux époques pourtant si proches. Gousilleuse dans Namouna, la révolte apparaissait tragique dans Franck, le héros de la Coupe et les lèvres 1; et si le sarcasme s'y montrart, c'est celui dont le poëte dit lui-même :

In railles tristement et misérablement,

### La malédiction dominait :

Maiheur aux nouveau-nés!
Maudit soit le travail, mandite l'espérance!

Mandits toient les liens du sang et de la vie! Mandites la famille et la societé! Malheur à la maison, matheur à la cate! Et malédiction sur la mare patrie!

? Publié en même temps que Namoune.



<sup>\*</sup> Publié, su commencement de 4833, dans i volume ayant pour titre : Um spectacle dans um fauteuil.

Ce n'était pas la révolte triomphante; elle aboutssait au contraire à la rume et à l'impuissance. Tout ce qui avait pu remuer autrefois le cœur de l'homme, gloire, patrie, courage, amitié, religion, était trouvé vide et menteur. A peine le poëte voulait-il faire exception pour l'amour, et encore le nous montrait-il échouant dans la débauche et dans la mort. Ce qu'il blasphérmait le plus, c'était l'espérance. Voilà où en était dejà calui qu'on venait de saluer comme le chantre de la folle jeunesse. Aussi M. Sainte-Beuve, étadiant ce poème au moment de sa publication, « a'effrayait » de voir se produire avec tant de force, « dans un si jeune poète, l'esprit de l'époque en ce qu'elle a de brisé et de blasé, de chaud et de puissant en pure perte, d'inégal, de contradictoire et de désempérant ».

Désespérant l c'est bien le mot. Chaque jour, on voit davantage apparaître, derrière les fantaisies licencieuses et les fausses gaietés, ce fond de désespoir. Au aceptiscisme fanfaron et insolent, succèdent des gémissements d'une vérité poignaate ; l'éclat. de rire ou le chant d'orgie se termine en sangiots. Tel est le caractère de Rolle 2. Et remarques-le, ce que Musset pleure, ce n'est pas un accident de sa vie privée, c'est le mal de son siècle. Il souffre de la lassitude de tant de secousses, du vide qu'ont fait tant de destructions, de la stérilité de cette terre dévantée sar laquelle rien ne peut plus repousser. Les ruines, au milieu desquelles il passait naguère en suffant et en faisant sonner cavalièrement ses éperons, le désolent et l'épouvantent. Comme la cavale égarée dont il peint, ea si beaux vers, la mort dans le sable ande du désert, il a soif, altéré d'idéal et de foi, il n'en trouve plus : autour de lui, tout est desséché. Plus rien de la rébelhon agressive qui avait marque ses débuts; la douleur l'a rendu humble et parfois même lui arrache des aveux inattendus. A une époque où la réaction ne semble pasavoir encors commencé contre l'irréligion victorieuse en 1830, ce poéte, qui naguère jouait avec les blasphemes, denonce la disparation des croyances chrétiennes comme le cause principale du mai dont



<sup>\*</sup> Rolla fat publié par la Reune des Deux Mondes, le 1ºº août 1833, quelque mon après la volume mune : Un spectacle deus un fauteuil.

## LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE. 277

il souffre et dont meurt son siècle. Déjà dans la Coupe et les lèvres, au milieu de tant de révoltes impies, Franck invectivait les « persévérants sophistes » qui avaient « tari tous les puits du désert ». Dans Rolla, presque à chaque page, entre deux tableaux impurs, l'auteur laisse échapper des invocations au Christ, des apostrophes irritées contre Voltaire, des impréctetions contre les « démolisseurs stupides », des pleurs sur la foi perdue et sur les clottres détruits, cris les plus profonds, les plus douloureux et les plus éloquents de la poésie contemporaine. Ge n'est pas, chez Musset, la fantaisie passagère d'une heure de mélancolie. Sauf les intermèdes où il courtise la muse rieuse, leste et pimpante des Proverbes, cette inspiration désolée se retrouve dans presque toutes les poésies qu'il publie à cette époque, notamment dans les Nuits 1, lamentations immortelles de l'ame humaine sur les ruines qu'elle a faites, admirable gémissement d'une époque qui connaît son mai, mais qui se sent impuissante à le guérir.

En effet, ai Musset reconvait qu'il s'est égaré, avec les hommes de son temps, dans un désert stérile, il n'a ni la force ni la volonté de revenir sur ses pas ; il professe que ce siècle est trop vieux pour retrouver jamais la foi et l'espérance des époques plus jeunes, et que, mourant de son Dien perdu, il ne pourra jamais le retrouver. Un mal personnel venait d'ailleurs aggraver en lui le mal du siècle, un mal dont le spectre l'a poursuivi et obsédé dans presque toutes ses œuvres, et qui remplit l'une des plus importantes, la Confession d'un enfant du siècle, contemporaire des Nuits : c'est la débauche, « première conclusion des principes de mort », la terrible débauche qu'il connaissait déjà, quand il s'était écrié, dans la Coupe et les lêures :

Ahl malheur à celui qui laisse la débouche Planter le premier clou sous sa mamella gauche!

Nul, sans doute, n'a déploré plus éloquemment que ne le fait l'«Enfant du siècle» au début de sa « Confession » cette « déné-



La pramière des Nattr est de mai 1836 ; la dermère, d'octobre 1837.

<sup>\*</sup> La Confession d'un enfant du siècle fut publice au commencement de 1836

gation de toutes choses du ciel et de la terre, qu'on peut nommer désenchantement, ou, si l'on veut, désespérance..., l'affreuse désespérance qui, pareille à la peste asiatique, marche à grands pes sur la terre ». Comme dans Rolla, il s'en prend à Voltaire et à ceux qui ont détruit la foi chrétienne. On se demande s'il est sur le chemin qui le ramènera à la lumière et à l'espoir. Mais tournez la page; tout s'est éteint dans l'impureté, tout a été ramené violemment en bas par le plus grossier sensualisme. . Vous sentirez, dit-il quelque part deas cette Confession, que la raison humaine peut guérir les llusions, mais non pas guérir les souffrances... Vous chercheres autour de vous quelque chose comme une espérance. Vous iren seconer les portes des églises, pour voir si elles branleat encore, mais les trouveres murées; vous penserez à vous faire trappistes, et la destinée qui vous raille vous répondra par une bouteille de vin du peuple et une courtisene. « Voilà tout le livre; voilà, hélas! toute la vie de l'anteur.

Le désenchantement qui succédait à la révolte avait pour conséquence la stérilité : c'étaient, nous l'avons dit, les trois phases de la maladie qui sévissait sur les intelligences de ce temps. Même aux époques les plus laborieuses et les plus productives de sa vie littéraire, de 1832 à 1837 par exemple, entre le Speciacle dans un fauteuil et les Nuits, Musset avait toujours en l'haleine un peu courte; il était incapable de composer une œuvre considérable et complète. Tous ses poëmes, même caux qu'il a étendus par des digressions, sont des tableaux de genre, et plus le cadre est petit, plus l'auteur est à l'aise. Ses belles pages ne sont que des préludes et des fragments, admirables sans doute, mais inachevés. Impuissance commune à tous les poëtes de ce siècle, mais plus marquée chez lui que chez les autres. Encore, parfois, semblait-il las d'une fécondaté si imparfaite. Des le lendemain de 1830, dans la fatigue, le dégout et l'espèce d'étourdissement que lui causait la prolongation du tapage révolutionnaire, il s'était arrêté un moment et avait songé à laisser l'art pour se faire soldat. Ce poête de vingt ans ne disait-il pas alora :

## LA RÉVOLUTION DE 1880 ET LA LITTÉRATURE. 279

Je sun joune, j'arrive : à moitié de ma route, Déjà les de marches, je me suis retourné !.

Il avait triomphé de cotte première tentation; mais, sprès I 837, nouveaux symptomes d'épuisement : il ne produit plus que des morceaux isolés, dont quelques-uns, il est vrai, sont incomparables. Enfin, en 1840, le mal s'aggrave, les œuvres sont plus rares encore, et le talent lui-même se voile. Si le poête sort de son mutisme, c'est d'ordinaire pour nous hyrer le triste secret de sa prostration et de son désespoir. « Plus ne m'est rien, rien ne m'est plus », telle est sa devise. Il termine su carrière à l'âge où plusieurs poêtes du grand siècle avaient commencé la leur, justifiant la parole mechante que desait alors de hui Hanri Heine : « C'est un jeune homme d'un bien beau passé. »

Un vieillard de trente ans, triste, épuisé, silencieux, dégoûté de tout, principalement de soi, voilà donc ce qu'est devenu, après quelques années, le brillant cavalier qui, en 1829, était entré dans la gloire avec une andace si tapageuse.

### VHI

Le désenchantement et le scepticisme n'étaient par seulement la maladie de quelques esprits raffinés, ils avaient envahi l'àme de la foule et se trabissaient alors par une ironie singulièrement violente et grossière. Ce n'est pas l'un des signes les moins caractéristiques des années qui suivirent 1830, que la popularité du type de Robert Macaire : incarnation cynique du crime facétieux, chez qui le blasphème se termine en quolibet, le vol se pique d'être spirituel et le meurtre jovial; persifiant tout ce qui inspirait jusque-là respect ou crainte, la vertu aussi bien que l'échafaud, faisant rire aux dépens du Dieu qu'il



Les Vanux steriles, pièce de vers publiée en \$831. Voyez avasi la convertation que le poète a eue, à la mêmo époque, avec son frère Paul, et que celui-cli a racontée dans en Biographie d'Alfred de Mussel.

outrage, de la société dont il viole les lois, de la victume qu'il dépouille ou égorge. Le vice railleur et impudent s'appelait autrefois Don Juan ; Robert Macaire en est une sorte de dégénérescence démocratique; seulement l'odeur du bague s'est. substituée aux parfums de bondoir, les baillons de la misère corrompue aux habite de soie du libertinage élégant; et surtout la statue du commandeur et le coup de tonnerre de la fin ont fait place à l'apothéose du coquin, ayant jusqu'au bout raison. du gendaraie et de la Providence, également ridicules et bernés. Ce type n'avait pas été créé par un écrivain, imposant à la foule la fantaisse de son amagination; il était l'œuvre d'un acteur. habitué au contraire, par état, à traduire la pensée des autres, et, dans ce cas, traduisant celle du public plus que celle d'un auteur. Nous voulous parier de ce Frédérick Lemaître que, sur sa tombe, Victor Hugo saluant naguère comme la personnification du théatre démocratique, et qui a été en effet, sur la scène, par tempérament de bohème plus encore que par esprit de parti, un puissant flatteur des passions révolutionnaires. Presque pas un révolté et un déclassé du drame moderne dent il n'ait porté le masque, dapuis Ruy Blas jusqu'an Chiffonnier de Félix Pyat, Mais avant tout, il fut Robert Macaire. Un jour, ayant à joner un rôle de coquin dans un mélodrame vulgaire, l'Auberge des Adress, il eut l'idée, qui n'avest pas été celle des auteurs, de donner à son personnage une physionomie de boufformerie cynique. La métamorphose ne se fit pas du premier coup et tout d'une pièce, comme l'acteur s'en est vanté depuis. L'Auberge des Adrets remontait à 1823; à cette époque. elle était demeurée dans son ensemble, et surtout par son dénoument, un drame du genre larmoyant; Frédérick Lemaitre n'avait tenté que partiellement de tourner son rôle au grotesque, et cette tentative, qui avait été, du reste, à peine remarquée, ne dépassait pas les libertés que prenaient les acteurs de drame. Ce n'est que plus tard, quand cette pièce fut reprise en 1689, dans une stanosphère besucoup plus troublée, que les types de Robert Macaire et de Bertrand appararent et se précistrent avec toute leur meolente laideur, et que la complicité



# LA DÉVOLUTION DE 1930 ET LA LITTÉRATURE. \$84

d'un public mieux préparé à ce scandale leur fit un si brillant succès. Aussi Théophile Gautier, parlant de la fortune théatrale de ces tristes héros, l'appelait-il « le grand triomphe de l'art révolutionnaire qui succéda à la révolution de Juillet, l'œuvre capitale de cette littérature de hasard, éclose alors des instincts du peuple». La pièce jouée en 1832 était quelque peu différente du mélodrame primitif; elle avait été modifiée dans les parties qui se fussent plus difficilement prétées à ce caractère nouveau; on avait supprimé notamment le troisième acte avec ses péripéties pathétiques, on l'avait remplacé par une charge sinistre, où Robert Macaire, poursuivi, jusque dans l'orchestre et les loges, par les gendarmes, en tuait un, le jetait sur la scène, et concluait, aux applaudissements de la foule, par cette maxime qui s'était gravée dans la mémoire et peut-être aussi dans la conscience populaires :

Tuer les mouchards et les gendarmes, Ça n'empêche pas les sentiments.

La vogue fut telle, qu'on eut l'idée de faire une suite : Robert Macaire, pièce en quatre actes et six tableaux, qui fut représentée aux Folies Dramatiques, en 1834. Plus que jamais, les deux coquins, auxquels Frédérick Lemaître et son camarade Serres donnaient une si hideuse et si vivante originalité, devinrent les favoris du parterre. Enhardis par le succès que leur faisait la curiosité malsaine des badauds, les acteurs ajoutaient tous les soirs quelque bouffonnerie plus cynique, insultaient quelque chose de plus respectable. « C'est leur fête de chaque jour, disait M. Jules Junin, de s'en aller tête baissée, à travers les établissements de cette nation, de faucher, à la façon de quelque Tarquin déguenillé, les hautes pensées, les fermes croyances, et de semer, chemin faisant, l'oubli du remords, le sans géne du crime, l'ironie du repentir. » Plus les acteurs étaient audacieux, plus le public riait aux lermes. Chaque théâtre vouloit avoir son Robert Macaire : l'un donne la Fille de Robert Macaire; l'autre, le Fils de Robert Macaire; un troisième, le Cousin de Robert Macaire. On jouait aux Funambules Une



Amenda au Paradia, ou la Voyaga de Robert Macaire : celui-ci grisait samt Pierre, lus volait les clefs du ciel, mettait le paradis en goguette, débauchait les saints et les anges; le diable veunit pour le prendre; mais Robert tireit contre lui la sevete et le terrassait, demogrant ainsi le plus fort et le plus heureux, dans l'autre monde comme sur terre; le tout assusonné de lassi sacrsléges, où l'on parodiait jusqu'aux paroles du Christ, et et L'on débitait une nouvelle oraison dominicale qui commençait ainsi : « Notre père, qui étes dans la lune. » Le gouvernement finit cependant per comprendre que le spectacle triomphant du crime gonailleur et bel esprit n'était pas sans danger pour un peuple qui, à cette époque, voyait éclore, dans ses bas-fonds, des Pieschi et des Lacenaire. Il sortit de son indifférence, et le théatre fut interdit à Robert Macaire; il fallut, à la vérité, pour décider la censure à cette rigueur, qu'elle vit apparaître ches l'audacieux acteur des velléités de parodies qui s'attaquaient, non plus seulement à la morale et à la religion, mais à la royauté.

Proscrit du théâtre, Robert Macaire se réfugia dans la littérature, et surtout dans la carscature. Sous cette forme, son regne fut peut-être plus étendu encore et plus populaire. Danmier, aidé de Philipon qui imaginant les légendes à mettre au bas de chaque desan, publia les Cent et un Robert Mecaire, sorte de galeria saturique, où le béros de la raillerie cynique et du vice insolent se montrait dans ses multiples incarnations, successivement avocat, philosthrope, journaliste, avoué, médecia, escompteur, inventeur, fondateur de société, agent de change, candidat, ministre, etc. C'était à faire croire qu'il n'y avait partout que des Robert Macaire, et que ce type personnifiait la accieté contemporaine. Les mécontents d'alors prétendaient, en effet, y montrer le portreit fidèle ou, du moins, la caricature justifiée de la bourgeoisie régnante. Un témoin reconte qu'essistant, peu avant 1848, à l'enterrement d'un ministre, il avait entendul'un des spectateurs s'écrier d'un ton d'indicible mépris, à la vue de tous les fonctionnaires, de tous les représentants du monde officiel, qui défibilent à la suite du char fanébre :



## LA RÉVOLUTION DE 1880 ET LA LITTÉRATURE. 283

• Que de Robert Macaire! • Et la foule, qui ne s'était même pas découverte, applaudissait en riant et en enchérissant, sans être un moment arrêtée par le respect de la mort. La vérité n'était pas que les classes dirigeantes fussent alors plus pleines qu'à d'autres époques de Robert Macaire; mais la nation entière avait pris un goût maladif à ce que Henri Heine appelait le • Robert-Macairianisme », à cette affectation de tout bafouer, de ne pas croire à la vertu, de rire du vice, et de ne plus voir, dans l'idéal, dans les sentiments grands et généreux, que ce qu'on nommait, dans une langue appropriée, « une blague ». Maladie d'esprit et de cœur bien autrement dangereuse, signe de décadence beaucoup plus certain que les illusions les plus folles, les exaltations les plus troublées, les plus violentes révoltes.

Pour le valgaire, la gouaillerie cynique de Vautrin ou de Robert Macaire; pour les raffinés, le dégoût désespéré de Rolla, est-ce donc là qu'est arrivée, en quelques années, cette génération que nous avions yue, à la fin de la Restauration, si ciche d'espérance, si confiante dans son orguest, et qui avait cru: trouver, dans la révolution de 1830, le signal de sa pleine victoire? Après ce départ d'une allure si joyeuse et si conquérante, cet arrêt plein de lasatude, de malaise et d'impuissance; après des dithyrambes et des affirmations si hautaines, un ricanement si grossier ou un sanglot si navrant ; après avoir si sincèrement et si fastueusement proclamé l'amour de l'humanité et prédit son progrès indéfini, une misanthropie si désolee ou si méprisante; tant de scepticisme ironique ou découragé, violent on mélancolique, après ce que M. Guizot a appelé « l'excessive confiance dans l'intelligence humaine » ; tant de désillusion, de sécheresse ou de rouerie, après tant de vaniteuse et généreuse candeur; tant d'avortements et de stérilité, après tant de promesses et d'espoirs de fécondité! Quel contraste et quelle leçon!

LX.

Si nons avious en la prétention de faire un tableau complet des lettres sous la monarchie de Juillet, on pourrait nous reprocher d'avoir passé sous silence certains écrivains et même certains genres, de n'avoir envisagé qu'à un point de vue particulier ceux dont nous nous sommes occapés. Mais, on le sait, et nous avons tenu à le bien marquer des le début, notre dessein, plus limité, était seulement de rechercher quel avait été, sur la littéreture de ce temps, le contre-coup des événements politiques, et apécialement de la révolution de 1830. Ce dessein, nous croyons l'avoir exécuté 1. Nous avons montré comment se sont produits dans le monde littéraire, d'abord l'exaltation, la révolte, le désordre, ensuite le désenchantement et l'impuissance. Toutefois, sur le point de conclure, un doute nous saint. Comment juger si sévèrement l'état littéraire de la France de Juillet, quand il n'est pas un de nous qui ne s'estimat trop heureux d'y revenir? Si nous appliquons à cette époque le mot de décadence, de quel terme nous servirons-nous pour qualifier le temps actuel? Pour être inférieures aux précédentes, les poésies alors publiées par Lamartine ou Victor Hugo n'étaient-elles pas des événements littéraires comme nous n'en connaissons plus? Quels que fussent l'erreur et le désordre du drame romantique, il y avait la cependant un mouvement; où en trouver un dans notre théâtre actuel? Les romans de madame Sand étaient immoraux; encore l'immoralité devait-elle s'y revêtir de poésie et d'idéal pour avoir accès dans les ames; aujouzd'hui, elle n'a plus besoin de se mettre tant en frais. N'est-il pas jusqu'à Balzac



Pour compléter le tableau du trouble jeté dans la littérature, il nous faudroit dire un qu'est devenue, sous cette influence, une partie de l'école historique, dont M. Michelet est le type Mais l'etide des histories revolutionnaires et du louis consequences se rattache a la fin de fa monarche de Jui let, dont elles out presse la chite; nous en repailerons a ce projon.

qu'on ne puisse trouver délicat, quand on est condamné à M. Zola? Pour tristes que fussent le scepticisme, le désenchantement et même l'épuisement des âmes, ils arrachaient du moins à un Musset des plaintes mélodieuses, d'éloquents gémissements; aujourd'hui, le mal est à ce point profond qu'il a tué toute poésie, et nous n'avons même plus la consolation d'entendre chanter en beaux vers nos misères et nos désillusions Vraiment, si l'on pouvait prendre l'histoire à rebours, l'époque littéraire qui s'est étendue de 1830 à 1848 semblerait en singu-

lier progrès sur la nôtre.

Mais pour bien apprécier une époque, pour en mesurer les mérites et les responsabilités, ne convient-il pas de la comparer. moins à ce qui l'a suivie qu'à ce qui l'a précédée? N'est-on pas autorisé à lui demander compte de l'héritage qu'elle a reçu, de l'espoir qu'on avait fondé sur elle et qu'elle avait mission de réaliser? Il est naturel que le sentiment de notre misère présente nous gêne dans un tel examen, que nous nous sentions aujourd'hui pen de droit à relever les faiblesses d'un temps si supérieur au nôtre, et que ce temps, après tout, nous paraisse plus digne d'envie que deblâme. Laissons donc une fois de plus la parole aux contemporains. Déja nous avons recueilli, dans leur sincérité première, les cris de surprise, d'alarme et d'humidation que leur avait arrachés la déchéance de certains écrivains. Complétons leur témoignage en notant ce qu'ils pensaient non plus seulement de telle œuvre particulière, mais de l'état général de la littérature, du changement qui s'y était produit après 1830. Si leur plainte nous semble parfois exagérée, n'oublions pas qu'ils avaient connu et partagé les grandes espérances de la jeunesse du siècle, et qu'ils ne devaient pas se consoler aisément de les voir trompées.

Dès 1831, M. de Salvandy écrivait : « Si la littérature est l'expression de la société, il faudrait désespérer de la France », et, cherchant la cause de ce désordre, il la montrait dans « l'esprit révolutionnaire, évoqué du chaos sanglant de notre première anarchie, au bruit de la rapide victoire du peuple sur la royanté, esprit funeste qui pèse sur les destrus de la France de 1830,

Google

Original fram UNIVERSITY OF VIRGIN comme son mauvais anga 1 » Dans le camp opposé, M. Quinet s'écriait à la même époque : « Aujourd'hui, qui nous dira des nouvelles de notre jeunesse, un moment si courtisée, si enviée sous la Restauration, et que l'on salus de si hautes promesses pour son âge viril?... Si quelqu'un le sait, par hasard, qu'il nous dise où sont nos projets commencés, nos études enthousiastes, notre spiritualisme bautain et notre avenir politique dont nous étions si fiers! N'en parlons plus, de grâce. Notre jeunesse est devenue vieillesse en quelques mois, et c'est de nous qu'il faut dire que nos cheveux ont blanchi en une nuit. L'espérance manque en nos âmes 1... »

M. Sainte-Beuve avait été l'un des porte-parole de cette génération qui s'était cru la mission et le pouvoir de renouveler le monde intellectuel et moral. Écoutez ce qu'il dit, dans les années qui suivent 1830, à la vue de ce qui se passe sous ses yeux 1. Avec une mélancolte mêlée d'ironie, il rappelle cette persuasion où l'on était, à la fin de la Restauration, = qu'il y avait, pour bien des années, dans le corps social, une plénitude de séve, une provision, une infusion d'ardeurs et de doctrines, une metière enfin plus que suffisante aux prises de l'esprit . La révolution, dit-il, a a comme brisé et licencié le mouvement littéraire,... rompu la série d'études et d'idées qui étaient en plein développement ». Il y n eu « des coups de vent dans toutes les bannières ». De là « une première et longue anarchie ». « Au moment où la Restauration a croulé, les idées morales qui, avant 1830, donnaient même aux œuvres secondaires une sorte de noblesse, se sont, ches la plupart, substement abattues. • Le mal a atteint les plus hautes têtes; « les grands talents donnent le pire signal et manquent à leur vocation première ; ils gauchissent à plaisir dans des systèmes mons-

Doner, . vertasement a la Monarchie de 1830 (1831).

<sup>1</sup> Salvasov, Seize Mors, on to Revolution as his revolute maires (1831).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez notamment les écrits anvants de M. Saura-Burra. 1 De la littéraure de ce temps-et (1833); M. Jonffrey (1838). De la littérature industrielle (1839); Dix aus après en littérature (1840); Quelques vérités sur la situation en littérature (1843); Chroniques purissenues (1843). C'est à ces crits que soit emp motres fours les estatoires em vive. du chief lates.

## LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE. 287

trueux ou creux, en tout cas infertiles». Plus de direction, partout le « relacbement et la confusion », la « dissolution des écoles » : tel est le « signe de la nouvelle période littéraire » . M. Sainte-Beuve ajoute : \* Pour ce que nous savons et voyons directement, nous avons bien le droit de dire que le caractère de notre littérature actuelle est avant tont l'anarchie la plus organique, chaque œuvre dementant celle du voisin, un choc. un conflit et, comme c'est le mot, un géchis immense. » Au moras le mai diminue-t-il, quand, dans la politique, un peu de calme succède au désordre révolutionnaire? Non. « A mesure, dit M. Sainte-Beuve, que les causes extérieures de perturbation ont cessé, les symptômes extérienre de désorganisation profonde se sont mieux laissé voir. » Le rétablissement de l'ordre matériel = n'a littérairement rien enfanté et n'a fait que mettre à nu le peu de courant ». Il proclama chaque jour avec plus d'effroi que « le nivem du mauvais gagne et monte » , et il ne craint pas d'ajouter que « c'est un vaste naufrage ». Aussi n'est-on pas étonné de l'entendre signaler, comme un caractère général de cette époque, le « désabusement », et, ce qui en est la triste conséquence, la stérilité et l'impuissance. Dès 1833, il confesse que ca n'est pas - cette génération si pleme de promesses et si flattée par alle-même » qui « arrivera » ; et, ajoute-t-il, a non-scalement elle n'arrivers pas à ce grand but social qu'elle présageait et qu'elle parut longtemps mériter d'atteindre ; mais on reconnaît même que la plupart, détournés ou découragés depuis lors, ne donneront pas tout ce qu'ils pourraient du moins d'œuvres individuelles ». Quant aux générations qui surviennent, elles ne cont plus, a comme d'ordinaire, enthous:astes de quelques nouvelles et grandes chimères, en quête d'un hérotque fantôme »; mais elles « entrent bonnement dans la file, à l'endroit le plus proche, sans s'informer, sans tradition in suite, elles se prennent à je ne sais quelles vicilles cocardes reblanchies... Tandis que la partie positive du tiècle suit résolûment, tête baissée, sa marche dans l'industrie et le progrès matériel, la partie dite spiritueile se dissipe en frivolités et ne sait faire à l'autre ni contre-poids, ni accom-

pagnement, . Alors, se rappelant avec amertume ses espérances d'avant 1830, M. Sainte-Beuve a'écrie : « Un semblable résultat aurait trop de quoi surprendre et déjouer. Il ressemblerait à une attrape. Ce ne peut pas être, ce semble, pour un tal avortement que tant d'efforts, tant d'idées enfin, out été dépensés depuis plus de canquante aus, et que, cans remonter plus heut, les hommes consciencieux et laborieux ont semé une foule de germes, aux saisons dermières de la Restauration, en ces années de combat et de culture. • Et ailleurs : • N'aura-ton en décidément que de beaux commencements, un entrain rapide et bientôt à jamais intercepté 1... Ne sera-t-on en masse, et à le prendre au mieux, qu'une belle déroute, un sauve qui peut que publiment, de 1830 à 1843, quelques journaux et surtout la Revue des Deux Mondes. Il s'épanchait plus librement encore dans la chronique enonyme qu'il envoyait à la Revas susse. Passé un bon moment de jeunesse, écrivait-il, tous, plus ou moins, nons sommes sur les dents, sur le flanc. » Et il terminait par ce cri, qui révèle la date, l'origine et la cause du mal. « Décidément, l'esprit humain est plutôt stérile qu'autre chose. surtout depuis juillet 1830. -

Nous avons cité, avec quelque étendue, le témoignage de M. Sainte-Beuve, qui, par situation et par nature d'esprit, pouvait, mieux que personne, voir et juger. Mais il n'était pas le seul à s'exprimer ainsi. Voici M. de Remusat, naguère l'un des princes de la jeunesse de 1820, et non le moins imprégué des idées de 1830. Vers la fin de la monarchie de Juillet, considérant ce qu'est devenue la littérature, il avoue que le résultat « l'inquiète ». « A la suite de la révolution », il n'a constaté d'abord qu'un « premier déchaînement d'idées et de passions qui ne pouvaient rien produire de bon ni de vrai, et dont le résultat naturel devait être une période d'humiliations pour la raison humaine ». Mais ce qui est venu ensuite n'a pas mieux valu : c'est, dit-il, « une réaction enfantée par la peur et le dégoêt, réaction de défiance, d'incrédulité, d'aversion pour tout ce qui peut à la fois ennoblir et égarer l'humanité »; c'est « la



## LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LETTÉRATURE. 269

déroute d'une société intimidée, qui fait devant les fantômes de l'esprit humain, pour essayer de se retraucher dernère ses intéréts » ; c'est » la dispersion funeste des forces morales de la société \* ». Un autre écrivain de la même génération, l'un des plus pars et des plus vaillants, et qui devait perdre seulement en 1848 ses illusions de 1830, Augustin Thierry, dénonçait autour de lui, en 1834, « l'espèce d'affaissement moral qui est la maladie de la génération nouvelle »; il gémissait à la vue de ces a âmes énervées qui se planguant de manquer de foi, qui na savent où se prendre, et vont cherchant partout, sans le rencontrer nulle part, un objet de culte et de dévouement \* ». M. Misard, alors ami de Carrel, et politiquement favorable à la révolution de Juillet, déponcait, en 1833 et 1834, dans la Revue de Paris, les misères morales et antellectuelles de la littérature, perticulièrement du roman et du théâtre : « Que diraije, ajoute-t-il, des effets de cette littérature sur les âmes? D'où viennent ces goûts frivoles, cet égotsme dans l'âge de la générosité et de l'abandon, ce scepticisme desséchant dans l'àge de la foi, cette rouerie avant l'expérience, ces désenchantements avant les illusions, cet amour de l'argent, sans esprit d'avenir, comme celui des courtisanes?... D'où viennent ces amourspropres monstrueux, ce désintéressement contre nature de toute opinion politique, cette guerre contre toute morale, cette exaltation de la chair et des sens, cette révolte de la prétendue liberté humaine contre le devoir? D'où viennent tous ces désordres de l'esprit et de l'âme, smon de cette littérature, qui ne vit que de cela, et qui doit périr par là 2 ? »

Les critiques d'une génération plus récente ne jugeaient pan autrement que leurs devanciers. Vers la fin de la monarchie de Juillet, M. Saint-René Taillandier jetait, dans la Revue des Deux Mondes, un regard en arrière sur la littérature de cette époque. Il se demandait « où était la jeune armée du dix-neu-

M. ve Résour, Passé et Présent, t. L.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Augustin Trimunt, préface de Dix des d'études historiques.

M. Dériré Misano, Manifeste contre la littérature façile (décembre 1935); Lettre au directeur de la Revue de Paris (junvier 1934); Un amendement à la définition de la littérature facile (février 1834).

vième siècle qui s'était avancée avec tant d'enthousiasme et avant convoité des conquêtes si belles ». Il rappelait « ce premier départ de nos volontaires, cette rapide et aventureuse entrée en campagne. La foule était confuse et indisciplinée, mais quelle vie! quel mouvement! Je ne sais si l'on avait un drapeau, ou si ce drapeau représentant quelque chose da bien défini ; mais comme on s'élançait avec joie! comme on s'imaginait poursuivre un but et croire à une cause bien comprise! Quel entrain I quelle impatience d'arriver! Jactance superbe et natve bonne foi, étourderie et résolution. » Eh bren! cette armée est « en désordre et dispersée ». Les plus confiants ont été contraints de reconnaître leur échec. « Non, a-t-on dû se dire, le champ n'a pas été béni, la moisson n'est pas venue. La foi charmante des jeunes années est morte au fond des âmes, comme un feu sans aliment. Il n'y a plus de croyance, il n'y a plus d'idéal. Le talent, l'habileté, ne manquent pas; ils ont, au contraire, acquis des ressources inattendues, mais ce sont des ressources coupables... » Quelle est la cause de cet avortement, de cette « stéribté maladive » ? Le critique la moutre dans l' « infatuation » de cette littérature qui, « après avoir débuté avec enthousiasme, s'était arrêtée tout à coup, des le commencement de sa tâche, et s'étast adorés avec une confiance inoute », et aussi dans le » désordre », dans les « excitations néfastes » qui avaient été la suite de la révolution de 1830 l

Après ces jugements publics, sant-il noter les cris d'indignation on de découragement qui échappaient aux contemporains, dans l'intimité de leurs correspondances? On pourrait en trouver beaucoup Bornons-nous à citer M. Doudan, témotgnant, le 6 noût 1839, du « dégoût » croissant que lui mapire la littérature de son temps. « En y regardant bien, écrit-il, ja ne puis pas méconnaître que je m'irrite à bon droit de ce ton vide et déclamatoire, de ces fanfaronnades d'idées qui ne reculent devant rien, de ce mépris de toute distinction entre le bien et le mal, de tous ces sentiments impossibles qu'on sait



Baur-Ravé Tallarmint, la Littérature et les écritains en France depuis dix ens. (Revue des Deux Mondes, 15 juin 1847.)

semblant d'éprouver, de toutes ces passions contradictoires qu'on suppose dans le même être, de cette langue pédante, forcenée, de ces couleurs et de ces images si vives pour traduire des pensées si froides, de ce manque de mesure, d'harmonie, de bon sens, de convenance en tout genre qui rayoune dans la littérature. Toutes ces accusations sont fondées sur une évidence irréastable; et si l'on était pendu pour tous ces crimes, bien des écrivains devraient se préparer. « Dans une autre lettre, écrite quelques années plus tard , M. Dondan ajoutait : « Il est certain que le grand soleil de la liberté de penser a dévoré les idées; ce ne sont plus que des feuilles mortes, avec lesquelles joue le premier souffle d'air qui s'élève. L'intellgence, affranchie de toute entrave, est devenue comme le Juif errant, marchant toujours et n'ayant jamais plus de cinq sous dans sa poche; ne pouvant s'arrêter nulle part, elle ne s'attache à rien, velus umbra, sicus nubes. Il ne restera bientôt plus, dans ce temps, en fast de talent, que le talent de critique; celui-là gagne à l'impartialité et à l'étendue de l'esprit; mais cette impartialité aussi ve tourner, en s'exagérant, à l'indifférence; cette étendue, en s'accroissant démesurément, ne sera plus que le vide; et, à force de n'être que des spectateurs, de n'éprouver rien pour notre compte et de tout juger sans rien crotre, nous perdons la regle même de nos jugements 🗼

N'est-il pas prouvé, par les aveux publics ou intimes des contemporains les plus compétents ou les moins suspects, que chacun avait alors comme le sentiment d'une décadence, ou dirast presque d'une banqueroute intellectuelle? La cause, ils ne l'indiquent pas tous avec une suffisante netteté; pour cela, il leur eût fallu souvent se condamner eux-mêmes. Plusieurs, cependant, — on a pu s'en rendre compte par les citations que nous avons faites, — laissent entrevoir cette cause; qualques-uns la dénoncent avec une loyale clairvoyance. Vera la fin de la monarchie de Juillet, M. Guizot s'écriait à la tribune de la Chambre : « L'excessive confiance dans l'intelli-



Lettre du 19 septembre 4848.

gence humaine, l'orgueil humain, l'orgueil de l'esprit, permettes-moi d'appeler les choses par leur nom, a été la maladie de notre temps, la cause d'une grande partie de nos erreurs et de nos maux'. . Sans doute, si l'on veut rechercher la genése de cet « orgueil de l'esprit », on reconnaîtra que le principe en existait déjà avant 1880. C'était le point faible, le côté inquiétant du mouvement intellectuel qui avait marqué la fin de le Restauration, le germe de mort qui se mélait à tant de fécondes promesses, ausa bien dans l'école du Globe que dans le « cénecle » du romantisme. En cela, il est vrei de dire que la révolution de Juillet n'a pas été la cause unique de cet avortement final. Mais n'est-il pas manifeste qu'elle a excité, enivré cet orgueil, qu'elle l'a précipité dans tous les excès et, par mite, dans toutes les chutes? Pas d'ambitions, pas d'audaces, pas de révoltes, qui n'aient paru encouragées et justifiées par le succès de l'insurrection politique. C'est encore M. Guisot qui disait, en 1836, à ses contemporains, en parlant de la révolution : « Un tel acte est pendant longtemps, pour la peuple qui l'a accompli, une source féconde d'aveuglement et d'orgueil. La pensée de l'homme ne résiste pas à un tel entratnement ; elle en reste longtemps troublée et enivrée... Regardez autour de vous, regardes l'état général des esprits, indépendamment des opinions politiques ; vous les verrez, et en grand nombre, atteints comme de folie, par le seul fait qu'ils ont vo une grande révolution s'accomplir sous leurs youx, et qu'il leur plairait qu'on en recommençat une autre dans leur sens. » Puis, après avoir montré « le degré d'égarement », et même « le degré d'abassement » auquel trop d'intelligences étaient arrivées, il ajoutait : « Est-ce que vous ne reconnaissez pas dans de tels fasts cette puissance d'une révolution de la veille qui pèse encore sur toutes les têtes, qui trouble et égare la mison de l'homme \*? -



<sup>1</sup> Discours du 26 mars 1847.

Discours du 26 mars 1836,

X

Ainsi, que nous ayons considéré la politique intérieure ou extérieure, l'état matériel ou moral de la nation, la religion on la littérature, partout et tou ours, il a falla constater le mal produit par la révolution de 1830. Il serait facile de prolonger encore cette sorte d'inventaire des pertes subjes et des pénis créés. Ne pourrait-on pas noter, par exemple, après cette date, une altération des relations sociales, une sorte de diminution dans la dignité, la politesse et l'agrément de la vie? Des 1833. M. Sainte-Beuve déclarait que . le bon ton rangé et le vernis moral de la Restauration avaient disparu ». Cet effet se produisait dans toutes les classes. En bas, on remarquait, dans le langage, le plaisir et même le costume populaires, quelque chose de plus débraillé, de plus grossier, comme si l'on était entré dans un milieu où l'on avait moins besoin de se respecter. il y avait en haut un changement analogue; « le monde, a dit M. Guizot, n'offrait plus à moi ni à personne le même attrait; ses salons n'étaient plus le foyer de la vie sociale; on n'y retrouveit plus cette variété et cette aménité de relations. ce mouvement vif et pourtant contenu, ces conversations intéressantes sans but et animées sans combat, qui ont fait si longtemps le caractère original et l'agrément de la société française : les partis se déployaient dans toute leur rudesse ; les coteries se resservatent dans leurs limites 1 ». Un voyageur américain, qui revoyait la France en 1837, après y être venu une première fois en 1817, s'étonnait et s'attristait du changemnet produit dans les relations, les idées, les arts, la littérature, les modes : il y découvrait quelque chose de plus vlugaire, de plus violent, de plus divisé, et il en conclusit que « rien n'était assis sur une hase solide 1 ». Le même voyageur revint vingt ans plus tard,

<sup>·</sup> Mémoires de M. Guisot.

<sup>1</sup> Life, Letters and Journal de Georges Ticknon,

sons le second Empire : il constata une ruine morale et intellectuelle plus complète encore; et alors, se rappelant toute cette fleur de société élégante et polie, qui l'avait charmé sons la Bestauration et dont il avait encore retrouvé quelques vestiges trop altérés sous la monarchie de Juillet, il s'écriait mélancoliquement : « Qu'est devenu tout cela ? » Qu'eût-il donc dit s'il avait pu entreprendre un quatrième voyage, après une nouvelle période de vingt années, et s'il eût visité la France de nos jours ?

Sur cette sorte d'abaissement général et, si nous ceons dire, d'enlandissement, qui résultait de la révolution de 1830, M. Prévost-Paradol a écrit une page remarquable, dans son livre de la France nouvelle. Nous ne pouvons mieux faire que de céder la parole à un observateur si émment et si peu suspect de malveillance : « Plusieurs personnes éclairées, dit-il, qui ont va, sans intérêt personnel et sans passion, le passage du gouverpement de la Restauration au gouvernement de Juillet, m'ont souvent répété qu'il s'était opéré alors, dans l'état moral et social de la France, une sorte de changement subit, analogue à oca modifications brusques de la température que produit le concher du soleil, sous le ciel du Midi ; non pas que le cœur de la France fut déjà refroids, comme de mos jours; au contraire, ou remarquait plutôt alors un développement et une surexcitation des esprits; ce qui avait diminué sensiblement et sans retour, c'était le sentiment de la sécurité générale et je ne sais quelle dignité grave qui régnait encore dans les luttes de la politique, dans les débats de la presse et dans les relations sociales. Les institutions avaient peu changé; les fonctions et les noms des fonctions étaient restés les mêmes ; il y avait toujours un roi, des magistrats, des pairs, des députés; mais on sentait, sans qu'on cut besoin de se le dire, que ces divers noms ne reconvraient plus exactement les mêmes choses, comme si le rang et la dignité de tous s'étaient trouvés abaissés d'un degré par un mouvement d'ensemble. Il n'y avait, dans ce mouvement général, de la faute de personne, et les hommes ne valaient seus doute pas moins que la veille; ils valaient même davantage, si



# LA RÉVOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE. 345

l'on tient compte de l'habileté pratique, de la jeunesse d'esprit, du désir patriotique de bien faire, de l'ardeur au travail, mais le sol, tremblant de nouveau, avait tout ébranlé, la révolution avait repris son cours, et la démocratie, de plus en plus voisine, achevait de dessécher, de son souffle puissant, les dernières fleurs que le tronc si souvent foudroyé de l'ancienne France produisait encore. »

Toujours le mai de la révolution ! Dès 1835, parlant à la France de Juillet, encore tout exaltée de ses barricades victorieuses, tout enganée de cette superstition révolutionnaire qui a si longtemps possédé non-sculement le peuple, mais la bourgeomie, M. Guizot avant osé dire : « C'est un grand mal, dans tous les cas, qu'une révolution; une révolution coûte fort cher, financierement, politiquement, moralement, de mille manières'. » Nous n'avons fait que développer cette parole. La conclusion, - y a-t-il besom de l'indiquer? - est qu'il faut en général détester l'esprit révolutionnaire, qu'il faut en particul er regretter in révolution de 1840. Mais ce serait nous avoir bien mal compris que de s'emparer de cette conclusion pour en faire une arme contre un parti ou un régime. On pourrait disputer longtemps, et sans profit, pour savoir qui est le plus responsable de cette révolution, de ceux qui l'ont proroquée, ou de ceux qui l'ont faite. Voyons-y donc moins la faute de tel ou tel parti que le malheur commun de la France : malhear qu'il faut déplorer, mais qu'il fout surtout travailler virilement à réparer. C'est cette dernière œuvre que devait entreprendre la monarchie issue de 1830; une fois débarrassée du ministère de M. Laffitte, elle allait employer tous ses efforts à se guérir et à guérir la France du mal de cette origine. Commencee tout d'abord, avec une énergie héroïque, par M. Casimir Périer, continuée, pendant dix-sept années, avec des vicissitudes diverses, cette œuvre fait l'intérêt et l'honneur du régue de Louis-Philippe.

Discours de 9 soût 1834.

## LIVRE II

## LA POLITIQUE DE RÉSISTANCE

(13 mana 1831 - 22 pavaren 1836)

## CHAPITRE PREMIER

### L'AVENEMENT DE CASEMIA PÉRIEN

(Mars - aoit 1831)

I. Pendent le déclie du ministère Leffette, tous les regarde s'étaient tournés vers Casimir Périer. Rôle de Périer sous le Restauration et depais la révolution de Justlet. Ses hésitations et ses répagnances à prendre le pouvoir. Il se décide enfin. Composition du cabinet. — Il. Resolution de Perier Homme d'une crise plutôt que d'un système. Son programme au dedans et au debors. Grand effet produit aussitét en France et chet les gouvernements étrangers. — III, Périer veut sestaurer le gouvernement. Il assure con sudépendance à l'égard de Ros et son autorité sur les ministres. Il rétabilt la discipline et l'obélissance pasmi les fenctionnaires. Il fait avortes l'Association nationale. — IV. Efforts de Périer pour former une majorité. Dissolution et électures de juillet 1832. Importance fichesse de la question de la pairie dans la lutte électurale. Incertitude du résultat. Après l'election du président, Périer donne sa démission. Il la ret ra à la nouvelle des événements de Belgique. Son succès dans la discussion de l'Adresse, il est enfin parveou à former une majorité.

1

Au déclin du ministère Lathitte, à cette époque de honte, d'impuissance et d'augoisses, où la monarchie nouvelle et la société française semblaient sur le point de s'abluier dans l'anarchie intérieure et la guerre extérieure, un homme du moins se



rencontrait, vers lequel étaient tournés tous les regards et que chacun, en France et à l'étranger, paraissant invoquer : c'était Casimir Périer. A mesure que s'abaissait et s'effaçant la figure mobile, incertaine, effémicée, superficiellement gracieuse, du ministre qui avant personnibé la politique du laisser-aller, on cut dit que, dans tous les esprits, se dressant plus haute, plus nette, plus luminense, cette autre figure d'une beauté noble, mâle, triste et imposante, au front découvert, déjà ridé par la souffrance et la colère, au regard de feu, aux yeux profonds cachés sous d'épais sourcils, aux lèvres amincies et contractées, avec sa parole impérative, sa brusque démarche, et sa grande stature un peu voulée. Seul, cet homme apparaissent de taille a entreprendre la résistance dont les bourgeois menacés dans leurs intérêts sentaient enfin la nécessité.

Ouelle était la raison de cette désignation et de cette confiance? Ne semble-t-il pas que l'opinion, illuminée par le péril, ait deviné d'elle-même ce qu'il y surait de qualitée de commundement ches Périer. Celui-ci, dans le rôle d'opposition qui avait fait sa bruyante notoriété sous la Restauration, n'avait guère au l'occasion de manifester de telles qualités; ses amis, comme l'a avoué plus tard M. Royer-Collard , les ignoraient. Déjà cependant, avant 1830, certains symptômes avaient révélé qu'il n'était pas homme à se renfermer toujours dans une négation violente et subversive. Même au plus fort de sa guerre contre M. de Serre ou M. de Villele, un observateur attentif ent noté plus de colère batailleuse et d'impétuoezté de tempérament que de parti pres hostile. Surtout à partir de 1828, on avait pu suivre, chez ce véhément chef d'attaque, un travail de silencieuse transformation, produit par le dégoût des alhances révolutionnaires, par la vue plus claire des desseins de renversement qu'il avait involontairement secondés, par l'instinct de gouvernement qui se dégageait en lui et se trouvait mal à l'aise dans l'opposition a. S'écartant de la gauche, il

I Discours our le tombe de M. Casseur Preier.

<sup>\*</sup> Attest Carrel d'ensatteil plus tard, le pour même de la most de Pérter ?

• M. Perrer n. 1 a., 1. lait pour l'appe 1 ton, prise dans l'acception populates du

s'était rapproché de la royauté, au risque de faire muraurer, par ses alliés de la veille, le mot de défection. Il écoutait sans peine prononcer son nom autour du trône, comme celui d'un ministre possible, s'attendait et se préparait, non sans une émotion impatiente, à reprendre, lui qui venait de la gauche, l'œuvre monarchique et libérale qu'avait essayée M. de Murtignac, venu de la droite, et se flattait de réussir, par la violence de sa volonté, là où avast échoué la séduction élégante et attendrie du ministre de 1828 . Tel était le rêve que caressaient à la fois son ambition et son patriotisme, quand éclatèrent les événements de Juillet. Il en fut désolé. « Yous nous faites perdre une position superbe! » criait-il d'abord à ceux qui voulaient pousser la résistance hors des limites légales. Quand, quelques heures plus tard, il se crut, lui aussi, obligé de rompre avec la vieille dynastie, il ne le fit qu'à contre-cœur : si bien qu'un deputé, fort engagé dans l'insurrection, lui a reproché d'avoir employé tons ses efforts à entraver le mouvement révolutionnaire, et a ejouté: • Il l'aurait tout à fait arrêté, si cela avait été en son pouvoir . . La seule vue de l'émeute victorieuse lui répugnant. Ce n'est pas lui qui, comme tant de ses amis, se fût épanché en déclamations satisfaites sur l'héroïque grandeur des barricades, sur la sublimité de l'ouvrier aux bras mus et au fusil poirci de poudre. A quelqu'un qui lui disait alors, sur le balcon de l'Hôtel de ville : « Qu'il est beau d'avoir fait sortir ce peuple de chez lui! » il répondit d'un mot qui le révélait déjà tout entier : - Il sera bien plus beau de l'y faire rentrer. -

Le lendemain de la révolution, ce lendemain si plein d'orgueilleuses illusions pour beaucoup des bommes de 1630, n'éveilla dans l'esprit de Casimir Périer qu'une tristesse mélée d'effroi. Ministre sans portefeuille dans le premier cabinet du



mot. Ses nostracts, d'antres diron pent-être son grane. Il conduisment a sympathiser platter avec les idées d'ordre, de stabilité, de gouvernement, qu'avec les princ pes de liberte, de reforme, de progres. Il avant le goût dit pour ou, «

Sur le role de Casinir Perser avant 1830, on un permettre le renvoyer a ce que j'ai det dans men étude sur le Parte liberal sous la Restouration, p. 129 a 1-2, et p 525 | 150 | 2 Seconds

Il août, il c'effaça volontairement. A peine parat-il une fois à la tribune, le 29 septembre 1830, dans la discussion sur les clubs, pour s'opposer à ceux qui voulaient prolonger la révolution et pour confesser que le ministère avait été jusqu'alors tropfaible et trop incertain. Un autre jour, il poussait M. Dupin à prendre la même attitude et lui creat avec colère, en lui montrant les hommes de la gauche : « Répondex à ces b ..-là, et faites-le avec toute votre énergie '. . . . . Le malheur de ce pays, disait-il, vers le même époque, à M. Odilon Barrot, est qu'il y a besucoup d'hommes qui, comme vous, s'imaginent qu'il y a eu une révolution en France. Non, monsieur, il n'y a pas en de révolution, il n'y a en qu'un simple changement dans la personne du chef de l'État . . Lors de la dissolution du premier cabinet, en novembre 1830, il se retira fort « dégonté » - le mot est de lui - de la besogne qu'il avait vu faire et à laquelle il avait été plus ou moins associé. Aussi fut-il pen disposé à accepter l'offre assez étrange que le Roi lui fit de prendre le portefeuille de l'intérieur dans le ministère de M. Laffitte. Il préféra remplacer ce deraier à la présidence de la Chambre. Que son jour dût venir, il en avait le pressentiment, mais il était résolu à n'accepter le pouvoir que quand il pourrait l'exercer sans les compromissions et les défaillances dont il venant d'être le témoin. A ceux qui le pressaient de se mettre en avant : « Il n'est pas temps, répondait-il ; c'est trop tôt ; sacbes attendre. » Pendant que les deux politiques de la résistance et du mouvement commençaient à s'entre-choquer dans le Patlement, unmobile à son fauteuil, il observait les événements et les Rommes avec une attention anxieuss, et l'on voyait, dit un contemporain, « se réfléchir, sur ce front pâle et triste, toutes les émotions de la lutte et passer comme l'ombre de l'orage qui grondait au dessous de lui ». Cepondant le désordre augmentant, et, chaque jour, Périer devant se demander, avec plus d'angoisse, si son heure n'alluit pus sonner. Cette question étant l'obsession de ses jours et de ses nuits; il y revenant avec

Memoires de M. Papan, t. 11, p. 218.

Memoir es de M. Odilon Barrot, t. 1, p. 215.

persistance dans ses épanchements intimes, et la débattait avec une sorte de terreur d'être obligé de prendre un parti, « Je l'ai vu, raconte M. de Rémusat, refuser la parole à des députés, ses amis, sur des choses insignifiantes, dans la crainte de les voir amener prématurément à la tribune la question décisive. Après les émeutes de février 1831, en face du dégoût, de l'indignation et de l'épouvante souleyés par l'impuissance et la lacheté du ministère, Périer dut reconnattre l'impossibilité de prolonger une telle expérience. Mais, tout en entendant l'appel d'une nation en détresse, tout en comprenant qu'il devoit à son pays et à sa gloire d'y répondre, il n'en ressentait pas moins une répulsion et un effroi douloureux qui s'augmentaient à mesure qu'il approchait davantage du pouvoir, on eût presque dit ces angoisses, ces déchirements intimes, par lesquels Dieufait parfois payer aux àmes la grâce et l'honneur d'une vocation religieuse.

Elle n'était ni aisée ni donce, la tâche de ceux qui s'entremirent alors patriotiquement pour pousser Casimir Périer à la place de M. Laffitte. Il leur fallut d'abord persuader le Roi, peu disposé, on le sait, à renvoyer un ministre « commode » et à en prendre un qui ne le serait certainement pas. Un personnage fort mélé à ces négociations nous montre Louis-Philippe contrarié, consterné même jusqu'eux larmes et presque malade de la nécessité de se soumettre aux vives et impérieuses exigences du nouveau ministre 1 . Toutefois ce prince était trop politique et trop patriote pour ne pas faire bientôt céder ses hésitations et ses répugnances devant l'évidence du péril public. Ce fut de l'autre côté que les négociateurs rencontrèrent, jusqu'an dermer jour, le plus de difficultés. Si le Roi redoutant Périer, celui-ci se méfiait du Roi, le jugeant par les compromissions de la première heure, il le croyait trop engagé dans la politique de laisser-aller, pour qu'on put espérer son concours fidèle et ferme à l'œuvre de résistance : méfiance dont l'événement devait prouver l'erreur et l'injustice. Dès le

20

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires du général de Ségur, t. VII.

28 février, le général de Ségur était venu trouver Périer de la part de M. de Montalivet, qui, bien que collegue de M. Laffitte, comprenait de quelle urgence était un changement de ministère et de politique; Périer se montra triste, hésitant, et fint même par refuser. Le lendemain, le général revint à la charge, comme il prononçait le nom du Roi, son interlocuteur éclata : Out, oui! vous me répondes de tout, je n'ai plus qu'à accepter, me voilà ministre! Mais alors, vous et Montalivet, me répondesyous de tous les fuax-fuyants qu'on prendra, de toutes les portes de derrière qu'on se gardera et qu'on tiendra ouvertes à posadversaires? De là, pourtant, ma marche entravée, mille obstacles entre moi et mon but, toutes mes résolutions dénaturées, avortées ou changées en demi-mesures! Me répondres-vous aussi de l'abandon de cette politique étroite qui pense gouverner par des diners donnés alternativement aux chefs des partie les plus contraires, et par les articles des journaux qui les racoatent? Renoncera-t-on à ces prostitutions de la royauté devant les républicains et les anarchistes, à l'avilissement de ces camaraderies révolutionnaires, à ces scandaleuses déclamations contre l'hérédité qu'on prête à l'héritier même de la couronne? Croyez-moi . quand ce ne serait que par ce côté ou par \*\*\*, le pouvoir m'échapperait ; je serais trabi sans cesse!... Il fallait m'écouter, il y a trois mois, quand le dégoût me força de quitter le ministère! J'ai prédit alors qu'on me rappellerait, mais trop tard, comme Charles X ! Eh bien, en effet, nous y voilà, et pour celui-ci comme pour l'autre, le mardi et le mercredi sont passés, et nous en sommes au jeudi! Il est bien temps d'appeler le médecin, quand la mort vous frappe l'et quelle mort! Voyex l'émeute de l'archevéché! Voyex les armes du Roi! Lui laisser imposer une telle honte! On ne les a pas plus défendues que celles du ciel ! Quoi l'vous vous dates mes amis, et quand le pouvoir est tombé dans la boue des sues, lorsqu'on ne peut plus y toucher sans se salir, vous voules que je le ramasse 1... . Et Périer continua ainsi pendent plus d'une heure, frappant du poing la table, ses genoux, ceux du général, ou lui saisissant le bras avec violence. Ge fut sculement ciuand



il se trouve à bout de force et de colère, surpris lui-même d'avoir passé toutes les bornes, que son patient et adroit interlocuteur parvint à lui faire convenir qu'il avait exagéré, et profite de cet aveu pour lui arracher un demi-assentiment '.

La partie était lois d'être définétivement gagnée. Plus d'une fois spoore, dans les jours suvants, les intermédiaires purent croire les pourpariers rompus, toujours par le fait du futur ministre. C'étaient sans cesse quelques nouvelles objections à lever, quelques nouvelles exigences à transmettre au Roi, qui ne s'en rebutait pas et consentait à tout. La famille de Casmir Périer, justement soumeuse de l'état de sa santé, le détournait d'ailleurs d'accepter le pouvoir. Il ne rentrait pas ches lui, après ces conférences, encore bouleversé de ses oragenses indécisions, sans que madame Péner inquiète ne lui rappelàt l'arrêt des médecins qui lui ordonnaient le repos. Pour le disputer à ces affectueuses influences, il fallait lui rappeler le péril public, chaque jour plus pressant. Gependant le temps s'écoulait, et parfois c'était à se demander si l'on était plus avancé qu'à la première heure Le 11 mars, dans la soirée, M. de Montalivet, M. d'Argout, M. Dupin, qui avaient été successivement envoyés par le Roi, trouvèrent Périer absolument découragé, · Que puis-je, disait-il, et qui me secondera? Qui remettra de l'ordre dans nos finances? Savez-vous que le Trésor est aux abois et à la veille de cesser ses payements \* ? » Le nom du baron. Louis fut alors prononcé; Périer déclara qu'avec son concours seul, il pourrait tenter ce qu'on lui demandait. Aussitôt l'un des négociateurs courut ches l'éminent financier : celui-ci tout d'abord se défendit vivement d'accepter une succession anasi compromise que celle de M. Laffitte; mais, devant de nouvelles instances, sa résistance céda. A onse heures et demie du soir, sou acceptation était rapportée à Périer, qui autorise alors M. de Montalivet à déclarer au Roi qu'il se chargeait du ministère.



<sup>\*</sup> Mémoires du général de Ségur, t. VII, p. 390 et suiv. — « Je ne veux pas, dissit encore Périer à cette époque, jouer le rôle de Strafford et me mettre sur la brèche pour un Charles I<sup>es</sup> qui seguerant ensuite léchement ma stutence. Non, aon, il faut, si Strafford monte à l'enhafond, que Charles I<sup>es</sup> I'y suive. » (Notes inédites de M. Davergier de Haurmane.)

Deux jours plus terd, le 18 mars, alors qu'on croyait tout conclu, le général de Ségur fut informé que de nouvelles difficultés avaient surgi. Il se rendit ches Casimir Périer, qu'il trouve couché dans une chambre basse et resservée; un canapé Aroit, au fond d'une sorte d'alcève en boiserie, lui servait de lit. Ce petit cadre contrastait avec la haute taille du personnage et le faisait parattre un colosse. Périer était sur son séant, en chemise, les bras croisés et les mains crispées. . Ses yeux, rapporte le général, semblasent lui sorter de la tête pour me repousser. . - . Comment, lui dit son visiteur, vous bésites encore! votre ministère n'est point formé! - Non, je n'hésite plus, cria-t-il d'une voix qui fit explosion. Je ne veux plus de votre infâme présidence! Dans quelle caverne m'avez-vous poussé? Personne, hors des trattres, ne veut m'y suivre... Sur quoi m'appuierai-je? La garde nationale? Mais arrive-t-elle jamais à temps? Le majorité? Les avez-vous vus hier, à la Chambre, avec leur attitude timide et irrésolue? Ils s'étonnaient de ce qu'ils appelaient l'essai basardeux que j'osais tenterl Voilà comme ils m'ont soutenu! . Le général tacha de la calmer et de relever son courage; puis, le voyant toujours rebelle à ses instances : « Enfin, dit-il, vous mériteries le reproche qu'hier le Courrier vous adressait. - Quoi! quel reproche? demanda vivement Périer. - Celui d'un caractère où l'incertitude l'emporte sur les nobles inspirations, qui n'osa point exécuter ce qu'il conseille; à qui le pouvoir fait peur et qui, dans l'occasion, disparatt. . Le général vit que l'argument avait porté : il pressa encore. Esfin, Périer s'élança de son lit et s'écria : « Vous le voulez, vous m'y forces; eh bien, j'accepte l . Puis, la main sur son côté droit : « Mais sachez-le bien, your me theal c'est un meurtre! c'est me vie que vous exiges de moi! vous ignorez tout ce que je souffre, combien le repos m'est indispensable, et que je vais mourir à la peine. Oui, avant un an, vous le verres, j'aurai succombé !. . Ne



<sup>\*</sup> Mémoires du général de Ségur, t. VII, p. 397 et suiv. — Ce primentiment funébre obsédant alors l'esprit de Perier, et le général de Ségur n'est pes le soul taquel il l'a exprime. Il a répeté plusieurs fois à M. de Montalivet et aux autres

dirait-on pas que, dans ce ministère, tout devait avoir une sorte de grandeur tragique, jusqu'à ces préliminaires où, d'ordinaire, n'apparaissent que l'égoïsme des ambitions et le conflit de mesquines intrigues?

Cette fois, du moins, Périer ne se dédit plus. Dans le soirée, les décrets étaient signés, et le lendemain, 14 mars, le Moniteur les publiait. Le cabinet fut ainsi composé : M. Casimir Périer, président du conseil, ministre de l'intérieur; M. Barthe, garde des sceaux; le général Sébastiani, ministre des affaires étrangères; le baron Louis, ministre des finances; le maréchal Soult, ministre de la guerre ; l'amiral de Rigny, ministre de la marine ; le comte de Montalivet, ministre de l'instruction publique et des cultes; le comte d'Argont, ministre du commerce et des travaux publics. Sauf deux, le baron Louis et l'amiral de Rigny, tous les collegues choisis par Périer faisment, la veille, partie du ministère Laffitte. Quelques-uns avaient seulement changé de portefeuille : M. de Montalivet était passé de l'intérieur à l'instruction publique; M. Barthe, de l'instruction publique à la justice; M. d'Argout, de la marine au commerce. Ce fait seul montre à quel point tout était alors troublé et faussé dans notre régime parlementaire. D'ailleurs, le public n'en avait pas moins le sentiment qu'il était en présence d'un ministère tout nouveau, créé pour suivre une politique absolument opposée à celle du cabinet précédent. Le nom de Casimir Périer, qui absorbait et effaçait tous les autres, suffisait à marquer la différence et l'opposition,

Н

Ce pes franchi, le nouveau ministre ne regarda plus en arrière. Il avait beaucoup hésité à entreprendre l'œuvre; it n'hésita pas dans l'exécution. Non qu'il se fit illusion sur les

personnes qui la pressaient : « Vons la voulez, mais rappelez-vous que si j'entre su ministère, j'en sortirai les pieds les premiers. »



difficultés : par la nature un peu chagrine de son esprit, il était plutôt disposé a se les exagérer. Il avant vu de trop près ses anciens amis de la gauche, pour partager le ninis optimisme qui contestait le pérel révolutionnaire : « C'est que je les connais, disait-il au duc de Broglie; ils sont capables de tout ". »! Seulement la vue du danger ne troubleit pas sa volonté, n'intimidait pas son courage. S'il doutait du succès, il ne doutait ni de sa mission, ni de la nécessité de sa politique; se faint peu aux autres, mais ayant confiance en lui-même; voyant la mort devant soi, mais sûr de son devoir et de sa gloire.

Casmir Périer était bien l'homme qu'il fallait. A l'heure où tont s'abaissait, il avait l'ême haute, parfois hautaine, « dominant avec mépris, a dit un homme asses fier lui-même pour le bien comprendre, les misères d'une popularité de vanités et de crailleries », tellement que « le simple idée de fléchir devant un caprice populaire lui faisait monter le sang au visage \* . . A l'heure où, par l'effet d'une sorte d'intimidation, les honnétes gens, mertes et passifs, se laissaient imposer tous les compromis et toutes les capitulations, il était l'action personnifiée; aussi énergique dans la résistance qu'il l'avait été autrefois dans l'attaque, il y apportait même fougue, parfois même colère, même intrépidité héroïque; avant, du reste, les attributs physiques de ses qualités morales : « Comment, disait-il en souriant, yeut-on que je cède, avec la taille que j'ai? . A l'heure où tout se perdait par l'irrésolution et le lasser-aller des gouvernants, il savait vouloir et commander; on lui reconnaissait « je ne sais quel don de faire obéir ses amis et reculer ses adversaires 1 ; il en impossit aux uns comme aux autres, par la promptitude et l'autorité de sa démarche, de son geste, de son regard, de



<sup>·</sup> Correspondance médite du duc de Broglie. — M. Thiere, en 2674, dimit unes à un personnage politique du parti conservatuur, en parlant des hommes de la gauche : « C'est que je les connaix; ils sunt mechanis, très-méchanis, » La laurage est le même. Périer en conclusit qu'il fallait combattre ; M. Thiere, qu'il fallait combattre ; M. Thiere, qu'il fallait rapitules.

<sup>2</sup> Souvenirs de feu dac de Broglie.

Expression de M. Vitet.

son accent, et même, quelquefois, par un silence qui révélait une décision inébranlable.

Homme d'une crise plutôt que d'un système, plus apte à l'action qu'à l'étude et à la méditation, d'une instruction incomplète, mais à la quelle il suppléait par un esprit rapide, pénétrant et sensé, il voulait raffermir l'État ébranlé, sans se piquer d'apporter aucune doctrine nouvelle; il ne se préoccupait pas, comme M. Guszot, de rendre à la société des principes politiques qui pussent remplacer ceux qui avaient été détruits, et de reprendre en sous-œuvre la monarchie nouvelle, pour lui donner une base théorique qui ne fût plus seulement le fait révolutionnaire. Lui-même, il confessait sur ce point son incompétence, avec une modestie à laquelle se mélait un certain dédain pour les « révenrs » et les » chimériques ». Sa conception de l'ordre était évidenment un peu terre à terre et matérialiste; le dégoût qu'il éprouvait peur l'anarchie était moins celui d'un philosophe que celui d'un homme d'affaires, et il se montrast plus soucieux d'assurer la paix de la rue, la accurité du commerce, le fonctionnement régulier de la machine administrative, que de restaurer dans les âmes l'ordre moral si gravement troublé. Après tout, il répondait ainsi au besoin premier du moment, à celui du moins que ressentait le plus et que comprenait le mieux une bourgeoisie plus occupée d'intérêts que de principes, plus accessible à la peur qu'à la foi. N'y a-t-il pas une part de vérité dans cette boutade attribuée à M. Royer-Collard : « M. Cassmir Périer eut un grand bonbeur; il vont au moment où ses défauts les plus saillants se transformerent en préciences qualités : il était ignorant et brutal; ces deux vertus ont sauvé la France. . Entre ses mains, d'ailleurs, la politique empirique grandissait singulièrement. Ces qualités natives, qui me cherchaient pas à se raisonner et à s'analyses, qui s'ignoraient même jusqu'au jour où elles appararent dans l'action et se développement dans le péril, n'étatent-ce pas des dons rares entre tous, plus rares que l'instruction, que l'esprit, que la philosophie? n'était-ce pas le génie du pouvoir et ce que le même Royer-Collard, sur la tombe de Périer, appellera magni-



fiquement « ces instincts merveilleux, qui sont comme la partie divine de l'art de gouverner » ?

Dès le début, pas un tâtonnement. Le nouveau président du conseil saisit la première occasion de définir son programme ! : Au dedans, l'ordre, sans sacrifice pour la liberté; au dehors, la paix, sans qu'il en coûte rien a l'honneur. » Il annonce fièrement que son « ambition » est de rétablir » la confiance, sans laquelle rien n'est possible, avec laquelle tout est facile » : confiance des citoyens dans le gouvernement, dans sa volonté et dans sa puissance de leur assurer « l'ordre loyal et le pouvoir dont la société a, avant tout, besoin » ; confiance de l'Europe dans la France et de la France dans l'Europe. Le mai, des deux côtés, vient de la révolution; Périer ne peut, sans doute, la désavouer, mais il s'efforce, fût-ce un peu aux dépens de la pure logique, de la restremdre et surtout de l'arrêter. Il · adjure tous les bons citoyens de ne pas s'abandonner euxmêmes », en leur promettant que « le gouvernement ne les abandonnera pas et n'hésitera jamais à se mettre à leur tête ». Il s'engage à résister à la double prétention révolutionnaire et belliqueuse des partis avancés : • L'exigence bruyante des factions, dit-il, ne saurait dicter nos déterminations : nous ne reconnaissons pas plus aux émeutes le droit de nous forcer à la guerre que le droit de nous pousser dans la voie des innovetions politiques. »

On n'était plus habitué à ce langage si net, si ferme, où semblait passer un souffle de commandement, à cette politique si sûre de ses moyens et de son but. L'effet fut tout de suite considérable. Dans une nation qui se voyait aller à la dérive, il y eut comme la sensation matérielle qu'une main vigoureuse veneit de saisir le gouvernail. « Voici enfin un homme politique, dissit Lamartine, dans une lettre intime, le 24 mars 1831; je ne m'y uttendais guère. Casimir Périer vient de poser le doigt sur le vif. Son discours, comme discours ou verbe politique, est, a mon avis, ce qui a été dit de plus juste et de mieux arti-



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discours du 18 mars 1831.

culé depuis la Restauration. Si les éléments du gouvernement ne crèvent pas dans la main de cet bomme, il pourra gouverner 1. » La charrette est retournée du bon côté, écrivait M. Guizot, voilà le fait. Depuis quelques jours même, elle commence à marcher et l'effet en est déjà visible... Amis ou ennemis, tous prennent Périer au sérieux. C'est beaucoup, c'est plus de la moitié". » L'impression ne fut ui moins vive ni moins prompte à l'étranger. « Quel bonheur que Gasimir Périer soit nommé! disait lord Palmerston dans une lettre du 16 mars adressée à lord Granville; avec lus, nous pouvons espérer la paix à l'intérieur et à l'extérieur de la France. Je vous invite à le cultiver et à lui faire comprendre que le gouvernement angles met toute sa confiance en lui, et considère sa nomination comme le gage le plus solide et la meilleure garantie de la paix 1. = M. de Werther, ambassadeur de Prusse, écrivait à son gouvernement, le 13 mars : « J'avoue que, pour la première fois depuis la révolution, je trouve une lueur de paix dans la formation du nonveau ministère\*. . Le 20 mars, aussitôt après avoir appris la formation du nouveau cabinet, l'homme qui personnifiant, avec le plus d'autorité, les défiances et les inquiétudes de la vieille Europe à l'égard de la France. de 1830, M. de Mettermich, s'exprimait ainsi dans une lettre à l'ambassadeur d'Autriche à Paris : « Avec la connaissance parfaite que vous avez de nos vues et des vœux que nous formons, vous ne serez pas surpris de la satisfaction que nous fait éprouver la recomposition du ministère français. Il est chargé d'une lourde tache, mais les vœux de tous les hommes de bien doivent lui rester acquis. Les puissances trouveront facilement moyen de s'entendre avec un cabinet dont la pensée est définie... Nous tendons, dans un intérêt commun, la main au cabinet du Palais-Royal; qu'il nous tende la sienne. Vous ne sauriez trop insister dans ce sens \*. . Un autre hommage, plus aignificatif encore, ne

<sup>1</sup> Correspondence de Lamartine, t. VI.

<sup>2</sup> Lettrey de M. Crisot & se famille et à ses amis, p. 107.

Buswan, Life of Palmeriton, t. 31, p. 53.

<sup>4</sup> Bittaminn, Gerchichte Frunkreichs, 1880-1879.

Mémoires du prince de Mettermak, t. V. p. 428.

manque pas à ce début de Casimir Périer, ce fut le cri de rage du parti anarchique, dont tous les journaux sonnèrent aussitét le tocsia de la révolution en danger.

## ш

Peu après avoir pris la direction des affaires, Casimir Périer disait, à la tribune de la Chambre des députés : « Pour garder la paix au debors, comme pour la conserver au dedans, il ne faut peut-être qu'une chose, c'est que la France soit gouvernée 1. . Elle ne l'était plus depuis la révolution, qui, selon la parole de Louis-Philippe, « avait brisé les ressorts du pouvoir 9 », Comme le disait encore le président du conseil, le mai était moins dans la force de l'opposition, après tout, peu considérable, que dans l'impuissance de l'autorités/Restaurer cette dermère était l'œuvre préalable, nécessaire, sans laquelle le nouvenu cabinet ne pouvait exécuter son programme, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Cette autoraté devait même être d'autant plus solidement assise, que tout, autour d'elle, était plus troublé. Aussi Périer, réagissant contre la sotte méñance qui est la suite ordinaire des révolutions et qui tend à désarmer le ponvoir, proclamait-il hautement qu'il voulait un gouvernement fort .

Dans ce dessein, il commence par s'assurer qu'il ne rencontrera à côté de lui ni trabison, ni défaillance, ni tirallements; qu'il sera, ce qu'on n'a pas encore va depuis la monarchie nouvelle, un véritable premier ministre, ayant tout le gouvernement dans sa main. Comme il assume la pleine responsabilité, il se croit autorisé à revendiquer le plein pouvoir, et

<sup>1</sup> Sangon du 18 avril 4831.

<sup>\*</sup> Discours de clôture de la session, 20 avril 4921.

<sup>\*</sup> Il faisant dire au Roi, dans le discours du trône du 25 juillet 1881 ; « Le France a voule que la royauté fût mationale ; elle n'e pas voule que la royauté fût ampungante ; un gouvernement sans force ne saurait convenir à une grande nation, »

a affiche courageusement, dit Carrel, la volonté d'attirer tout à lui, les affaires comme les haires . Il ne le fait pas sans manifester parfois des exigences impérieuses et cassantes qui sont dans sa nature, et que justifie, ou tout au moins excuse, un de ces états violents et périlleux pour lesquels le sénat romain eût nommé un dictateur. C'est d'abord contre le Roi qu'il croit avoir à se mettre en garde, redoutant, et ses complaisances pour la révolution, et son désir de gouverner par lui-meme. D'avance, il a imposé les conditions qui lui paraissent non-seulement garanter, mais manifester aux yeux de tous son absolue indépendance de premier ministre responsable ; et, au début de son administration, il tient rudement in main à ce que ces conditions soient observées, assemblant habituellement le conseil des ministres ches lus, hors la présence du Boi, et le faisant annoncer chaque fois dans le Monteur, refusant, même quand le conseil se réunit su château, d'y admettre le duc d'Oriéans; prescrivant que toutes les dépêches lui soient remises avant d'être envoyées un Roi, et que men, venu de ce dernier, ne soit inséré au Moniteur, sans l'assentiment du président du conseil. Dens ces précautions, il y a souvent quelque exagération; dans ces méhances, quelque injustice ; la roideur impatiente avec laquelle il impose les unes et témoigne les autres, parfois publiquement, montre que si l'ancien opposant a senti la nécessité de défendre la monarchie, il n'a pas aussi bien appris à la respecter. Et pourtant, n'était-ce pas ce respect qui manquait le plus à la stabilité de la royauté nouvelle? Quand, dès les premiers jours, Périer exigent que Louis-Phisippe quittit le Palais-Royal pour venir s'établir aux Tuilones, il se préoccupait de restaurer l'ancien prestign de la couronne; il se fût montré plus logique en ne contrariant pas ini-même cette restauration difficule par des procédés qui parfois ne manifestaient l'autorité ministérielle qu'eux dépens de la dignité royale. Louis-Philippe souffrait souvent d'être ainsi traité; il en souffrait même d'autant plus que, par ses défauts comme par ses qualités, se nature était absolument différente de celle de Périer; mais il cédait à l'as-



cendant de cet homme. D'ailleurs, dans l'esprit si politique du souverant, le souce du pérd public effaçant tout le reste, et même quand il trouvait son ministre le moins agréable, il n'oubliait jumais que le pays avait besoin de le conserver. Doit-on croire, du reste, que le Roi, avec son adresse froide et souple, finit par acquérir sur le véhément président du conseil une influence que celui-ci subit sans s'en douter? On sait la parole que Louis-Philippe eut la prudence de ne pas prononcer avant la mort de celui auquel elle s'appliquait, et où, avec une part de vérité, il y avait peut-être quelque illusion de l'amour-propre royal : « Périer m'a donné du mai, mais j'avais fini par le bien équiter. »

Dans la cour et dans la famille royale, on ne voyait pas sans déplaisir l'arrivée d'un ministre qui annonçait devoir traiter le souverain si rudement. Le duc d'Orléans était fort mécontent d'être exclu du conseil. Quand Périer se montra pour la première foss au Palais-Royal, il crut a'apercevoir que les courtisage, le prince royal, Madame Adélaide et la Reine elle-même, à ce mament fort prévenue, l'acqueillaient très-froidement. Le Ros seul, bien qu'il eût l'air un peu contraint, lui faisait bon visage. De son œil perçant, le président du conseil percourat tous les groupes, pais s'adressant au Roi : « Sire, je désirerais entretenir Votre Majesté en particulier. . Quand ils furest seuls : « Sire, je croyais hier pouvoir servir utilement Votre Majesté, et j'ai accepté ce portefeuille. Je vois que je m'étais trompé et je prie Votre Majesté de la reprendre. » Le Roi, surpris, inquiet, demanda l'explication d'une aussi brusque résolution. « Sire, répondit Périer, en prenant la présidence du conseil, je savais que j'avais à latter contre deux factions décidées à renverser le gouvernement, mais j'ignorais que j'eusse à lutter contre votre maison, le dirai-je même, contre votre famille. Cela change entièrement la question et ne me permet plus une tentative au-dessus de mes forces. . — Protestation du Roi. — « Sire, mes yeux me trompent rarement, et j'ai vu. . - . Vous vous trompez, et je vais vous le prouver. », Louis-Philippe fit aussitôt venir la Reme : - Monsieur Périer,



dit-il alors, voici la Baine qui désire vous témoigner elle-même combien elle a d'estime pour votre caractère et quel fonds elle fait sur vos services. » Même cérémonie pour Madame Adélaïde et pour le duc d'Orléans!. L'épreuve fut décisive et eut raison de toutes les résistances. D'ailleurs, la Beine, mieux éclairée, ne tarda pas à prendre en grand goût le premier ministre, et devint son alliée la plus dévouée,

Périer ne se contente pas de prendre ses précautions contre le Roi et contre la cour, il veut aussi assurer son autorité sur les membres du cabinet. Il a vu les divisions et l'incohérence des précédents ministères; il ne constitue le sien qu'après avoir demandé à tous ceux qu'il y appelait une adhésion soumise et dévoués à sa politique; il veut même que cette adhésion soit publique, et, le jour où il apporte son programme à la Chambre. les autres ministres doivent lui succeder a la tribune pour confirmer ses déclarations. Cette prépondérance qu'il établit ainsi dès la première beure, il devast, jusqu'à la fin, la maintenir avec fermeté, parfois presque avec brutalité démoin ce jour ou, en pleine Chambre, il crusit impatiemment'à M. d'Argout, qui se disposait à parler à contre-temps : « Ici, d'Argout! » Et celui-ci revenait à sa place, non sans humeur, mais sans révolte. Le maréchal Soult lui-même, malgré sa grande position, n'était guère mieux traité. Périer, a tort ou à raison, le soupçonnait de ne lui être pas très-fidèle. Quand quelque acte du ministre de la guerre pouvant confirmer ce soupçon lui était dénoncé, il entrait dans des colères terribles et lui écrivait des lettres comme celle-ci : « Ne vous permettez plus de ces choses-là, ou je vous brise comme verre. \* Le maréchal alors filait doux. Par contre. l'un de ses ministres était-il aux prises avec quelque embarras, avait-il prété le flanc à quelque violente attaque, Casimir Périer ne songeait pas un moment à l'abandonner pour s'épargner à lui-même un ennui; lui rendant en protection ce qu'il exigeait en fidélité et soumission, il venait ouvertement à son secours et le couvrait de sa propre responsabilité. Du reste,



<sup>1</sup> Notes inédites de Duvergier de Haurenne.

le public ne voyait que lui. Ses collègues ne comptaient pas; « Ce qui se fait, écrivait M. de Rémusat le 2 avril 1831, émane uniquement de la volonté du président du conseil 1, »

Tout cela n'est, en quelque sorte, que le préambule d'une réforme plus étendue. Sous un gouvernement qui ne sait plus commander, les fonctionnaires ont perdu toute habitude d'obéir. Beaucoup, nommés sur la recommandation de La Fayette ou de ses amis, sont de cœur on de fait avec les hommes de désordre ; les ambitienx, du reste, out trouvé, jusque-là, plus d'avantages à courtieer la popularité d'en bas qu'à suivre les instructions de leurs chefs. Faire disparattre cette anarchie administrative est une des premières préoccupations du nouveau ministre. Sans doute, comme l'écrit un de ses collaborateurs , il est « impropre aux détails de l'administration », procede par à-coups, ne suit pas les affaires et ne les embrasse pas toutes à la fois ; mais il est admirablement propre à imposer une volonté, à donner une impulsion et. comme le dit le même observateur, à « remettre la main sur les préfets et par eux sur la France ». Sous toutes les formes, circulaires, discours, articles dans le Moniteur, il rappelle publiquement et solennellement à ses fonctionnaires cette vérité qui; en temps normal, serait d'une banalité naïve, mais qui est alors presque une nouveauté hardie, que - le gouvernement veut être obéi ». Il menace ceux qui « complaisent aux passions factiouses on pactisent avec la violence ., et promet, an contraire, son a appui a et sa a protection a à ceux a qui feront exécuter avec fermeté les lois du pays et qui ne trahiront point, par complaisance ou par faiblesse, la confiance du

<sup>1</sup> Documents inédits,

Este observation est de M. de Rémuset, qui était, seus titre bien déterminé, le lieutement de Carimir Périer su ministère de l'intérieur. Il émiraté à M de Barunte, le 2 avril 1881. « Je me sons dispesé à seconder le nouves ministre; on me l'a tent conseillé, on m'y a tent pressé, que me voilà à peuprés ministre de l'interieur, au moins pour les détails. » Le valuouge de Périer prodaimit, du reste, un effet singulier sur le nature apopuque et indolmets de son collaborateur. « M. de Rémunt est ressurenté d'un manière marveilleus, écrivait la ducheuse de Broglie le 8 avril 1831; il travaille, il est unume, et se dit pratque plus de mai de ce qu'il faut. » (Doquesante quédite.)

pouvoir et les intérêts de la société. Bientôt même, if laisse voir qu'il ne se contente pas de cette soumission, qui est été pourtant déjà un grand progrès; il veut un concours dévoué, ardent. . Ce ne sont pas des agents qu'il me faut, dit-il un jour, ce sont des complices. » Dès la première beure, une occasion s'est offerte de faire comprendre aux fonctionnaires le nouveau régime auquel de sont soumis. On sait que, dans les derniere jours du ministère Laffitte, les « patriotes » avaient fondé l'Association dite nationale; ceux qui en faisaient partie s'obligenient, - sur la vie et sur l'honneur . à combattre par tous les sacrifices personnels et pécuniaires, l'étranger et les Bourbons. A paine le ministère Périer est-il constitué, que les journant de gauche répondent en publiant, avec grand fraces, les statuts de l'Association et en present les citoyens d'y entrer; ils ne dissimulent pas le caractère de défiance injuriouse contre le gouvernement, que prend de plus en plus ce mouvement, sorte de nouvelle Ligne, dont La Fayette est le duc de Guise, et qui, comme la première, prétend se substituer à une royauté suspecte. Tel est alors le trouble des esprits, que plusieurs fonctionnaires, et non des moindres, des conseillers d'État, des magistrats, des officiers attachés à la personne du Roi, s'affilient publiquement à cette association, à côté des membres les plus en vue du parti de l'Hôtel. de ville. Périer n'héate pas un instant. Des circulaires de



Dans et circulaire sux prifets, Canimir Périer ditait : « La société troublée ne se calme par sus un jour. Les passions s'animent, menacent l'ordre public et semblent constituer un pouveir nouveau. La laberte de la France est bors de péril, elle repose nom la senvegarde de la auton : garantie par la constitution de l'État, elle me l'est pas moins par la velonté du prince, par l'origine de sa passione. Le premier devoir du gouvernement est donc, en lassant la liberte encière, de rétablir l'erdre, et, pour y parvenir, de rendre à l'autorité toute in torce et toute su dignité. Telle est l'ambition, telle est la mission du ministère astuel. « Et plus loin : « En irritant les défences populaires, l'esprit de faction » en provoquer sur quelques points du reyause des desordres graves, des séastions ediresses. L'enterité a est tronvée souvent trop faible pour lui résister. Il est temps que cet état de choses ait un terme. Si l'administration pa se montrait forte et décidée, is les tentatives de désordre se renouvelaient ençore, elles comprometraient la prospérité publique, elles aggravernent les souffrances de l'audentre et du conteners et altereraient, eux yeux des peoples de l'Europe, le besu caraîtère de noire révolution. »

tons les ministres interdisent aussitôt à leurs subordonnés cette affiliation 1. Grands cris des meneurs de la ganche, qui, La Fayette en tête, soulevent à ce propos un débat dans la Chambre ". Le ministre tient bon, et, la discussion finie à son aventage, il révoque MM. Delaborde, side de camp du Roi et conseiller d'État, Odilon Barrot, conseiller d'État, le général Lamarque, commandant supérieur des départements de l'Quest, Duboys-Aymé, directeur des dommnes à Paris, et quelques autres qui avaient donné l'exemple de la désobéissance . Cet acte de vigueur a un effet décisif. L'Association nationale avorte, et, surtout, il n'est plus un fonctionnaire, grand ou petit, qui na comprenna la nécessité d'obéir. Aussi, à la suite de ces mesures, le Journal des Débats peut-il écrire : « Une question était posés : Y avait-il un gouvernement en France, ou bies la révolution de Juillet n'avait-elle compris la liberté que comme le renversement de tout pouvoir parmi nous, comme le règne arbitraire des factions, comme la confiscation, à leur profit, de cette force active et souveraine qui est préposée à la garde de tous les intérêts d'un peuple, à la garde de ses los et de ses frontières? Cette question vient d'être résolue : la France sera gouvernée \*. » Peu après, le Roi, dans l'un de ses voyages, est conduit à Mets, ville « libérale » et « patriote » . où avait pris naissance l'Association nationale. Comme le maire, dans son discours, prétend donner des leçons de politique générale pour les affaires intérienres et même étrangères, Louis-Philippe lui répond, avec beaucoup de fermeté et de présence d'esprit, que ces affaires ne regardent pas les municipalités; le même sujet étant repris par l'orateur de la garde nationale, le prince l'interrompt brusquement : « La force armée ne délibére pas, dit-il; vous n'étes plus l'organe de la garde nationale, je ne dois pas en entendre davantage. « Par



<sup>4 22</sup> mars 1831.

<sup>2</sup> Co fet à propos d'une los sur les ettrospements, séastess des 29, 30 et 34 mars.

Cos mostres furent publices dans le Monsteur du 2 avril 1834.

A Journal des Débats du 5 avril 1831.

de tels incidents, Louis-Philippe aidait son ministre à rétablir l'autorité du gouvernement et la discipline de l'administration.

## IV

Le président du conseil était parvenu à mettre dans sa main les fonctionnaires, les ministres, on pourrest presque dire le Roi; ce n'était pas tont. Il avait conçu cette idée originale et généreuse, de résister à la révolution sans toucher à la liberté. et de trouver dans l'action parlementaire la force que les gouvernements sont plus souvent tentés de démander à l'administration et à l'armée. Il lui fahait donc le concours des Chambres; il lui fallait surtout ce qu'on ne connaissait plus depuis la révolution, ce qu'aucun des ministères précédents, pas plus celui du 11 août que celui de M. Laffitte, n'avait été en état ou en volonté de former : une majorité; il lui fallait. opérer le classement et le départ de ces députés d'opinions si diverses, qui, par calcul, par timidité, ou souvent par ignorance de leurs propres volontés, étaient demeurés jusqu'ici. confondus. Aussi, des le premier jour, afin de forcer les adversaires à se déclarer et les amis à se compromettre, il faisait, pour tous ses projets, ce que ses prédécesseurs n'avaient pas osé risquer même pour les lois les plus importantes : il demandait un vote de confiance et posait la question de cabinet, Voyez-le, défiant la gauche, éperonnant les conservateurs, leur mettant le marché à la main, ménageant encore moins ses partisans que ses ennemis; prêt à risquer son bonneur et sa via dans la bataille, mais à la condition, nettement posée, d'être suivi et obéi, ne tolérant pas qu'il se formât de groupes indépendants, de tiers parti; exigeant que tous marchessent derrière lui, si l'on ne voulait pas qu'il s'en allat. Il poussait loin ses exigences en fait de discipline; on connatt la boutade irritée par laquelle il répondait un jour à des députés de la

majorité, venant lui apporter des objections contre je ne sais quelle mesure, et faisant pressentir leur abandou : « Je me moque bien de mes amis, s'écria-t-il, quand j'ai raison; c'est quand j'ai tort qu'il faut qu'ils me soutiennent 1. . Dans ce maniement des députés, il apportait une rudesse, une colère parfois presque méprisante, qui n'étaient pas des modèles imitables par tous et en tout temps, mais qu'excusarent, que nécessitaient peut-être, et le mal contre lequel il fallait réagur, et le péril dont il faliait se garer; on ne demande pas la politesse au capitaine pendent le combat; il lui est permis de jurer et de malmener ses hommes, surtout goand il les trouve débandés, démontés, presque mélés à l'ennemi, déshabitués d'obéir et même de se bettre. Ne l'oubliens pas d'ailleurs. Périer obtenuit beaucoup des conservateurs, non-seulement parce qu'il les intimidait et les violentait, mais parce qu'il leur inspirant confiance, ce qui valeit mieux encore.

L'œuvre était laborieuse et demandait du temps. Elle en demanda d'autant plus qu'u peine pervenu à grouper une majorité, Casimir Périer, dut tout recommencer sur un terrain nouveau. L'une des charges qu'il n'avait pu répudier, dans l'héritage du ministère Laffitte, était l'engagement de dissondre la Chambre; celle-ci datait de la Restauration, et le mode de suffrage suivant lequel elle avait été nommée avait été changé et quelque peu élargi depuis la révolution. La session fut close le 20 avril 1831, la dissolution prononcée le 31 mai, et les élections fixées au 5 juillet. Pérser marqua fermement et loyalement la conduite qu'il suivrait dans ces élections, répudiant les pressions abusives et les séductions malbonnètes, mais déclarant que le gouvernement ne serait pas « neutre » et que l'administration ne devait pas l'être plus que lui « La but qu'il.

Dans un article publie, le 1" janvier 1866, par la Reune des Deux Mondes, M. de Moray donne cette autre version : « Eh! le besu mérite, monieur, de votre pour moi, lorsque veus m'apprenves! Mos esmembs commet-ils de me nombattre quand j'as reison? Soutenez-mei done quand j'as tort. »

Les circulaires envoyées par Cammir Pársur, en cutte occasion, ont été souvant citées; il écrivait dans cults du 3 mai : « le vous direi sons détour l'intention générale du gouvernement ; il se seru pas meutre dens les électrons ; il se

poursuivait était toujours le même : former, dans la Chambre nouvelle, la majorité dont il avait besoin, écurter les équivoques, les incertitudes et les compromissions qui avaient jusqu'alors empéché la formation de cette majorité. Pour cela, il eût voulu que la lutte s'engageat nettement entre en politique et celle de l'opposition, chaque candidat se pronouçant pour l'ane out pour l'autre, et devant, par suite, une fois élu, siéger à droite ou à gauche. Mais une question s'éleva, qui vint a la fois tout dominer et tout brouller.

On n'a pas oublié comment, lors de la révision de la Charte, le parti de l'Hôtel de ville avait reclamé l'abolition de la partie béréditeire, et comment, par un expédient qui dissimulait mal une capitulation, le gouvernement avait fait décider que l'article regiant l'organisation de la Chambre haute seruit l'objet d'un nouvel examen dans la session de 1831. Cet examen devait donc être l'une des premières tâches de l'assemblée que

uent par que l'administration le soit plus que lui. Som donte au volonté qu grant tout que les fois soient exécutees avec une rigenseume impartialisé, aven une topouté erreprochable. Aucun antérit public no doit tire meride à un calcul électoral, augune decision administrative ne doit être puiser dans d'autres monfe gga la vrai, le juste, le lucu commun , les épinseus ne dorvent être jamais praes pour des draits; rafia l'indépardance des associators dals être peropulausement respectés. Le socret des veces est secré, et ancien fonctionnaire ne consul ture responsable de sien devant l'autorité. Mais entre l'impertialité administrative et l'indifférence pour toutes les opinions, la distance est infinte. Le gouvernemme est convaison que ses principes sont conformes à l'interés national; il doit dons distinte que les colleges electoraux élisent des estoyens que partagent ses opinions et ses intentions. Il n'en feit pes mystère, et vons deves, ames que lui, la dialorer hantement. Le gouvernement à plut d'aut fout expect set primupis de politique interieure et estérieure; le discours du Roi, dans la séance de ciôtura, ion a résumés de nouveaux nons distrous que la dissolution remine une Chambre dont la majorate les adopte et les soutsenne... Cette règle doit déterminer la graference do l'administration entre les divers candidats. « — Il diseit dans une autre carcalure du 26 juin : - ...Ce n'est pas qu'il s'aguée de contester jamels à une apposition constitutionaelle, légale, une reflectue restée dans sus hat et franche dans ses moyens, pas plus que de suscèsse à la juste suffession que l'administration elle-même doit exercer par des moyens dignes de non erigine, dignes du pouvoir de Juillet. Mus plus Il importe à trus les insérêts que las élections ament une affaire du conscience, plus il convient que les consciences mient éclairees, et n'oiles sont à l'abri des injonctions de ponyete, elles écreme être preservies egalement des deceptions des partie que se disputaraient le triste armatige de les regeres par de fancies alarmes, de les imposeur per des bruch trompours, de sex antionider, s'il est possible, per de voince enemeces e

97.

I'on permuit. Quelques-uns s'étaient-ils figuré, en août 1830, que l'ajournement du débat profiterant à une institution ainsi mise solennellement en suspicion? En tout cas, leur illusion ne put être de longue durée. L'opinion superficielle et vulgaire se prononça, chaque jour plus bruyamment, contre cette hérédité, que, sous la Restauration, les « libéraux » eux-mêmes acceptaient sans difficulté. Les petites jalousies de la bourgeoisie venzient ici en aide aux passions démocratiques. La gauche comprit habilement l'intérêt qu'elle aurait à s'emparer d'une question sur laquelle les préventions étaient si vives. Laissant donc au second plan les parties de son programme sur lesquelles Périer lui avait jeté une sorte de défi, elle fit de l'abolition de la pairie héréditaire son principal « cri électoral 1 » .: Peu de candidats conservateurs osaient la contredire sur cepoint et se mettre en travers d'un mouvement si général; le ministère ne leur en donnait pas d'ailleurs l'exemple. Les plus courageux se taisment; heaucoup se prononçaient, avec les candidats de gauche, contre l'hérédité. « Il n'y avait pas, dit le duc de Broglie, de si chétif grimand qui se fit faute de donner à nos seigneuries aux abois le coup de pied de l'àne, et j'ai regret d'ajouter que notre jeunesse doctmaire elle-même s'en passa la fantaisie, apparemment pour se racheter du modérantisme dont elle se piquait sur tout le reste 1. . De là, dans ces élections, au lieu de la bataille rangée qu'eût désirée le ministre, une mélée confuse, où l'on ne distinguait plus les ministériels des opposants, avec cette aggravation que c'étaient les premiers qui semblaient être à la remorque des seconds. Aussi, le scrutin clos et dépouillé, ae sut-oa guère ce qui en sortait. Sans doute, on voyait bien que les carlistes et les républicains étaient exclus. Seulement y avait-il une majorité? On comptait deux ceots députés nouveaux, nommés après des proclamations telles qu'ils étaient revendiqués par l'opposition comme par le minis-

Souranire.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le National dissit, le 8 juillet 1831 : « Nous n'evous demandé aux élections qui s'achevent en ce moment qu'une majoreté contre la pairle héréditaire. Cette majorité, nous l'auront. »

tère; laussés à eux-mêmes, ils penchaient, en effet, tantôt d'un coté, tantot de l'entre, élorgaés de la gauche par le goût de l'ordre et la peur de l'enarchie révolutionnaire, mais apportant contre le pouvoir des préventions déjà anciennes et des babitudes entiques qu'ils prenaient pour de l'indépendance et qu'ils croyaient nécessaires à leur popularité. « Les quinze aus de la Restauration, disait à ce propos le Journal des Débats, ont donné aux esprits, en France, un certain goût d'opposition. C'est le penchant géaéral. Outre la défiance profonde qu'inspire le pouvoir et que le temps seul pourra guérir, il est flatteur de se voir prôné par ceux qui censurent tout le monde et de conquérir à peu de frais la popularité laborieuse des Foy, des Royer-Collard, des Casimir Périer. Voilà bien des séductions pour des hommes indécis. . Le même journal montrait ces députés préoccupés avant tout de ne pas mériter « les accusations de l'ancienne presse libérale contre les trois cents de M. de Villèle ». « Les opinions vagues, dissit-il encore, nous paraissent la maladie du moment. Il y a beaucoup de députés à la Chambre qui ont d'autant plus cette maladie, qu'ils sont les représentants plus édèles d'un certain état qui affecte la France en général. » Et il caractérisait ainsi les dispositions de la nouvelle assemblée : « Il y a, contre le ministère, des indécisions et des incertitudes sans mauvaise volonté, ensuite des malveillances sans résolution, enfin des haines décidées, mais sans force et sans puissance 1. » La duchesse de Broglie écrivait, le 3 noût, à M. de Barante · « La Chambre est bien singulière ; il y a une absence absolue de discipline; chacun arrive, non pas avec un système arrêté contre le gouvernement, - cela vaudrait peut-être mieux, — mais avec des vues personnelles, chimériques, sentimentales. L'idée qu'il faut marcher ensemble ne leur vient pas. Cette chambre, comme le pays, est un collier de graine de mille couleurs, dont on a coupé le fil. » Les écrivains de gauche, de leur côté, ne se flattaient pas que leur



<sup>·</sup> Journal des Débats des 8, 9, 18 et 19 août 1831.

<sup>2</sup> Documents inidits.

parts ent la majorité, mais ils nisient que celle-es appartint à Périer : « Elle n'est à personne », dissient-ils. Ils n'avaient pas l'illusion que cette Chambre « en finurait d'un seul coup avec le ministère », mais ils capéraient qu'elle » le tue-seit, plutôt par abandon que per ferme volonté de le renverser! ».

Cammir Périer wit tout de suite le péril et l'affronts brusquement. A peine la Chambre réunie, il déclara faire une question de cabinet de la nomination de M. Girod de l'Ain à la présidence. Le personnage était un peu pâle, surtout devant la notoriété du candidat choisi par l'opposition, qui était M. Laffitte. M. Girod ne l'emporta que d'une voix. Périer estimant cette majorité insuffisante, donne ausmiôt sa démission, et pour montrer qu'elle était sérieuse, il se mit à brûler ses papiers et à prendre toutes ses dispositions pour quitter l'hôtel du ministère. A cette nouvelle, grand fut l'émoi des députés, penauds, ahurs, terrifiés de la conséquence inattendue qu'avait leur « indépendance - . C'était à qui supplierait le ministre de reprendre sa démission et blamerait ce qu'on appelait en « désertion ». Si quelques courtisans se réjouissaient\*, tout autre était le sentiment du Roi et de la Reine. Après avoir fini ses préparatifs de départ, Périer était allé passer la soirée au Palais-Boyal. Il ne rentra qu'à une heure du matin, tout troublé, la figure altérée et des larmes dans les yeux. A peine dans son cabinet, il se jeta sur un fauteuil, en prononçant des mots entrecaupés : s Ah! cette femme, qu'elle m'a fait de mai! Je ne vouless pas la voir... mais cela a été impossible... C'est une femme adorable — Qui donc? hii demanda un ami qui l'assistait. - Eh! la Reine... C'est que je l'adore, la Reine... un cœur, une âme... Au moment où je sortais du cabinet du Boi, on m'a prié de passer chez elle. En me voyant, elle a fondu en larmes : « --- Ah | monsieur Périer, m'a-t-elle dat, vous nous



<sup>1</sup> National du 19 août et da 6 septembre 1231.

<sup>\$</sup> for mode 1834.

<sup>\* =</sup> Mont voilà, dissiont-ila, débarraccie de Canone (\*\*, et le Rei ve réguer à mouveur » (Notes inédicar de M. Durerguer de Hauranne.)

a abandonnes donoi... » Ceia a duré un quart d'heure... Je le prévoyais... Quelle femme ! quelle femme '1... » Sur ces entrefattes", arriva la nouvelle que le roi de Hollande, dénoncant l'armistice, entrait en Belgique; le roi Léopold. implorant notre accours. Il y avait là, - neus le verrons en parlant de la politique extérieure, - occasion et nécessité, pour la monarchie de Juillet, de faire sa première manifestation militaire : démarche grave, délicate, périlleuse, dans laquelle il fallant montrer beaucoup de résolution, de prudence et surtout de promptitude. Devant ce grand intérêt patriotique, Casimir Périer consentit à ajourner sa retraite, et un supplément du Moniteur annonce que l'armée du Nord, commandée par le maréobal Gérard, avait reçu l'ordre d'entrer en Belgique. . Dans de telles circonstances, ajoutait le Journal. officiel, le ministère reste; il attendra la réponse des Chambres au discours de la couronne. Pérser mettait donc les députés en demeure d'effacer, par cette réponse, le vote dont il se plaignait.

La discussion de l'Adresse prenaît ainsi une importance particulière. Elle se prolonges pendant huit jours, acharnée, passionnée, souvent violente<sup>4</sup>. L'opposition fit des efforts désespérés, soulevant toutes les questions, mais portant l'attaque principale sur la politique étrangère, notamment sur les affaires de Balgique, de Pologne et d'Italie. Elle fut représentée à la tribune par le maréchal Glausel, M. Odilon Barrot, M. Salverte, M. Dubous, le général La Fayette, M. de Cormenin. Périer tant tête à ces assauts répétés, avec le concours utile et vaillant de ses collègues du cabinet, le général Sébastiani, M. Barthe, M. de Montalivet, et des orateurs du parti conservateur, MM. Guizot, Dupin, Thiers, de Rémuset, Duvergaer de Hauranne. Sur chaque paragraphe, on présentait quelque ameadement qui était une tentation, un piege à

I Ibid.

<sup>1</sup> de acide

A 4 aodt

<sup>1</sup> Da 9 au 17 août.

l'adresse des indécis, des indisciplinés, si nombreux dans la nouvelle Chambre. L'inexpérience et l'inconsistance de cette assemblée rendaient toutes les surprises possibles, et quand, avant chaque séance, les journaux opposants annonçaient que, cette fois, ils tensient la victoire, on ne savait guère, à regarder l'attrade incertaine de la majorité, si l'on pouvait les démentir. Rien ne semblait lasser les assaitants ; mais rien aussi ne lassait le ministre. Il repoussait ces attaques répétées, et finissait toujours par triompher, à force de loyauté, de bon sens et surtout d'énergie. Ses adversaires ne purent faire passer le moindre amendement, et l'ensemble de l'Adresse fut voté à l'immense majorité de 282 voix contre 73.

Ce fut un événement considérable et décisif. Périer venait enfin de dégager et de grouper, pour ainsi dire à la force du poignet, cette majorité dont il avait besoin pour l'exécution de son programme. Il avait contraint le parti conservateur à se réunir, compacte et discipliné, derrière lui, et avait étouffé, avant même éclosion, tous les germes de tiers parti et de centre gauche 1. Malheureusement ces germes n'étaient pas à jamais détruits; ils reparattront plus tard, quand on ne se trosvera plus en présence d'un ministre aussi imposant et de dangers aussi manifestes; ils se développeront alors, au grand détriment du parti conservateur comme du régime parlementaire. Pour le moment ce mal était conjuré, et Casimir Périer resters, jusqu'au bout, en possession d'une majorité qu'il lui faudra sans doute constamment surveiller, rassembler, dominer, animer, mais qui, après tout, ne lui fera pas défaut. Aussi les écrivains de gauche qui, comme Carrel, evaient, au lendemain des élections, fondé leurs espérances sur cette Chambre, qui avaient nié « que la majorité fût acquise au ministere », et avaient déclaré, au contraire, qu'elle « ne tennit



<sup>&</sup>quot;A cette époque, le Journal des Debate observant qu'en « forçant les douteut et les impertusus à se prononcer, Perser rendait impossibles out indécament éclectiques qui prenaient un pau de M. Dupin, un peu de M. Salverte, et frisment de ce bizarre mélange un systeme de pointique parlementaire ». (3 coût 1831.)

pas à conserver M. Périer », n'auront plus, au bout de quelques mois, qu'invectives contre la « docilité » de cette « majorité qui vote pour le ministre, quoi qu'il exige, l'applandit, quoi qu'il dise, paratt décidée à le soutenir, quoi qu'il entrepreune ! » : M. Manguin s'écriera, à la tribune : « Le ministère dispose de la majorité » ; et l'opposition sera réduite à prétendre que la Chambre ne représente pas vraiment le pays.

Ce n'était pas pour le plaisir vaniteux et oisif d'apparaître pleinement le maître du gouvernement et de concentrer toute l'autoraté entre ses mains, que Casimir Périer avait sinsi pris ses précautions contre le Roi, qu'il s'était assuré le fidèle concours de ses collègues, la soumission dévouée de ses fonctionnaires, la consistance et la discipline de sa majorité : c'était pour agir, pour soutenir le combat contre la révolution. Il importe donc d'examiner maintenant ce que fut cette action, au dehors et un dedans. Aussi bien, le ministère n'avait pas attendu, pour résister aux attaques et même pour prendre l'offensive, qu'il eût fini de réorganiser et de concentrer à loisir les forces du gouvernement. Il avait rencontré, des ses premiers pas, les questions les plus graves, les plus redoutables périfs, et il avait dû y faire face aussitôt, avec les instruments incertains qu'il avait d'abord seuls entre ses mains. On eût dit d'un général obligé de repousser l'assaut, d'engager la bataille pendant le temps même que, sous le feu de l'ennemi, il reforme ses bataillons disloqués et démoralisés, rétablit leur discipline, ranime leur courage, refait leur armement et bouche, dans ses murailles, les brêches énormes qu'y a produites une récente explosion. Ainsi farsaient jadis les Macchabées, au siège de Jérusalem, reconstruisant d'une main leur cité pendant qu'ils la défendaient de l'autre contre l'ennemi, manunt à la fois le truelle et l'épée.



<sup>·</sup> National des 41 et 45 décembre 1831, et du 7 février 1832.

<sup>1</sup> Séance du 18 décembre 1831.

## CHAPITRE 11

## LA POLITIQUE EXTÉRIEURS SOUS CASIMIN PÉRIME

(More 1031 -- max 1035)

2. Danger de guerre en montres en Périer prend, la peuveir, tem programme de gass. Comment il le manuscot et le defend og union de tentre les difficulties ge anners worde for oppositions. La projet de désargement, — 15. Las Augichime accupent Bologue. Pérser sont evere la guerre, mais obtivir diplomatiquammet une componenzon pour l'influence française. Attende considerate du gabinet de Vicene. La conférence de Bome. M. de Seinte-Aciere et la cour gamaine. Divergences entre noure ambomodeur à Rome et ces genvernament. Les negociations pour l'amittette. La Frince demende la retraite des troupes antrochermont. Elle est promier en our sé les paissences gursoursient l'ausenté proporcile de Pupo. La Piance subordinane sotte garantie à l'accumplisament des réfereurs. La Messarondem du Mi-mai. La genremente français emps que las réformes excesa esses de seuse réalisées. Refue du Pape. L'évacencies est appendant promise poor le 13 poilles. — III. En preuent le pouvoir, Castair Percer traure im affaires de Brieseus embreculites et cometogases. Il se rangemba de l'Angleserre, adhère aux documers de la Conférence, et presse les Bala y animetre. Obstantion dus Brigos. Confisses de lard Palmeratus en Pirue La guerrica des floterosses. La abose de Rei, La condedatore de Losgaid de Sam-Gabaury. La France l'accepts: Premières enventures factes de prince. Les greiore les des 10 et 21 mei. Beccion de Léopoid et envei de deux commismarco belges à Landres. Le troite des Dix-best articles. Il est accepté par la Coagrès de Proteites. L'aspeid proud promisses du trèse de Beignque. — [7] La Pologno. Vicuse tentativos d'enterrection diplomatique. La chote de Varione. Box offet en Passon. — 🔻 Les hardoness de la pobelque étroughes de Castado Péries. La flotte française force l'entrée du Tage. Le res de Mellende ataque la Belgique, Liopaid demande la assoure de la Presse et de l'Anglesgre, Dermitte des fiolges. L'arrivee de l'armée française fait requiée les fiolitandons, L'Aurope anno de serre reterventens. Perser la sympte. Son but attend, d'fait descure la Belgape d'acceltate de cotte expedition. Le tracté des Vengt-quates prischen. Verement uttages en Arigogna, il finst repondant par y dere aringal La Helbado promute centre for Vingt-quatra aradia, La Bosta, la Pressa et l'Autoche apoureon. le ranficacion de se trans. La Premie et l'Anglescere le regières. Les treis enves de l'Est Animon par y adherer enus réseres. La Brigegen est derenne en Eint regulier, norente par l'Europa. - Tt. Les réferent guit reponsion dans des Lagetions, et l'autorisé du Page y est chiefement méconntre fotoretation diplometique dus passences. Entrés en compagne dat troupes partificales, Les Antrodoces composit de nouvers Belegue. Pareir e digi fact exemplite and projet d'escaper Anaban, Dipart de l'aspédices. Opposition imprévue du l'apre. Les troupes françaises s'amparent d'America de



vive ferce et par surprise. Comment expliquer une violence contraire une instructions de Périer? Auxude de ministre français à la nouvelle de ce coup de main. Indignation du Pape. Scandale en Europe, Périer tient tête aux pussances et les ressure. Saturfactions données au Pape. Arrangement du 17 avril 1832. Jugement du l'expédition d'Ancône.

I

Tout était grave et urgent dans le programme de Périer. Néanmoins le plus urgent et le plus grave était peut-être ce qui regardait la question étrangère. Au moment même où s'évanonissait le ministère Laffitte, tous les conflits nés en Europe de notre révolution semblaient être arrivés à une heure de crise aiguê et décisive. Partout comme le bruit de soldats en lutte on en marche; et pendant ce temps, en France, la partie brayante de l'opinion de plus en plus échauffée, turbulente et belliqueuse : situation telle que les hommes d'État étrangers les moins aventureux, M. de Metternich entre autres, n'espéraient gnère qu'on pût échapper à une conflagration générale. Devant un péril si manifeste, chacun en France éprouvait avant tout le besoin d'un gouvernement sachant enfin ce qu'il voulait, osant le dire et l'entreprendre. Aussi bien chez les belliqueux que chez les pacifiques, on était las et effrayé de cette faiblesse incertaine de M. Laffitte, qui, en dépit de la segesse du Roi, nons laissent dériver à la guerre sans la vouloir et, par suite, sans la préparer. Le jour même de la formation du nouveau cabinet, Carrel lus enjoignant « de sortir des indécisions, des engagements contradictoires, et d'opter, à la face de l'Europe et de la France », pour l'une des deux politiques en présence. Il no cachait pas sans deute sa préférence pour la guerre ; mais,



La princessa de Metternich écrivait alors dans son journal intime, à propos de son mari : « Clément est inquiet aujourd'hui. En France, les affaires rout ai mel, qu'il appréhende la guerre et sursont la trop prompte explosion de la lutte..., » — « J'ai trouvé Clément soncieux et triste; la estration en France le préoccupe vivement, et il prévoit la guerre. Je ne sais pourquoi je me seus momme inquête jusqu'au fond de l'ime. » (Mémoire, de M. de Metternich, t. V, p. 93.)

ajoutait-il, « nous ne demandons qu'une chose, c'est qu'on avoue tout haut ce que l'on veut, pour ne plus tergiverser, ne plus recaler, ne plus chercher à leurrer les opinions qui font peur et qu'on croit intéressées à la guerra... Ce qui nous a toujours blessés dans les hommes qui ont gouverné depuis Justlet, c'est l'inconséquence; le malaise profond de la France vient de là 1 ».

Casimir Péner était homme à satisfaire sur ce point Carrel. Dès le début, nous avons vu qu'il inscrivait le paix dans son programme. Son prédécesseur avait pu en dire à peu près autant, mais l'accent n'était pas le même. Aussi chacun eut-il tout de suite, en France ou à l'étranger, le sentiment qu'il a'était produit une transformation décisive dans notre politique extérieure; pour la première fois, on se sentit assuré d'échapper à la guerre\*. De Turin, M. de Barante écrivait, le 26 mars 1831 : « La formation du nouveau ministère a en quelque sorte changé notre situation : la paix aura l'apparence d'une volonté ferme et d'un système de politique à la fois intérieure et extérieure; elle ne semblera plus faiblesse et hésitation. . . Cette impression se fortifia encore, quand on vit comment, chaque jour, le ministre appliquait et justifiait sa politique, surmontait les obstacles du debors et tenait tête aux contradictions du dedans. Quelques mois après l'avénement du nouveau cabinet, M. de Salvandy rappelait que, depuis la révolution, tous les ministres, « même le plus malfaisant », avaient désiré « la paix » ; mais, ajoutait-il, « le ministère actuel a eu la gloire de la vouloir et de l'avouer, de repousser la propagande révolutionnaire et de la flétrir, de rester dans le droit des gens et de dire pourquoi4 ». Le Journal des Débats, vers la même spoque, s'exprimait ainsi : « La véritable gloire de ce mini-

<sup>3</sup> National do 18 mars 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M. Hillobrand constate, d'après les déptobes des authonodeurs étrançes, que la guerre paraissait mévitable à l'avénement de Pérser, et que quinze para après, la paix était ausurée. (Geschichte Frankreicht, 1830-1870, t. 1, p. 215.)

Documents medits.

4 Servinor, Seme mois, on la Révolution et les révolutionnaires (1851), p. 379, 386.

tère, c'est d'avoir le premier osé croire à la paix; le nom de M. Périer n'est si considérable en Europe que parce qu'il a cru à la paix et a su la vouloir ...»

Vainement, dans le Parlement, dans la presse, dans les élections\*, l'opposition portait-elle tous ses efforts sur les questions étrangeres, revenant constamment à la charge sans tenir compte des défastes qui lui avaient été infligées, explostant les mauvaises passions comme les sympathies généreuses, les calculs de parti comme les ambitions nationales, exaltant l'orgueil révolutionnaire, envenimant les blessures patriotiques, traitant la prudence nécessaire de lacheté honteuse, dénonçant avec colère la France abaissée, ses amis abandonnés, ses intérêts trahes, son indépendance compromise, son honneur perdu; en un mot, répétant et aggravant les déclamations que nous avons déjà signalées sous les deux premiers ministères 7, vainement, dans cette opposition, les imprévoyants s'associaient-ils aux violents, les timides aux herdis, les hypocrites aux cyniques, ceux qui se défendarent de vouloir la guerre, comme La Fayette, O, Barrot on même Laffitte, à ceux qui se vantaient d'y pousser, comme Lamerque, Mauguin ou Carrel; vainement ces questions, en même temps qu'elles étaient le sujet de presque toutes les discussions parlementaires, fournissasent-elles tropsouvent le prétexte et le cri des émeutes; vamement, jusqu'au etin du parti conservateur, l'exaltation du « chauvinisme » , la sympathie pour les peuples souffrants, et surtout cette imagi-

I Journal der Debats, 29 petobre 1831.

Aux élections de 1831, le National classeit les candidate de gruche sous que nous : Candidate patriotes.

<sup>\*</sup> Vent-on avoir une idee de ce qu'étaient ces atteques, qu'on lise ce que Heart Beine, alors en eximpathic avec les hommes de gauche, ecrivait de l'ans à la Gesette d'Augslourg. « Jonais la France n'e été aussi lus aux yeux de l'etranger, pas mères dans le temps de la Pompadour et de la Dobarry. On s'aperquit maintenent qu'ét y u quesque chose du plus déplomble encore que le règne des mattresses. On peut treuver encore plus d'hommeur dans le boudour d'une fomme gatents. « Et il apoutait, un peu plus tard, au lenueurain de la mort de Perrer : « Casamer Pérrer avait abaisse la France, pour relever le cours de la Boarse, Il voulait vendre la liberté de l'Europe au prix d'une courte et honteuse pars pour le France. A ce point que des milliers d'hommes, parmi les plus nobles de oteor, sout morts de chagrin, de musère, de houte et de prestitution politique, « (27 quai 1882.)

nation surexcitée, cette inquiétude serveuse, ce goût du drematique et du sabit, sorte d'état maladif sé de la révolution, obscurcusaient-ils l'idée de la paix, évaillaient-ils des velléites belliqueuses ches les bourgeois les plus paisibles, dans les espeits les plus russis, et amenaient-ils les mailleurs amis de municière à se demander si une bonne guerre ne serait pas un dérivatif utile"; ni les attaques des adversaires, ni les déclamations de la trabuno, ni les désordres de la rue, ni le trouble de l'opinion, ni les égarements ou les défaillances des conservateurs n'ébranissent un moment Gasimir Périer. Il voyait trop clairement que la guerre serant la coalition au debors et la révolution au dedens 1. A tant de violences il opposant sa vigueur, à cesentralnements sa volonté, à ce acepticisme sa raison, à toutes pas vapeurs malfaisantes la saine clarté de son bon sens. Prétendait-on qu'un nouvenn droit international était né des basricades de 1480, il répondait : « La révolution de Juillet a'est pas venue faire une Prance ni une Europe, elle les a trouvées toutes faites ; elle devait contir le besoin de s'adapter à l'une comme à l'autre". « S'imaginait-on pouvoir se donner le plauur, à la tribune, de « ne pas accepter les traités » , sens coperdant

I Vaper, per agraphe, la lettre que M de Romant derivet à M Guint, le 20 juin 1831, et ce, après aveir analysé le meladie des asprits, il aperait : « Je me persondé qu'ene georre agrait et de, bien entrade as l'en pervenait à la limeter, je accus dispost à le risquer, en esignant heuncoup pour la Pologne. « (Memorres de M. Guiset, t. 11.) La duchesse de Broglie distat à ce propos, dans une lettre adrence à M. de Barena, le 2 mars 1851 : « L'idea abande que la puerre serait une bounn diverson se repassi aussi dans les reprets. Victor (c'etait le duc), su contrare, regarde que e est le seul mai cane rémode, « — Vers le même épaque, le Journal der Bristo, fort dévené à la politique de Périer, distat » La France veut la paix , elle en a becom pour son commerce, pour son industrie, pour le lebre mise en couvre de tous les élements de civilisation et da bonheur qui se trouvent en elle…. Et pourtant en une pout mer qu'elle ne veuille un par la guerre, vegeoment, mus s'en rendre compte ; qu'elle n'est des sympathies trêsvires, sh'est là très-engenetes, pour les destanées de accetaine pouples ; qu'elle ac tout très amerile our pèresse hellequeuses, aux resurretions de demparez, »

Dis avant de prendre le pouvoir, l'érier se moquait de ceux qui partaient, en France, de declarer le guerre à quelque autre passance : « Avan ques seut-en finre le guerre? detait-il. Dens un pays divisé et agrée comme le nôtre, si l'en veninit faire le guerre, le Roi et son pomentère ne resterment pas deux mals en place. « (Depôche de M. de Sales, du 25 fevrier, sinée per Estantante, Gasshichte Frankreiche, 1880-1870, t. I., p. 287.)

Discount du 7 unes \$32%.

rompre avec les autres puissances, il disait : « Des traités ne se déchirent qu'avec l'épée ; c'est donc la guerre qu'on demande, en demandant le mépris des traités;... le pays la demandet-il 1? » Il mettait vivement la majorité, parfois hésitante, ea face de su responsabilité, et chacun sentait que ce n'était pas phrase de rhétorique quand il terminait ainsi un de ses discours : « La discussion qui vous occupe décidera probablement l'avenir de l'Europe; c'est à vrai dire la guerre et la paix qui sont en question devant vous\*. » La thèse de la paix prenait d'aitleurs dans sa bouche quelque chose de viril, de bardi, et l'on oserait dire de militant. « Crovez donc à la paix, messieurs, crinit-il à cette assemblée qu'on cherchait à griser de déclamations belliquences; croyez-y, comme vous croyes à la gloire de la France; croyez à la paix, comme vous croyez à la justice 1 . L'impression de ce langue fut considérable. La Chambre, qui à l'origine était fort encline aux entratnements de ce que le général Sébastiani appelait dedaigneusement la politique de cabaret, s'en dégages pen à peu. L'opinion publique at de même. La faveur acquise d'abord aux idées de guerre passa aux idées de paix. Au début du ministere, le 2 avril 1831, M. de Rémusat avait écrit à M. de Barante : « On ne doit point se dissimuler que la guerre est très-populaire; c'est une réaction naturelle contre guinze ans d'humiliation. Le même disast dans une lettre adressée, le 28 octobre, toujours à M. de Barante : « La paix est comme assurée ; c'est un grand soulagement pour les bons citoyens et un vrai triomphe pour le gouvernement, je trouve qu'il a parfaitement moné la politique étrangère \*. » La duchesse de Broglie écrivait aussi, le 23 novembre : « La paix fait un plaisir général, quoi qu'en disent nos héros\*. »

Périer révait d'attacher son nom à une mesure qui eût fuit sentir plus effectivement encore le bienfait de la paix. La situa-

Discours du 7 mors 1832

Piscours du 9 antit 1831.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Discours du 7 mars 18-12

<sup>·</sup> Documents inédits.

<sup>4</sup> lbsd.

tion troublée qui avait été en Europe la conséquence des événements de juillet avait provoqué partout, et spécialement en France, des armements considérables. C'était une charge trèslourde pour les contribuables. Périer voulait arriver à un désarmement général et simultané. Il comptait beaucoup sur l'effet que produirait dans l'opinion l'annonce inattendue et solennelle d'une telle mesure. Il n'était pas depuis quelques semaines au pouvoir qu'il faisait aux autres cabinets des ouvertures dans ce sens. Les obstacles auxquels il se heurta ne le découragèrent pas. Pour tâcher de les surmonter, il usait du crédit qu'il avant acquis au dehors, crédit si considérable que les chancelleries étrangères possient comme condition même du désarmement le maintien de Périer au pouvoir. Enfin, après plusieurs vicissitudes, vers la fin de 1831, les puissances s'étaient accordées avec le gouvernement français sur le principe de ce désarmement; la mise à exécution paraissait en devoir être prochaine '; mais chaque fois que l'on croyait y toucher, il se produisait sur quelqu'un des points de l'Europe où la Révolution avait fait sentir son contre-coup, une complication nonvelle qui venait tout retarder. C'est qu'en effet, il ne suffisait pas d'apporter une volonté générale de paix, il fallait aussi résoudre les questions particulières qui, des avant le ministère du 13 mars, se trouvaient soulevées en Italie, en Belgique, en Pologne. Là était même la tâche principale imposée à notre diplomatie, et, pour connaître vraiment la politique étrangère de Périer, nous devons pénétrer dans le détail des négociations poursuivies sur ces théâtres divers.

H

En Italie, au moment où Casamir Périer prenait le pouvoir, l'intervention autrichienne était un fait accompli à Modène et



<sup>&#</sup>x27; Cf Memoires de Metternich, t. V, p. 161 à 172 et 206 à 210, et Hittatunani, Geschichte Frankreicht, 1830-1870, p. 216.

à Parme '. Dans les États de l'Église, elle n'était encore qu'une menace, menace que notre diplomatie avait grand désir, mais au fond peu d'espoir d'écarter . Aussi le nouveau cabinet dut-il, sans un jour de retard, se demander ce qu'il ferait au cas où cette intervention se produirait. La guerre devant laquelle M. Laffitte lui-même avait reculé, Périer ne songeait pas plus que son prédécesseur à en courir les risques. Seulement, plus conséquent, il voulut tout de suite mettre le langage public du gouvernement en accord avec ce que devait être sa conduite Sous le cabinet précédent, l'embarras et le péril étaient venus de ce que, pour capter les applaudissements de la gauche, les ministres avaient fait à la tribune des déclarations trop absolues sur la non-intervention : par là, ils avaient inquiété les puissances, trompé les Italieus, et s'étaient exposés à se faire accuser plus tard de défaillance ou de mauvaise foi. Le premier soin de Casamir Périer, en développant son programme, le 18 mars. fut de répudier ces généralités et de préciser les restrictions avec lesquelles il entendant accepter le nouveau principe : « Ce principe a été posé : nous l'adoptons... Est-ce à dire que nous nous engageous à porter nos armes partout où il ne sera pas respecté? Messieurs, ce serait une intervention d'un autre genre; ceserait renouveler les prétentions de la Sainte-Alhance; ce serait tomber dans le chamérique ambition de tous ceux qui ont voulu soumettre l'Europe au joug d'une seule idée et réaliser la monarchie universelle. Aussi entendu, le principe de nonintervention servirait de masque à l'esprit de conquête. Nous soutiendrous ce principe en tout lieu, par la voie des négociations. Mais l'intérêt et la dignité de la France pourraient seuls nous faire preudre les armes. Nous ne concédons à aucun peuple le droit de nous forcer à combattre pour sa cause, et le sang des Français n'apparhent qu'à la France. » En outre, craignant que le maintien au ministère des affaires étrangères du général Sébastiani, naguère collègue de M. Laffitte et plus

<sup>1</sup> Your, pour le commencement des affaires d'Italie, ch. v, 5 111.

Dépêches du genéral Sébastinoi à M. de Same-Aulaire et à M. de Barante,
 en étie du 14, du 15 et du 21 mars 1831. (Vocuments medits.)

ou moins compromis dans les déclarations d'alors, ne donnét lieu à quelque équivoque, il exiges que le général répétht après lui, sur le principe de non-intervention, ce qu'il vensit de dire lui-même.

A peine avait-il eu le temps de prendre cette précaution qu'arriva à Paris la nouvelle de l'entrée des troupes antrichiennes dans Bologne. Elles avaient occupé cette ville, le 21 mars, « saus même avoir chargé leurs armes », écrivait M. de Metternich, et se disposaient à soumettre les autres provinces insurgées, où elles ne devaient pas rencontrer plus de résistance. Se prévue que fût cette intervention, l'émotion fut grande en France. A entendre les « patriotes », nous étions bravés, nous recavions, à la face de l'Europe, quelque chose comme l'affront d'un démenti; on ajoutant que notre parole avait été donnée aux révolutionnaires italiens, et que nous ne pouvious y manquer sans déshonneur. Les violents parlaient haut; les modérés eux-mêmes étaient étourdis et ébraulés. Dans ce trouble, M. Laffitte, en dépit de ses volontés pacifiques, se fût probablement laissé aller au courant : Casimir Périer y résista hautement. Il se prononça pour la paix, mais avec ce je ne sais quoi de décidé qui donnait ches lui un air de hardiesae. et de fierté même à la prodence. Son refus de prendre les armes apparaissait à l'opinion et aux cabinets étrangers, non plus comme l'hésitation et la défaillance d'un gouvernement qui reculait devant ses propres menaces, mais comme la fermeté d'un gouvernement qui avast résolu la paix et qui l'imposait autour de lm 🐍

Soucieux non-seulement du repos, mais aussi de l'honneur du pays, Casimir Périer proteste aussitét contre toute allégation que la France cut engagé sa parole aux insurgés. Aux clameurs de l'opposition qui parlait de « promesses » faites, et qui s'écrisit avec le général Lamarque : « Au delà des Alpes, la foi française et la foi punique sont désormois synonymes! » il répondit, dans la séance du 30 mars : « Il n'y a de promesses que les traités.



Dès le 26 mars, M. de flui orte constatut cette impression dans les cubmets étangers, (Documents module.)

Des secours ont été promis. Par qui? A qui? A l'insurrection? Jamais, jamais par le gouvernement. Si quelqu'un a parlé au nom et à l'insu de la France, il est de son devoir d'accepter la responsabilité de ses promesses, en le déclarant. Le principe de non-intervention, proclamé à cette tribune, n'était pas une protection offerte ou accordée aux peuples qui s'insurgent contre leur gouvernement; c'était une garantie donnée aux intérêts bien entendus du pays, et aucup peuple étranger n'a le droit d'en réclamer l'application en sa faveur. » Casimir Périer voulait convaincre non-seulement la France, mais aussi l'Europe, de notre non-complicité avec les insurgés d'Italie. Ceux-ci n'avaient pas eu une fin bullante, réfugiés en dernier lieu à Ancône, ils n'avaient pas même attendu d'apercevoir les uniformes autrichiens, pour capituler et se disperser prudemment 1; seulement, en succombant, ils avaient publié un manifeste, sorte d'ultima verba, où ils déclaraient ne s'être soulevés que sur les encouragements et les promesses de la France, et tachaient d'imputer à son abandon la responsabilité et l'humiliation de leur déroute. Aussitôt que ce document fut comm à Paris, le gouvernement adressa à ses agents diplomatiques une circulaire, leur « recommandant de saisir toutes les occasions de repousser par les dénégations les plus formelles cette odieuse calomnie \* ...

Casmir Péner ne s'en unt pas à cette attitude négative. S'il se refusait à voir dans le seul fait de l'entrée des Autrichiens à Bologne un casus belli, il ne se dissimulait pas que cette intervention, faite maigré nous et contre nos idées, portait atteinte à notre crédit en Italie, à notre importance en Europe. Il en conclut à la nécessité d'obtenir diplomatiquement quelque acte, quelque concession qui fût manifestement faite en considération de la France et qui montrât à tous que l'Autriche rencontrait



Parmi ces figitifs se trouvent le fib de l'un des frères de Napoléon IV, de l'ex-roi Louis. Ce jeune prince était venu chercher fortune avec son frère ainé chin les rangs des insurges. Son frère, attenit à une flusion de poirrine, nouvrai le l'ent à lui, il s'echappa deguise d'Ancône. Tel fut le debut politique de celui qui devait être Napoléon III.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Circulaire du 8 aveil. (Documents medits.)

devant elle, dans la Péninsule, une puissance capable de limiter son action, de contre-balancer son influence . Il lui parut que ce résultat serait atteint, s'il obtensit de l'Autriche la prompte retracte de ses troupes, du gouvernement romain des mesures de clémence et de réforme. Ce plan arrêté, Péner en entreprit l'exécution avec promptitude et énergie. Tout d'abord, estimant avoir droit à l'appeu moral de l'Europe en retour du service qu'il lui rendait, voulant d'ailleurs la constituer solennellement témoin des démarches qu'il allait faire, il convoqua, le 27 mars, les ambassadeurs étrangers et leur déclara que la guerre serait inévatable, si l'Autriche n'évacuait au plus vite les Légations, et si elle ne donnait son concours à la conférence qui devait a'ouver à Rome pour rechercher les réformes à accomplir deut l'administration pontificale \*. A l'appui de ce langage, il annonça, le lendemain, à la Chambre, une demande de crédit de 100 millions, et la motiva par l'occupation de Bologne, en termes calquiés pour indiquer su double volonté de maintenir la paix et d'exiger les satisfactions dues à la França Nos agents à l'étrasger recurent instruction de commenter dans le même sons cette demande de crédit \*. Enfin, le 31 mars, il s'adressa directement au gouvernement autrichieu; le général Sébastiani remit 🐠 comte Apponyi une note qui était en réalité l'appyre de Périer hu-même ' et qui portait le même caractère de mesure et de

<sup>&</sup>quot;He cole, le maistre se suscentrait avec les indications qu'envoyait d'italie. Ten de nos plus clairvoyants agents, M. de Barente. Ce devaler, dès le 19 may, rappoint que nous avions « beaucoup à regagner dans l'opinion des gouverne-ments et des peuples, et qu'il nous fallait chercher à l'intervention nutreliseurs un désodment et uou intes où apparament notre influence et notre force ». Le 29 mars, il revenut ter l'obligation pour la France de « produire une preuve quelouque de son afluence en faire ». « Bi le manatère, sportait-il, peut frante la bouche à ses adversaures en leur moutrant à la fors le paix conservés et la France ayant amené l'Autriche à telle concension qui lui deplaise et toustait notre passence, tout se trouvers nouclais. On évitem une guerre terrible; « ansa moutré la ferce et le crecht de la France... » Bafin il répétait, le 3 svoit » Je continue à tour pour occius que, « rion ne marque la force et la vaceur de la France dons les orrangements de l'Italia, nous calarens le dégré le plus nervereel, » (Douments incélets.)

Dépôtis de M. de Werther, de 27 mars. (Bistustato, Geschielle Frankrichte 6830-1476, t. Iv., p. 219.)

I Documenta inediti

<sup>\*</sup> Los ambassadeurs etraugens, qui su méfiasent du général Sébagiam à cause

fermeté que tous les actes précédents. Le gouvernement français y rappeleit d'abord que, dès le début des troubles, il · s'était empressé de témoigner à la cour de Rome, par les assurances les plus positives et les plus explicites, qu'il était décidé à ne pas souffrir le renversement de la souveraineté du Pape ou le démembrement des États d'une puissance dont l'existence, l'indépendance et le repos sont d'un si haut intérêt pour toute la chrétienté »; il rappela aussi la proposition faite à la cour de Vienne « de se concerter avec la France et avec la cour pontificale, pour s'efforcer d'opérer par des voies de conciliation la pacification prompte et durable des pays insurgés ». La note ajoutait ensuite : « Le soussigné ne saurait exprimer combien S. M. le roi des Français regrette que l'empereur d'Autriche ait cru devoir recourir à l'emploi de la force. Le regret est d'autant plus vif que les voies de conciliation n'avaient pas même été tentées. Mais sa juste confiance dans les intentions pacifiques de Sa Majesté Impériale lui fait encore espérer qu'en donnant promptement l'ordre de faire évacuer par ses troupes le territoire du Saint-Siège, elle facilitera l'ouverture des négociations indispensables dont les bases avaient été convenues entre les deux cours et dont l'issue favorable ne saurait être douteuse l. •

L'attitude si nette, si une, si franche, du nouveau cabinet français obtint ce double résultat, que le ministère précédent n'avait jamais atteint, d'inspirer confiance à l'Europe et de lui en imposer. Au sortir de la conférence du 27 mars, l'ambas-sadeur de Prusse ne tarissait pas sur « la loyauté, l'énergie, la modération du caractère de M. Périer », et il pressait son gouvernement d'appuyer à Vienne les demandes du cabinet des Tuileries, ce qui fut aussitôt fait. L'ambassadeur de Russie à

des souvenire du ministère précédent, et qui lui reprochatent d'être « malveillant et roide », avaient « appelé l'attention du président du consei, sur la nécesaté de souveiller la réduction de la note que le ministre des affaires étrangères se disposait à adresser à l'ambassadeur d'Autriche » (Ettamanno, Geschichte Frankreiche, 1630-1870, t. 1, p. 219.)

Documents inédits.

<sup>\*</sup> Dépèches de M. de Werther et de M. Ancillon. (HELLEMAND, Geschichte Frankreichs, 1830-1870, t. I, p. 219.)

Paris, M. Pozzo di Borgo, faisait également recommander au chancelier autrichien « d'être bien coulant avec le gouvernement français!». De Torin, M. de Barante écrivait, le 4 avril :

« J'ai pu juger avec satisfaction des beureux effets qu'opèrent au debors la situation ferme et le langage de franchise de notre ministère. None nous trouvons ainsi placés sur un bien meilleur terrain. Plus de propagande à nous imputer, plus de réticences sur notre état intérieur. Nous pouvons parler de la guerre et nous faire écouter au nom de l'intérêt général de l'Italie et de la balance de l'Europe. « Et si ajoutant, le lendemain : » Muntenant ce qui vient du gouvernement français est accueilli avec considération et confiance; les soupçons injurieux que je démèlais auparavant, et que l'on a avoués depuis, ne me semblent plus exister. »

Loin done d'être encouragée par l'Europe à nous braver, l'Autriche se voyait pressée d'être conciliante. D'elle-même elle y était portée. Elle avait cru nécessaire d'intervenir, mais elle n'attendait pas mas un certain tremblement l'effet que sa démarche produirant en France. Les explications que, dès la premiere beure, M. de Metternich avait données à Vienne ou envoyées à Paris, avaient témoigné d'un grand désir de nous rassurer et de nous calmer. Sa réponse officielle à la note du 31 mars fut satisfaisante. Elle promettait une prompte évacuation, les documents qui y étaient joints constataient que, des le 26 mars, l'ordre avait été envoyé au commandant de l'armée antrickienne de prolonger le moins possible l'occupation ; il devest retirer immédiatement le gros des troupes, en ne lassant que de faibles détachements à Ancône et à Bologne ; les commandants de ces petites garnisons seraient munis d'ordres de service les soumettant à la direction de l'embassadeur d'Autriche à Rome; celui-ci serait chargé de fixer, de concert avec le cardinal secrétaire d'État et avec l'ambassadeur de France, l'époque où aurait lieu l'évacuation complète. Le cabinet de Vienne acceptait aussi avec empressement la pro-

<sup>·</sup> Mémoires de M. de Mettersich, t. V, p. 133.

Depiches de M. du Barante. (Documents inedits.)

position d'ouvrir une conférence à Rome, et il faisait communiquer au gouvernement français les instructions envoyées au comte de Lutzow, ambassadeur d'Autriche près le Saint-Siège. Il étant prescrit à cet ambassadeur de prévenir par toutes sortes d'égards et de marques de confiance M de Sainte-Aulaire, et de seconder ses démarches pour obteur des réformes. « Nous avons l'espoir, ajoutait le chancelier dans sa lettre à M de Lutzow, que vos efforts, réunis à ceux de l'ambassadeur de France, obtiendront sans de grandes difficultés, du Saint-Siège, ce que nous lui demandons pour son bien. Bous regarderous ce succès comme la récompense du secours que Sa Majesté Impériale a prêté à Sa Sainteté, et nous n'en ambitionnous pas d'autre<sup>2</sup>. »

L'adhésion, en apparence a complète, si sélée, du cabinet de Vienne à la proposition de conférence, était un premier succès pour la diplomatie française. L'effet en fut de transférer à Rome le siège principal des négociations<sup>8</sup>. Notre cabinet ne voulut pas laisser à ces négociations le caractère d'un tête-à-tête entre la France et l'Autriche, Avant qu'elles commencassent, il obtint du cabinet anglais, avec lequel il avait rétabli l'entente un moment ébranlés à la fin de la dernière administration, qu'il suvoyat un agent pour y prendre part. L'Autriche, par contre, appela les représentants de la Prusse et de la Russie. Dès lors la conférence de Rome se trouva composée comme celle de Londres. Le précédent des affaires belges nous encourageait à suivre la même méthode. C'était à M. de Sainte-Aulaire. en se qualité d'ambassadeur près le Saint-Siège, qu'il appartenart de jouer à Rome le rôle de M. de Talleyrand à Londres. Il aborda cette tàche à la fois avec entrain et émotion, sentant vivement, et ce qu'elle pouvait avoir de grand, et ce qu'elle avait de délicat : « Nous tous, diplomates en Italie, écrivait-il, dès



Mémoires mediis de M. de Sainte-Anlaire — Cf. ausa Memoires de M. de Metternich, t. V. p. 430 à 132.

<sup>\*</sup> Pour le séet des negociations que vont suvre, je me ents serve principalement des Memoires medits de M. de Sainte-Aulaire. C'est le document vanionnt decuif en cette matière. Toutes les pièces que je citeres sans indication de source particulière sont drées de ces Mémoires.

le 22 mars, à son collègue et ami M. de Barante, nous sommes déshonorés, si nous ne parvenous pas à empécher la guerre . •

Les difficultés étaient nombreuses. L'Autriche, demeurée su fond hostile malgré ses helles paroles, ne voulait pas la guerre sans doute, mais, heureuse de nos embarras, de nos mortifications, elle ne se refusait pas le plaisir de les augmenter sons main; si elle se prétait par prodence et par nécessité à une délibération commune, c'étart sans goût, sans confiance, sans désir de réussir. Du côté du gouvernement pontifical, il y avait aussi des obstacles à surmonter. Grégoire XVI possédait plus les vertus d'un religieux ou la science d'un théologien que les qualités d'un homme d'État. Dans les affaires politiques et administratives, il apportait beaucoup de droiture, avec peu d'ouverture d'esprit et pas du tout d'expérience. Sincèrement, honnétement désireux de hien gouverner ses peoples, il sentait d'instinct la nécessité de grandes réformes, mais n'avant aucune notion nette de ce qu'elles pourraient être. Par nature et par habitude d'esprit, il était plutôt en défiance des idées nouvelles. L'y convertir cut été malaisé : si bon, si doux, si paternel qu'il fût d'ordinaire avec ceux qu'il recevait, il avait de la dignité et de l'autorité du pontife un sentiment profond qui ne permettait guère de discuter avec lui et de modifier les idées qu'il avait pu se faire è priori. Toute pression trop forte, toute tentative de le brusquer, de le faire marcher autrement qu'à son pas, risquat de se heurter à un non possumes invincible. Très-différent était le secrétaire d'État, le cardinal Bernetti. De belle humeur et de bonne mine, aimable, spirituel, fin, rusé, d'altures plus mondaines qu'ecclésiestiques, sans cependant rieu d'irréguler dans sa vie", il avait acquis, dans ses missions à l'étranger, plus de connaissance de son temps, plus d'intelligence de la politique moderne qu'on n'en avait généralement à Rome. C'est avec lus qu'il cût été le plus facile de s'entendre. Mass il était loin d'être omnipotent. Grégoire XVI, tout en lui témoi-



<sup>1</sup> Documents inédits.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il ne conquetit qu'esses turd à recevoir le discoust, et ne voulut passeis eller un delle.

gnant amitié et estime, ne lus accordait pas une entière con-Sance. Et puis le cardinal avait contre lui les selanti, fort puissants dans la prélature et le Sacré Collège, non suivis sans doute, mais ménagés par le Pape. Que ce fût scrupule, routine ou intérêt personnel au maintien des abus, les zelanti repoussaient tout changement; réforme leur était synonyme de révo-Intion. Rien ne leur paraissait plus insupportable que les prétentions de cette conférence diplomatique, venant « traiter d'eux, chez eux et sans eux », et ils avaient en effet assez beau jeu à dénoncer ce spectacle bizarre de cinq laïques, dont trois hérétiques, intervenant entre le Pape et ses sujets, et s'ingérant en des matières qui touchaient par tant de côtés au droit ecclésiastique. Ce qu'ils redoutaient et détestaient par-dessus tout, c'était l'influence du gouvernement français qu'ils accussient, sur le témoignage même du dernier manifeste insurrectionnel, imprimé à Ancône le 26 mars, d'avoir été l'instigateur et d'être encore au fond le patron de la révolte.

M. de Sainte-Aulaire eut tout de suite le sentiment que cette dernière accusation faisait impression sur beaucoup d'esprits, et que, pour exercer quelque action à Rome, non-sculement sur le gouvernement pontifical, mais aussi sur les représentants des antres puissances, il devait répudier une complicité si compromettante et à laquelle malheureusement plus d'une apparence avait pu faire croire. Il susit donc la première occasion de le faire avec éclat, et, dans une note adressée, le 15 avril, au cardena! Bernetti, il déclara n'avoir - pu voir sans un vif ressentiment - les auteurs du manifeste d'Ancône - aggraver sinsi leur faute par des calomnies aussi contraires à l'évidence des faits qu'offensantes pour la France . Il rappela « les preuves d'intérêt et de sollicitude que le gouvernement du Roi Très-Chrétzen avait données au Saint-Père, des qu'il avait été informé du soulévement de la ville de Bologne, et la volonté plusieurs fois exprimée par Sa Majesté de rester fidèle aux traités qui garantissaient la souverameté temporelle du Saint-Siége v . Puis, faisant allusion à la nouvelle, alors répandue, « de l'arrivée d'une armée française destinée à soutenir une tentative de révo-

bution », il terminait ainsi : «Le soussigné, non moins explicite sur ce point que sur les précédents, s'empresse de déclarer que le gouvernement français ne veut point, ne voudra jamais protéger, dans les États du Pape, des entreprises aussi coupables qu'insensées, dont l'effet serait infailliblement d'attirer sur les peuples de nouveaux désastres et de retarder l'exécution des projets généreux que le Saint-Père a concus pour leur bonheur. \* C'était à dessein et pour dégager la politique française des équivoques du muistère précédent, que M. de Sainte-Aulaire s'étant servi des expressions les plus nettes et les plus fortes. Cette note, aussitôt publiée et traduite dans toutes les langues, eut un immease retentissement. A Rome, l'effet en fut bon et St it notre ambassadeur une situation qui devait profiter à l'influence française. Mais elle souleva une grande clameur en France, dans le parti avancé. Les réfugiés italiens dénoncèrent, en termes injurieux, à la Chambre des députés, « l'effronté menteur, l'être infame » qui avait tenu un tel languge. Les journeux frent écho.] Les amis mêmes de M. de Saiste-Aulaire, étourdes de ce tapagd, lui écrivaient qu'il avant été trop loin. Au plus fort d'une émeute parisienne, dans les premiers jours de mai, une députation des mourgés vent au Palais-Royal réclamer le rappel de l'ambassadeur à Rome, affirmant que la tranquillité se rétablirait aussitôt, si l'opinion publique recevait cette satisfaction. Ni le Roi ni le président du conseil ne furent un moment tentés de céder à de telles exigences. Sur le fonddes idées, ils ne pouvaient blamer leur agent, qui n'avait fait que répéter un démenti déjà formulé dans la circulaire envoyée, le 8 avril, par le général Sébastiani eux représentants de la France à l'étranger; toutefois, à la lecture de la note du 19 avril, ils n'avaient pas été sans éprouver quelque surprise d'un accent si « papalm », un peu génés qu'on parlât publi» quement, en leur nom, au chef de l'Église, sur un ton si différent de celui qui ava:t alors cours à Paris, dans les rapports du pouvoir civil avec le dergé . Et puis, s'ils ne voulaient pas

Le général Sébastiani, pressé par M. de Sainte-Aulaire de a expliquer sur ce

routenir les insurgés, ils s'inquiétaient de voir malmener si rudement des hommes qui rencontraient encore beaucoup de sympathies dans l'opinion régnants.

C'était le premier ague, nous ne dirons pas des divergences de fond, mais des différences de point de vue qui devaient, au cours de ces négeciations, se manifester plus d'une fois, non anns inconvénient, entre le ministère et l'ambassadeur. Casimir Périer sans doute était fort décidé à répudier en Italia toute propagande révolutionneure; il s'attachait à regagner la confissor des dynasties locales et leur offrait l'appui qu'il refusuit aux fauteurs d'insurrection à ; il comprendit même les raisons d'ordre supérieur qui l'obligament à protéger avec plus de soin encore contre toute atteuts le domaine temporel du Saint-Siége, garantie de son indépendance spirituelle. Tou-

qu'il reprochaît à la rote du LT avril, lui réputdit authonom qu'il sorvir misses fatt de un point donner au roi des Prançais às qualiforties du re-trés absoires.

Ainsi friente-il notamenent avec le Filment, dans lequel il royan l'altié naturel de la France, La S aveil \$331, au moment du l'etat de sante du ros da Sardarene fasait privour l'avenement très-prochais du prisce de Lorignem, la futur Charles-Albert, le général fichastique écrivait à nouve ambassisfeur à Tuesa ; « Le Roi a pense qu'al était à proposi que vous se perfesses pas un moment pour chercher I vans meters en esport evec M. le prince de Carignen et pour travailler à établir sandes bases auss favorables que possible les relations que detrenç exister come la France et la Sardalene, lorsqu'il sem monté sur le trong, Vous las développerus les prumpes de notre politique à l'égard de l'Italie, vous lui darut qui eile a pour nuique but le rupet et l'independance des Etats qui composent actic personale, que les princes qui les gouvernest peuvent compter sur nons pour In nides à accurar à leurs pauples ne double bonfast, que la Serdeigne particu-Educacios, plus rapproches de nous et per là estene plus en masure du remenție les effets de entre hauvoilleuce, n'invoquere jarants en vain notre apput, vaus mosteres que none n'y mettons acenne condition, et que la prefe chose que naus domandona naz gravarnom entratelli ena, parca qui elle est agalement conforma à mas-Interito et aux seurs, c'est d'étra sudopradants et prosperes, e est de presence leurs Etste, per une mye politique, des troubles et des banloversements qui passeunt souls anapromettre la liberte et le bunhour de l'Italie. « Le ministre français perennit avec plus d'éscudou errora sur les mêmes idées dans une dépache du 30 mai 1831 ; By declarat notamment - supontter de tous ses virus le saccés des tentauves physicisonnaires qui nursiont pour but de porter aucuca une fais la tranble dans actic póniucolo ». (Documente inédite.)

P Voir une discoure de 7 mars 1832, ... Le 43 sués 1831, un autre mombre du cohence, M. de Montelieut, musicus egoloment dur l'interêt capital qu'avait la France su maigures du pouveir temporal. Énomérant les conséquences qui sarait con renvenement, il termont oues : « Esfin, metature, ce serait, en dernare mulyes, donner le Pape à i une des capitales de l'Europa enhologue, à l'excluson



tefois, si éveillée que fut à ce sujet sa sollicitude, il était une préoccupation qui l'emportait sur toutes les autres dans son caprit, c'était celle de la lutte où il était engagé, dans son propre pays, contre le parti révolutionsaire. Précisément eu moment où s'ouvraient les négociations de Rome, cette lutte entrait dans une phase critique et décisive; des élections générales se préparaient en France, et l'issue en semblait fort incertaine. Le ministre était dès lors amené à envisager principalement les négociations sous le rapport des avantages qu'il pouvait un retirer pour sa bataslle électorale; al y cherchait des résultats immédiats qui frappassent l'opinion, répondissent aux idées régnantes, flattament l'amour-propre et même les préjugés nationaux. Que, pour atteindre ce but, il fallut traiter sans ménagement le gouvernement pontifical, l'exposer à certains risques, ne pas observer exactement la justice distributive entre le Pape et ses adversaires, on ne parausait pas s'en inquiéter beaucoup à Paris; ou du moins on estimait que ces inconvénients étaient peu de chose à côté de ceux qu'il fallait prévenir en France. Ce que Casimir Périer avait conscience de défendre, ce à quoi il croyait juste de tout subordonner, ce n'était pas l'intérêt mesquinement égolste d'un cabinet, c'était l'existence de la monarchie, la sécurité de la société, la paix du monde. Cette partie perdue, que fût devenu le gouvernement pontifical lui-même? L'Europe entière, frappée de la grandeur de l'enjeu, assistait attentive, anxieuse, aux préliminaires de ces élections où elle se sentait presque autant intéressée que la France elle-même, M. de Sainte-Aulaire voyait les choses un peu autrement. Il comprenait sans doute l'importance du combat livré par Casimir Périer, et était résolu à tout faire pour l'aider à vaincre; mais, vivant et agissant à Rome, il attachait à l'œuvre qui y était entreprise sous sa responsabilité directe plus d'importance que coux qui la considéraient de loin; il avait plus de souci qu'elle fût en elle-même équitable, solide, efficace,



de la nôtre, « Les submes étées étaient alors souteaues par coux qui secondment M. Carimir Périer, par exemple par M. Guisot, dans son danmers du 30 septrubre 1834, et par M. Thiere, dans se brochure sur la Monarcher de 1830.

Ce n'était pas seulement chez lui calcul de politique, c'était aussi question de sentiment. Ce libéral, demeuré chrétien, n'avait pu fréquenter le Pape sans éprouver à son égard une solheitude respectueuse et attendrie que l'on eût eu peine à retrouver dans le Paris de 1830. De plus, ayant vu de près ce qu'il appelait « la mort ignommeuse de la révolution romaine !», cette piteuse déroute succédant si promptement à tant d'arrogante violence, il ressentait à l'égard des insurgés un mépris névère, contrastant avec la complaisance indulgente de l'opinion française.

Sous l'empire des préoccupations que nous venons d'indiquer, le gouvernement français avait ainsi formulé les exigences qu'il chargeait son ambassadeur de faire prévaloir à Rome : 1° évacuation complète et immédiate de l'État romain par les troupes autrichiennes; 2° amnistie pleine et entière en faveur de toutes les personnes compromises dans la révolution; 3° réformes qui soient de nature à satisfaire l'opinion libérale en France et qui assurent aux provinces insurgées un régime « se rapprochant autant que possible des formes du gouvernement representatif».

L'amnistie fut la première question soulevée. Les insurgés, malgré leur peu glorieux échec, étaient demeurés populaires en France, et d'ailleurs notre gouvernement, bien que répudiant toute solidarité avec eux, croyait son honneur et son humanité engagés à préserver contre des rigueurs même légitimes des hommes qui avaient pu se croire encouragés par nous. La Conférence se prête facilement à appuyer nos conseils de clémence. Ce fut d'abord saus succès. Les zelanté prirent les devants et arrachèrent au Pape, le 15 avril, un premier édit qui, tout en se terminant par le mot de « pardon », faisait grand étalage d'inquisition et de sévérité. Mais, sur les instances des ambas-endeurs, un nouvel édit fut rendu, le 80, qui revisuit le premier et faisait cette fois une large part à la clémence : très-peu



M. de Sainte-Aulaire écrivait au général Sébantiani : « C'est une lesse rédeale et honteux, que celle de cette revolution romaine dans l'intérêt de liquelle on vouleit armer l'Europe; elle ust morte ignominament, et il y aurait mauvaise grâce à en porter le deuil. »

d'exceptions étaient maintenues à l'amnistie; quant aux émigrés, on les astreignait seulement à demander, pour rentrer, une autorisation qui devait leur être accordée facilement. Par malheur, la réduction semblait calculée en vue de masquer cette clémence, au lieu de la mettre en relief. Les amis des révolutionnaires staliens en profitèrent pour persuader au public français, déja très excité contre le premier édit, que le second ne valant pas mieux et qu'une réaction cruelle sévissait à Rome. Le cabinet de Paris, fort ennuyé du mécontentement de l'opinion, s'en prit au gouvernement pontifical qu'il menaça mêne un moment d'une rupture diplomatique. Pauvre gouvernement pontifical! La vérité était qu'au lendemain d'une insurrection vajnone, il n'avart pas un seul détenu dans ses prisons, Instruit de la réalité des faits par M. de Sainte-Aulaire, notre ministre le prit sur un ton moins irrité; mais, toujours plus préoccupé de l'effet produit à Paris que des réaités obtenues à Rome, il insista pour de nouvelles concessions. « Je conviens, écrivait le général Sébastiani à son ambassadeur, que relativement à l'amnistie, il reste, quant au fond, peu de chose à désirer du gouvernement romain... Nous reconnaissons avec your que la sévérité de l'acte du 30 avril est bien plus apparente que réelle... Mais les formes sont précisément ce qui frappe la multitude. En dépit de la réalité des faits, tant que l'édit du 30 avril n'aura. pas été modifié, on restera généralement convaince que Rome est un théâtre de proscription, et que la France a fait d'inutiles efforts pour sauver les proscrits... Au moment des élections générales, on ne saurait trop éviter tout ce qui peut choquer l'opinion. » Devant ces nouvelles exigences, le premier mouvement du cardinal Betnetti fut de se révolter : à la menace d'une rupture diplomatique, il se laissa même aller à récondre « qu'il verrait avec regret partir le courte de Sainte-Aulaire, mais qu'il aouhaiterait de grand cœur bon voyage à l'ambassadeur de France . Toutefois, sous l'action du diplomate français qu'il devinait n'être qu'à regret l'instrument de cette pression morale, le cardinal se calma bientôt et finit par céder : il adressa, le 8 juin, à notre embassadeur, une note interpretative de l'édit



du 80 avril; il y déclarait qu'aucune confiscation ou amende ne serait prononcée et promettait que des passe-ports seraient accordés sans information à tous les émigrés dont le gouvermement français appuerait la demande. Le cabinet de Paris était, à peu de chose près, arrivé à ses fins. Avait-il lien d'être bien fier de ce premier succès?

En même temps qu'il avait pressé l'octroi d'une amnistie, M. de Sainte-Aulaire n'avait pas manqué de réclamer le retrait des troupes autrichiennes. De tous les résultats qu'il était chargé de poursuivre, c'était celui qui tenant le plus au cour de nos ministres, parce que c'était celui qui leur paraissait devoir le mieux prouver au public français l'efficacité de leur politique de paix. Dès le 8 avril, le général Sébastiani écrivait à son ambaguadeur : « La prompte retrette de l'armée autrichienne intéresse directement la dignité de la France; vous ne devez zien épargner pour l'obtenir. » Et il répétait, quelques jours après : « Le principal intérêt de la France dans cette affaire. celui qui efface à nos yeux tous les autres et que nous ne ponvons sacrifier à aucune considération, est d'obtenir la retraite des troupes impériales. - Mais ce qui paraissait si aimple, à considérer de Paris les convenances de la politique française, l'était beaucoup moins, quand on considérait de Rome la situation du gouvernement pontifical. Une question, en effet, se posait tout de suite : l'évacuation ne serait-elle pas le signal d'une nouvelle insurrection? Aux premières ouvertures de notre ambassadeur, le plénipotentiaire autrichien répondit fort habilement : « Nous se demandons qu'à nous en aller ; mais n'étant venus que sur l'appel de Pape, il convient d'abord de lui demander son avis. » Et le Pape consulté de dire aussitôt . Pour Dieu! ne vous en allez pas; je n'ai pas un soldat, pas un écu, et la révolte est imminente. . Tous les membres de la Conférence, y compris même l'agent anglais, déclarerent alors à notre embaseadeur « qu'insister sur la retruite numédiate des troupes impériales, c'était faire trop beau jeu aux révolutionpaires et encourir une responsabilité terrible qu'ils ne consentoient point à partager avec le représentant de la France ».

La situation était difficile pour M. de Sainte-Aulaire. Moins que tout antre, il était insensible aux dangers auxquels l'évacuation pourrait exposer le gouvernement pontifical. D'autre part, il était convaioca que l'Europe entière et le Pape luimême courraient un danger beaucoup plus certain et plus grand sa le ministère Pérser était acculé à déclarer la guerre à l'Autriche, ou si, ne le faisant pas, il était renversé par des électeurs mécontents de ne l'avoir pas vu mieux sauvegarder, en Italie, l'amour-propre et l'influence de la France. Ému, mais non découragé, il se mit bravement à l'œuvre. Parmi les arguments qu'on lui envoyait de Paris, il fit son choix et prit tout d'abord le parti de ne pas parler du principe de non-intervention. Des le 92 mars, au début de son ambassade, il avait écrit à M. de Barante : « Je me prononce plus le mot de non-intervention ; j'ai trouvé que le prétendu principe no souffrait pas cinq minutes. de discussion. • Il préféra invoquer les promesses faites par l'Autriche, l'équilibre européen, l'intérêt de ne pas mettre la paix en péril. Au cardinal Bernetti, il déclara ne pas se porter défenseur des nouvelles théories, mais « s'en tenir à la vieille et légitime politique de la France qui, aujourd'hui, comme par le passé, nous present de veiller sur l'Italie et de nous opposer à l'occupation de l'État de l'Église par les troupes autrichiennes - . Et il ajoutait : - La France, puissance catholique, a besoin que le Saint-Siége soit indépendant; et que devient cette indépendance si le Pape est gardé par des batonnettes étrangères? En m'envoyant ici, monseigneur, le Roi m'e confié deux grands intérêts : la défense de la souveraineté du Pape et la conservation de la paix de l'Europe. Quant au premier chef, mettez-moi à l'épreuve, et vous verrez si j'hésite à vous servir. envers et contre tous. Quant à la paix de l'Europe, elle peut dépendre du Saint-Père, dont la charité s'alarmera sans doute à la pensée d'amoner une collision entre la France et l'Autriche. 🕬 🛦 ses col ègues de la Conférence, il disait : » La tranquillité da l'État romain, d'un grand intérêt sans doute, ne peut pas êtreconsulérée isolément de la tranquillité de l'Europe. Des embarras pour le Saint-Siège, des émentes, des désordres partiels ne

peuvent être mis en balance avec l'immense danger pour la paix du monde d'une collision entre la France et l'Autriche. Puisque l'occupation ne peut durer toujours, ne vaut-il pas mieux qu'elle cesse au moment où les ministres des canq puissances sont réunis à Rome pour y soutenir le trône poatifical, et alors que la force morale résultant de ce concours peut le mieux suppléer à la force matérielle d'une armée étrangère?

Notre ambassadeur ne se contentait pas de développer ces arguments avec sa chaleur accontumée. Il conseilla à son gouvernement d'envoyer une croisière dans l'Adriatique, ce qui fut fait aussitôt et ne laissa pas que de causer beaucoup d'émotion. à Vienne et à Rome. Il proposa même, non saus hardiesse, de réunir à Toulon quelques régiments prêts à s'embarquer au premier signal pour Civita-Vecchia. C'était là un moyen extrême, et notre ambassadeur espérait bien qu'il suffirait de le faire entrevoir. Un jour que le cardinal Bernetti cherchait à le convaincre de l'impossibilité où serait longtemps le gouvernement romain de se passer de baïonnettes étrangères : « Nous avons anssi des beïonnettes à son service, répondit M. de Sainte-Aulaire ; vingt mille Français, appelés par le Saint-Père, rivaliseraient de zele avec les vingt mille Autrichiens qui les auraient devancés, - Cette meinuation jeta le cardinal dans un grand trouble; aussi l'ambassadeur, ne doutant pas qu'une proposition officielle ne fit plus d'effet encore, eut désiré être autorisé à demander au Saint-Siège, en termes respectueux, mais péremptoires, « l'honneur de concourir à sa défense», et à lui annoncer que « quatre régiments, préts à partir de Toulon au premier Xaignal, pourresent arriver en trois jours à Civita-Vecchia » XCes fuits sont intéressants à noter, car on y trouve la première adée de l'expedition qui devait, l'année suivante, se faire à Ancône. \*Gependent notre insistance et aussi la perspective, habilement indiquée, d'un débarquement de troupes françaises en Italie, avaient fin: par ébranler ceux qui nous avaient d'abord opposé un refus si absolu. Notre habile ambassadeur s'aperçut que dans la Conférence les esprits étaient arrivés à cet état où Fon ne cede pas encore completement, mais ou toute transaction.

a chance d'étre favorablement accueillie. Il crut sage de profiter de cette disposition. Sans renoncer à ponssuivre l'évacuation totale, il demanda que l'on commençat par une évacuation particile. L'adée fut bien reçue il fut convenu, le 7 mai, qu'Ancône serait évacué buit jours après, et que les troupes se retireraient ensuite des Murches et de la Romagne, de telle sorte que, le 15 juin, moins de deux mois après le commencement de l'entervention, tout le corps d'occupation fût concentré dans la ville et la province de Bologue. A la date fixée, en effet, le mouvement de retraite commença. La nouvelle produisit d'autent plus d'effet en France qu'on s'y faisait une idée exagérée de l'importance stratégique d'Ancône, et que l'opposition avait répété, à satiété, que les Autrichiens ne consentiraient jamais à en sortir. Toutefois, l'opinion n'était pas d'humour à se contenter de cette preumère autofaction, et, de Paris, ordre fut donne à M. de Salate-Aulaire de per laisser aux Autrichiens un instant de répit, jasqu'à ce qu'ils enssent aussi évacué Bologne.

Annai relancé, l'ambassadeur d'Astriche répondit par une contre-proposition habile et raisonnable : il demanda que, par un acte public, les cinq grandes puissances s'engageasaut à pontenir au besoin le Samt-Brége contre ses sujets rebelles; cette garantie, disast-si, devant suppléer à la force mutérielle d'une armée étrangers, l'évacuetion totale pourrait alors être ordonnée. La proposition fut bien accueillie par les représentants de la Prusse et de l'Autriche, et même, quoique mous explicitement, par celui de l'Angleterre. L'ambassadeur de France qui ne pouvait, en matière si grave, se prononcer sans avoir les ordres de son gouvernement, la reçut ed referendum; il déclara qu'en tout cas la garantie ne lui parattrait possible que si elle était subordonnée à l'accomplissement et au maintren des reformes réclamées par la Conférence : cet amendement fut aussitôt accepté par les autres ambassadeurs. Ainsi completer, la proposition paraissait, avec raison, très avantageuse à 5) de 5a ate-Aulane, qui s'empressa de la transmettre à son manistre, en l'appuyant fortement. A Paris, où l'on était alors. mécontent de la conduite du gouvernement pontifical dans la question de l'amnieue, et disposé à mal prendre tout ce qui venait de liouie, la premier mouvement fut un non maussade (18 ma). Muis la réflexion rumena vite le cabinet français à une décision plus sage, et, dés le 24 mai, it fit savoir à M. de Sainte-Aulaire qu'il seruit prêt à douver la garantee proposée, si le gouvernement poutifical lus accordant entisfaction pour l'amnistie et pour les réformes. Cette réponse fut acqueille avec joie dans la Conférence, qui prévoyait dès lors une itsue heureuse à ses laborieuses déhibérations. L'ambassadeur d'Autriebe indique lus-même qu'une fois la garantee dounée, l'évacuation pourrait avoir lieu le te juillet.

Restait à réaliser la double condition à laquelle le gouvernement français subordennait sa garantie. Pour l'ampistie, nous avons vu qu'à ce moment même M. de Sainte-Auleire obtenut du cardinal Bernetti una note qui lui paraissant satisfalsante. Pour les réformes, le travail, bien que déta commence dans le acin de la Conférence et dans les conseils du Pape, était moins avancé. L'œuvre d'adieurs était loin d'être facile. Que le gouvernement et l'administration de l'État remain enssett besoin de réformes, personne ne le ninit, pas même M. de Metternich! Le pouvoir n'avait men de rigoureux, mais les abits pullulment; la routine était maîtresse. Pas plus de garantie du reste pour les intérêts de l'État que pour la liberté légitime des habitants; partout un singulier méluage d'arbitraire et d'impuissance. Le difficulté n'était pas de agnaler le mal, c'était d'indiquer le remède. A entendre certains Français, rien de plus simple; il n'y avait qu'à faire table rese du passé, et puis, sur ce terrain déblayé et nivelé, transporter de toutes pièces les institutions politiques et administratives de la France moderne, à com-

<sup>\*</sup> M. de Mottersich écrivait, peu après, dans une lettre secrète au coute Appenys : « Le gouvernement pontifical appartient malheureusement à la categorie de sont qui sont le moint capables de gouverner ; le desuedre qui rèque dans quelques unes de ses provinces est en majeure purise su faute, et plus euc un celle de l'incapecité de ses agents. Nous en fassons l'esq rounce journainers. » Il crestant ausai, le 29 juin auvant, à son ausonssadeur a Rome : « Le gouvernement pontifical no aité pas gouverners » (Memoures de M. de Metternich, t. V., p. 315 et 343.)

mencer par la souveraineté du peuple, le régime perlementaire, la liberté de la presse et la garde nationale. Inintelligente pour tous pays, cette exportation était absolument anadmissible pour les États de l'Église dont le nom seul suffisait à rappeler la condition spéciale. Il faliait tenir compte de ce caractère ecclésiastique, et aussi des mœurs particulières de ces populations, de leurs traditions, de leurs aptitudes, des institutions auxquelles les siècles avaient pu faire prendre racine sur leur sol. C'est cette tâche que devaient résoudre en quelques semaines cinq diplomates étrangers, la plupart nouveaux venus dans le pays, tous à peu près sans aucune connaissance de la législation canonique et de l'organisation cléricale. Des indigènes, ils n'avaient pas grand secours à espérer. Tandis que les selanti déstratent voir échouer une prétention qui leur paraissait à la fois usurpatrice et révolutionnaire, les « libéraux » ne considéraient pas d'un meilleur œil une entreprise destinée à consolider le gouvernement qu'ils voulaient détruire. M. de Suinte-Aulaire ayant demandé alors à l'un des amis de la France, le prince Santa-Groce, de l'aider dans la recherche des réformes à proposer . - Dieu m'en garde, répondit celui-ci sans hésiter, vous entreprenez une tàche ingrate ; vous ne réussirez à rien, et ceux qui seront aignalés comme vous ayant donné leur concours resteront compromis en pure perte. Nous pensions que la France allait nous débarrasser des prêtres; mais puisque vous venes ici raffermir leur gouvernement, ne comptes pas sur moi pour yous y aider. . Quelques semaines auparavent, à une demande analogue, le marquis Gino Capponi avait fait même réponse. li y avait alors en Italia des conspirateurs, mais pas de part: modéré et réformateur.

Malgré tant de difficultés, l'ouvre paraissait si nécessaire au raffermissement de l'autorité pontificale en Italie, au succès de la politique conservatrice en France, que M. de Sainte-Aulaire a'y était mis avec une ardeur qui, pour n'être pas exempte d'illusions, était du moins honnête et sincère. Il était parveau à y intéresser les autres membres de la Conférence. Tous n'avaient pas, au fond, le même désir de réussir; mais tous

affectaient le même sèle. Ils s'étaient facilement entendus aur l'indication générale des réformes à opérer : admissibilité des laïques aux fonctions administratives et judiciaires; conseils municipaux élus et dotés d'attributions tres-larges; administrations provinciales composées de membres élus par les municipalités ; consulte ou conseil central de gouvernement siégeant à Rome et formé par les délegués des administrations provinciales, auxquels seraient adjoints d'autres membres choisis par le gouvernement; enfin, dans l'ordre judiciaire, exécution et développement des réformes déjà décrétées en 1816, mais restées à peu près à l'état de lettre morte. Ces idées furent consignées dans un memorandum que les cinq ambassadeurs remirent au cardinal Bernetti : c'est ce document qui a acquis depuis une certaine célébrité diplomatique sous la désignation de Memorandum du 21 mai. Le gouvernement romain ent pu répondre à plusieurs des donneurs de conseils qu'ils lui demandaient plus de libertés qu'eux-mêmes n'en accordaient chez eux ; mais il ne céda pas à la tentation de cette malice. Il fit au contraire bon accueil à la démarche des membres de la Conférence; peu de jours après, un règlement établissait, pour les Légations, un régime d'administration tout nouveau; le pouvoir y était confié à des conseils composés de laïques et délibérant librement. Ce n'était sans doute encore qu'un régime provisoire, une sorte d'essai, mais il était conforme aux idées du *Memorandum* .

On en était là du travail des réformes, dans les premiers jours de juin, quand arriva à Rome la mouvelle que la France consentait à garantir avec les autres puissances l'autorité du Pape dans ses États, à la condition que les réformes fussent préalablement accomplies. On n'avait plus que trois ou quatre semaines jusqu'au 1° juillet, date proposée pour l'évacuation : impossible en un délai si court de remplir les formalités qui devaient précèder tout édit législatif soumis à la signature poutificale. Or il nous importait beaucoup que l'évacuation ne fat pas retardée. De concert avec ses collègues étrangers, M. de Sainte-Aulaire imagine alors cet expédient : le cardinal secré-

taire d'État devait adresser aux membres de la Conférence une note annouçant l'intention d'accomplir les réformes conseilées par le Memorandum, les ambassadeurs prendraient acts de cet engagement dans leur déclaration de garantie, celle-ci ne valant que dans la mesure où les réformes promises sersient accomplies. Le gouvernement romain, fort désireux d'obtenir la garantie, était prêt à faire la note demandée. On n'attendait que l'approbation de notre gouvernement.

Malheurensement celui-ci, toujours explusivement préoccupé d'obtenir le plus possible pour satisfaire l'opinion française, persuadé d'aideurs que M. de Sainte-Aulaire ménageait trop la copr de Rame, et qu'evec plus de fermeté l'on pouveit amener celle-ci à concéder dayentage, décida de ne pas se contenter de ce qui lui était offert et d'exiser, comme condition préslable, indispensable, de la garantie, non une note du secrétare d'État, mais trois édits du Papa, la premier contenant les bases claures et hien définies des améliorations qui devaient être introductes dans l'ordre administratif et judiciaire, le second abolissant la configuațion, le trojateme accordant une ampistie formelle. Casimir Périer, suivant con procédé habituel, réunit les ambassadeurs étrangers pour leur exposer sa résolution, et telle était l'autorité qu'il avait acquise sur eux, tel était leur désir d'aider à sa victoire électorale, qu'ils consentirent à appayar ses exigences. En leur nom, M. Pozzo di Borgo écrivit gax membres de la Conférence de Rome pour les presser de seconder fortement les nouvelles démarches de l'ambassadeur francais.

On croyait évidenment, à Paris, ne pas demander heaucoup plus que en que le gouvernement poutificul avait déjà accordé. C'était une errour contre laquelle les avertissements de M. de Sainte-Aulaire enssept du mettre en garde. Le Pape était tout

<sup>•</sup> M de Metterrich lui-intime protestait de son désir d'aider au triomphe du garantère français. « Nous entrevoyens, étrivait-il le 16 juin 1881, les canne de désir du cabinet de Paris de voir hêter, autant que pomble, la retraite de not troupes man nous voulons fournir à l'Europe la preuve que nous aumons à content l'administration actuelle en France. » (Mémoires de M., de Metternich, c. V<sub>0</sub> p. 144.)

disposé à éparguer les personnes et les biens des insurgés, mais il resugnait à une mesure générale qui permettrait à ces dernjers de faire une sorte de rentrée triomphale. Il consentait sincèrement à casayer les réformes conseillées par les puissances, zagis en gardant au moins les apparences de son indépendance et en respectant le droit de délibération préclable des cardimanx ; fort troublé d'ailleurs du blûme qui s'élevait autour de lui contre ces changements, il déstrait avoir au moins un peude temps devant soi pour ramener ou apasser les mécontents ; lui aussi, il vivait au milieu d'une opposition dont il devait tenir compte. Quant à ceux qui auguresent des concessions précédentes de la cour de Rome et de sa faiblesse matérielle, qu'elle ne pourrait pas résister à la pression unanime de l'Europe, ils montraient qu'ils connaissaient mai les allures de cette cour. Comme l'abservait finement M. de Sainte-Autaire, toute négociation y paraît facile au début, parce qu'il n'est pas dans les habitudes des ministres du Saint-Siège de repousser péremptorrement une demande quelconque. Par un sage esprit de conceluation et aussi par un désir de plaire qui est un des charmes du caractère romain, ils repoussent moltement ce qui les blesse. Ils reculent quand on avance et retardent le plus qu'ils peuvent le moment de donner une réponse absolument négative; en negociant avec eux, on crost n'avoir plus qu'un léger effort à faire, et tout à coup on se trouve en présence d'une volonté de fer qu'aucune puissance humaine ne pourrait faire pher.

Ce fut ce qui arriva à notre ambassadeur, quand il communiqua au gouvernement pontifical les nouvelles exigences de
non cabmet. Le cardinal Bernetti écouta, impassible, les argumenta par lesquels M. de Sainte-Aulaire appuyant de son mieux
une démarche qu'au fond il regrettait, puis il lui répondit avec
une sécheresse et une résolution fort contraires a ses habitudes
de langage : « La garantie des cinq puissances a été considérée
dans l'origine comme une force morale pouvant suppléer jusqu'à
un certain point à la force matérielle dont nous priverait la
retraite de l'armée autrichienne. Aujourd'hui, vous la mettes

au prix de certaines réformes que vous prétendriez nous obliger. à accomple à jour fixe et sous votre surveillance. Le Saint-Père se ferait injure à lui-même, s'il souscrivait à de telles conditions; il ne pliera pas sous de telles exigences. Nul ne sait mieux que lui ce que réclame le bien de ses sujets; son cœur n'a pas besoin d'être excité, sa volonté ne souffrire pas de contrainte... Des réformes considérables ont déjà été accomplies dans le gouvernement ecclésiastique; d'autres se préparent et ne seferont pes longtemps attendre; mais le Pape les publiere. quand le moment lui semblera opportun, et il ne se les laissera. imposer ni par vous, ni par personne. » Cette déclaration faite, le cardinal ne répondit que par monosyllabes aux insistances de l'ambassadeur, et. l'entretien fini, le salua très-froidement. Vainement, les jours suivants, les autres membres de la Conférence, se conformant aux avis qu'ils avaient reçus de Paris, vinrent-ils à la rescousse de l'ambaşşadeur français; le secrétaire d'État demeura inébranlable & peut-être d'ailleurs, en dépit des démarches apparentes du plémipotentiaire autrichien, le gonvernement romain avait-il des raisons de croire qu'il ne déplessait pas ainsi au cabinet de Vienne. Quoi qu'il en soit, il était manifeste que nous avions trop tendu la corde et qu'elle a'était rompus.

La solution qu'on avait cru tenir paraissait des lors plus éloignée que jamais. En effet, l'Autriche, arguant de ce qu'elle
n'avait promis l'évacuation qu'au cas où la France aurait donné
sa garantie, déclarait maintenant ne pouvoir retirer ses troupes
que si le Pape y consentait. Le gouvernement français était
d'autant moins d'humeur à admettre cette réponse qu'il touchait au moment où il devait rendre compte de sa politique à
la nouvelle Chambre : les élections étaient fixées au 5 juillet,
la réunion du Parlement au 23. La discussion entre les deux
puissances s'aignassait; de nouveau la paix du monde se trouvait
mise en question. Les révolutionnaires italiens, croyant la guerre
imminente, se réjouissaient et s'agitaient. Une fermentation
menaçante se manifestait dans les Légations et les Marches;
une émente même éclatait à Rimmi. Il n'en fallait pas tant pour

rappeler au gouvernement romain de quel intérét il était pour lui de prévenir une rupture entre les deux puissances. Le cour du pontrée se troublent d'anlieurs, quand l'ambassadeur de France. lui représentait qu'il allait être la cause de la guerre, il déclarait alors - aimer misux rester sans défense, exposé aux plus grands dangers, que de fournir la matière ou le prétexte d'un conflit entre la France et l'Autriche ». Auss:, le 3 juillet, le cardinal Bernetti finit-il par remettre à l'ambassadeur de France une note par laquelle il consentait à l'évacuation immédiate; dans cette note, apres avoir rappelé les réformes déjà opérées, il ejoutait, non sans noblesse : « Si de tels actes déterminent le gouvernement royal de France à s'unir aux autres puissances pour garantir l'indépendance et l'intégrité des États pontificaux, le Saint-Pere acceptera ce bienfait avec reconnaissance. Dans le cas contraire, il saura se résigner à son sort et attendra de la justice de sa cause et de la protection du ciel un meilleur avenir pour lui et ses sujets fideles. - Armé de cette pièce, l'ambassadeur français pressa plus fortement encore son collègue autrichien : celui-ci ne put longtemps se dérober, et, le 11 juillet, il annonça dans la Conférence que l'évacuation aurait lieu le 15 : c'était la date même que Casimir Périez désirait, afin de pouvoir annoncer à la nouvelle Chambre la retraite des Autrichiens comme un fait accompli . • Preuve complète, écrivait à ce propos M. de Metternich, de la disposition sincère du cabinet de Vienne à seconder sans réserve l'intérêt de conservation du gouvernement français, jusque dans toutes les mançes qui peuvent répondre aux nécessités de sa position . . .

Si heureux que fôt notre ambassadeur d'avoir enfin obtenu la cessation d'une occupation qui lui paraissait mettre en péril, et l'existence du ministère en France, et la paix en Europe, il n'était pas moins fort troublé à la pensée que cette évacuation pourrait être le signal d'une nouvelle explosion révolutionnaire dens les États de l'Église. Les symptômes alarmants en effet sa muitiphiment. Tont indiquait que les agitateurs n'attendaient



X.

<sup>\*</sup> Mémoires de M. de Metternich, t. V, p. 191.

que le départ du dornier soldet autrichien pour restrar en soone, et que le gouvernement pentifical serait here d'état de les répejy merya défaut de la garantie à laquelle ses instructions ne lui permettaient maiheureusement pas d'adhérer, l'ambassadeur français vaulut staaver d'en imposer une ennemis du gotrernement postifical, par une manifestation collective d'un anire genre ; il fit accepter par ses collègues de la Conférence l'idée d'une circulaire adressée à Jeurs agents consulaires dans les provinces pontificales. Dans cette circulaire, rédigée par M. de Sainte-Aulaire, et aussitôt publiée dans le Journal officiel de Rome, les ambassadeurs pressuent occasion du ratrait des troupes autrichiennes, « pour manifester au Suint-Siège le vif intérêt que leurs cours respectives prensient au maintien de l'ordre public dans ses États, à la conservation de sa souveraineté temporelle. à l'intégrité et à l'indépendance de cette souvernineté ». Els invitaient les agents consulaires à « douper le plus de publicité possible à ces dispositions », à « effrir aux autorités poutificales tons les moyens d'influence dont ils pouvement disposer », et à démentir franchement tous les manvais bruits de prétendus. dissentiments entre les puissences, qu'on chercherait à répandre afin d'enhardir des révolutions nouvelles qui attireraient infailleblement des malbeurs affreux sur leurs auteurs et sur les populations qu'ils auraient pu séduire ». En même temps, M. de Sainte-Aulaire appelait l'attention de con genvernement sur la situation des États de l'Église « Elle est plus menacante que jamais, écrivait-il; tous les partis s'attendent à une révolution . nouvelle. L'audece et l'aveuglement des révolutionnaires aont incroyables. Ils s'obstinent à croire ou un moins à répéter que c'est dans l'intérêt de leur cause que nous avons insuté sur le renyoi des Autrichiens. Leur correspondance avec la France les pousse à reprendre les armes. Que ferons-nous, a leur folie provoque le retour des Autrichiens?... »

An one où notre gouvernement se fût posé cette question, il eût bien été obligé de s'avouer qu'il n'avait pas résolu définitivement le problème de la pacification des États romains et de l'équibbre entre les influences française et autrichienne au delè-

des Alpes. Tout au plus l'avait-il ajourné, au risque de le voir bientôt se représenter plus grave et plus périlleux encore. Mais il était alors aux prises avec taut de difficultés, qu'il se trouvait déjà bien heureux de pouvoir en écarter quelques-unes par des expédients même peu durables. Et puis, pour Casimir Périer, nous avons déja su l'occasion de le remarquer, la question principale, orgente, vitale, n'était pas en Italie, mais en France. Dans les négociations suivies à Rome, il cherchait moins un résultat réel et dorable qu'une démonstration flatteuse à l'amour-propre national, qui fortifiat, devant les électeurs et devant le Parlement, la politique de paix, qui fermat la houche ou du moins enlevat tont crédit à l'opposition révolutionnaire et belliqueuse 1. A ce point de vue, l'évacuation des États romains, cette évacuation notogrement imposée par la France à l'Autriche et à l'Europe, était un succès considérable. Les ennemis du ministère perdaient ainsi l'arme sur faquelle ils comptaient le plus. L'opinion, jusqu'alors indécise et troublée, était définitivement conquise à la paix. C'était donc avec une sorte de fierté victorieuse que le Roi disait, le 23 juillet, dans le discours par lequel il inaugurait la première session de la nouvelle Chambre : « Ainsi que je l'avais demandé, les troupes de l'empereur d'Autriche ont évacué les États romains. « Ce langage 6t faire quelques grimaces à Vienne; dans les cercles de la cour impériale, on le traita d' « arrogant », mais sans pouvoir y opposer aucune contradiction publique.

Au début de cette affaire, M. de Baranta, appelant, dans une dépêche que nous avons déjà sités, l'attention de sen gouvernement sur la nécessité de faire en [talie quelque arte, d'obtemir quelque concession qui « montrassent la force et le credit de la France », ajoutait : « L'apparence serait meme sei pius essenuelle que la réalité. Car ce qu'il faut aurtout, c'est se vanter de cette concession, s'est em faire un argument de trabuse, qui me laisse par le beun rêle dans la discussion mus partieurs de le guerre. Une fore la consideration de la France sauves, son influence conservée, un chérchers à la langue et à loisir comment amélierer d'une façon solude et spelle la situation des pouples d'Étalie. Les, il ne s'egit que de l'effet du moment, » (Ducuments inédits.)

## m

La question de Belgique était celle où la diplomatie de la monarchie de Juillet pouvait attendre le plus d'avantages. Mais, à la chute du ministère Laffitte, elle semblait singulièrement embrouillée et compromise. Les Belges étaient en pleine révolte contre les protocoles de Londres. A leur suite, le gouvernement français avait refusé son adhésion à ces protocoles, se laissant ainsi séparer de l'Angleterre. Le roi de Hollande, à la tête d'une armée nombreuse, en possession d'un trésor bien garni, s'apprétait à profiter de la chance que lus offrait l'imprudence de ses anciens sujets, il comptait d'ailleurs sur le concours de la Confédération germanique, qui, sur la demande qu'il lus avait adressée en qualité de grand-duc de Luxembourg, avait mis à sa disposition, pour défendre ses droits dans le grandduché, un corps de vingt-quatre mille hommes. Ce n'était donc pas sculement avec la Hollande, mais avec l'Allemagne, que la Belgique bravait la guerre. Elle ne pouvait cependant se faire illusion sur ses propres forces. Le refus de la couronne par le duc de Nemours l'avait laissée sans gouvernement organisé; le pouvoir était unx mains d'une régence dépourvue d'autorité et d'un congrès trop souvent deminé par l'opinion affolée. Pas d'armée; un trésor vide et réduit aux expédients de l'emprunt forcé ; une anarchie crossaute dont la populace profitait pour se livrer aux plus hideux excès, saccageant les hôtels, les châteaux et les usmes des prétendus orangistes. Ce triste état ne rendait pas la nation et ses chefa provisoures plus réservés; dans la presse, à la tribune , on menaçant la Hollande , on défiait les puissances ; la France elle-zoème n'était pas ménagée et se voyan accusée de lacheté et de trahison. Les Belges s'étaient persuadé que, quoi que ils fissent, en quelque péril qu'ils se jetassent, nous seri una obligés de les soutenir. Ils étaient d'ailleurs encouragés par



Your, our le commonoment des afforces belges, ch. 11, § 111, et ch. v., § L.

nos révolutionnaires, qui n'étaient pas les derniers à leur donner le conseil de forcer la main au gouvernement du roi Louis-Philippe et l'exemple de l'outrager. Tout cela faisait une situation fort dangereuse, et nous risquions de nous trouver, au premier jour, en face de cette alternative : soit d'abandonner la Belgique dans une lutte où aurait péri avec elle un grand intérêt français, soit de nous laisser engager à sa suite dans une guerre où nous aurions rencontré d'abord l'Allemagne et bientôt la coalition des puissances continentales.

Dans cette question comme dans les autres, les cabinets étrangers attendaient heaucoup de la sagesse et de la fermeté du nouveau ministère. Lord Palmerston écrivait, des le 18 mars 1831, à lord Granville, son ambassadeur à Paris : « Il est absolument nécessaire de nous entendre avec Casimir Périer. sur la Belgique. S'il veut prendre la droite ligne et marcher loyalement avec les quatre puissances, nous pourrons régler cette affaire amicalement et honorablement pour tous '. . Le ministre français prit son parti avec sa netteté et sa promptitude habituelles. En même temps qu'il pressait les Belges d'accepter les décisions de la Conférence et les prévenant de ne pas compter sur notre appui<sup>a</sup>, il témoignait sa volonté de rentrer dans leconcert européen et particulièrement de se rapprocher de l'Angleterre. Moyennant quelques explications qu'on s'attacha à luifournir satisfaisantes, il donna l'adhésion, longtemps refusée, au protocole du 80 janvier par lequel la Conférence avait fixé les « bases de séparation » entre la Hollande et la Belgique. Cette adhésion fut constatée par le protocole du 17 avril 1831. et quelques jours après, le 25, le général Sébastiani écrivait au général Belliard, son envoyé à Bruxelles : « Notre union avec les grandes puissances est indissoluble; nous sommes décidés à leur prêter un concoura direct et positif pour faire adopter par le gouvernement belge le protocole du 20 janvier... Le gouvernement du Roi a la conviction qu'il donne aux Belges une preuve

Bouwes, late of Palmerston, t. 11, p. 52 à 55.

Dépêches du 15 mars et du 4 aveil 1831. Veur aussiles discours prononcés à la Chambre des deputés, dans les seauces du 18 mars et du 4 aveil.

nouvelle et frappants de son amitié et de son intérêt pour eun, en leur conseilent d'accepter ce protocole, sans restriction et une délai... Vous ferux sentir su régent que l'évacuation du duché de Luxensbourg par les troupes belges ne saterait éprotiver de plus longs retorde sans compromettre le situation présente et l'avens meme de la Belgique. Vous vous attacheres seriout à dissiper les folles illusions de ceux qui espéreraient nous entrainer à la guerre. Lorsque nous avons accepté tous les traités existants pour assurer le maintien de la para, lorsque nous n'avons réclamé in Landan, ni Sarrelouis, ni Marienbourg, ni, en un mot, nœune partie de nos suciennes frontières, comment les Belges pourraient-ile erore que nous consent-rueus à souteuir la guerre pour leur faire acquérir lé grand-duché de Luxembourg ?? »

Le gouvernement français donnait au besoin des avertissements plus menaçants encure. » Les Beiges n'ont due des réém folles », disnit le général Sébastiani, en causant le 3" avril avec un officier qui lui était adressé par le général Belliard, qu'ils y pronuent gardé, on les partagers?.
 Et peu après, le mégre ininistre s'exprésosit amsi, dans un entretien avec M. Lebon, représentant à Paris du gouvernement de Brunelles : « La crise est extrême pour vous; votre gouvernement trade une question de vie su de mort... Qu'el réfléchèse bien : s'il fait la guerre, il u'y entraînera pas la France, déferminée qu'elle est à ne pas livrer son sort et la part de l'Europe à votre merci. Si les conséquences de cette guerre contre la Confédération et la Hollande étaient de faire arriver les troupes de l'Altemagne nu com de la Belgique, le malheur d'un pertage pourrait alors se réaliser; ce car est même le seul où la France serait réduite à le souffrir". . Qu'est-ce donc que ce « partage » dont nous voyons pour la première fois indiquer l'hypothèse? A en croire certains témoignages, il est vrai, peu bienveillants\*, la diplomatie fras-

Dépêche du 25 avril.

<sup>\*</sup> Théodore Juste, le Congrés nationel de Belgique, t. 11, p. 71.

<sup>#</sup> *lbnl*, p. 99 et 100 .

<sup>\*</sup> Tels sont coex de ford Pulmerston, de Stockmar et d'Hillebrand.

çeise, en au moms M. de Talleyrand personnellement, aurait alors noué une intrigue, tramé une sorte de complet pour amener un partage de la Belgique sur les bases suivontes : à l'Angisterre, Anvers ; à la Prusse, le Lumbourg, Liége et Luxembourg; à la Hellande, les doux Plandrés, à la Peauce, Namur, le Hainaut et le Brabunt. Rich de plus invraisemblable et en tout cas de mosas est harmonie avec ce que l'on sait de la politique jusqu'ich suivie per le France et particulièrement par M. de Talleyrand. Ausn croyons-nous qu'il faut expliquer différenment ce côté un peu mystérieux de l'affaire belge. D'abord il apparatt bien que la première idée du partage avait été miss en avant, non pur M. de Talleyrand ou pur un des missettes francess, muse par le roi de Hollande. Quant à notre gouvernement, son but principal était toujours la constitution d'un royaume indépendant et neutre; le partage, lein d'être enviangé par lui comme une solution désirable, lui sembleit, suivant le mot même du général Sébastiani, un « malheur », et il ne se résignait à le « souffrie » que si la résistance obstinés des Belges. provoquait l'invasion étrangère et empéchait la constitution de leur État. En avril et en mui 1831, en présence des rapports de plus en plustendus de la Beignque avec l'Europe, cette éventualité du partage, saus être plus désirée par mos hommes d'État, lear paraissat moins improbable, moins éloignés, et ils pouvaient juger nécessaire de s'y préparer. De la sans doute les ouvertures secrétés que le gouvernement français paratt avoir faites alors à la Prusse, et qui, sans être acceptées à Berlin, y furent cependent très-sérieusement examinées .

Ni conseils, ni mensore ne produiencest d'effet sur les esprits surchauffés des Belges. Ils armanent mieux écouter les excitations de nos hommes de gauche et faire écho à leurs déclamations.

« Plus de doute, s'écnait M. de Robeulz, le 7 avril, dans le congrès de Brazelles; le gouvernement de Louis-Philippe a pactisé avec la Sante-Albance! Louis-Philippe lui-même est entré dans la conspiration fingrante contre les libertés! Usons

<sup>1</sup> Con dermars faits sont revées a par M. Didiebrand, c. apres a sideprebes conservées aux archives de Bierho. (Geschichte Fraukreicht, 1830-1870, c. 1, p. 233, 234.)

de nos ressources, elles sont immenses. Faisons un appel aux nations. La France, cette France grande et générouse que je distingue de son gouvernement machiavélique, est notre amie : elle nous répondra, n'en doutez pas, notre cause est la sienne. C'est sur les champs de bataille que la liberté doit triompher ou etre anéantie... La Pologne, l'Italie reprendront courage en voyant une untion, leur devancière en révolution, imiter leurs nobles exemples. » Il terminait en demandant au ministère s'il etait décidé à faire la guerre à qui que ce fût pour défendre l'antégraté du territoire, et s'il avait pris ou allait prendre des mesures à cet effet. M. Lebeau, ministre des relations extérieures, hu répondit : « Je ne veux pas entretepir le pays dans une sécurité trompeuse ; la guerre est imminente, inévitable ; ja dirai plus, elle est devenue une nécessité. Nous devons défendre le Luxenbourg. C'est une question d'honneur. • Puis, après avoir parlé des mesures prises pour armer la nation, il s'écriait : « La devise du ministère est . Pais ce que dois, advienne que pourre. »

Si bien disposé que fût le cabinet français pour les Belges, il n'était pas d'bumeur à supporter patiemment de telles mcartades. Le 12 avril, en réponse à une interpellation de M. Mauguin, le général Sébastiani laissa tomber ces paroles sévères et même quelque peu méprisantes : « Une association, trainant à sa suite le meurtre et le pillage, domine le gouvernoment de Bruxelles. Cette association prétend qu'elle sous conduira à la guerre malgré nous. Non, la France ne se trainera pas muérablement à la suite de ces brouillons... La Belgique a encore besoin de nous ; nous la protégerons ; elle trouvers en nous à la fois des intentions bienveillantes et une volonté inébranlable. » Et Casimir Périer ajoutait sur le même ton : «J'ai souvent entenda reprocher à la Restauration d'adopter tentul la politique russe, tantôt la politique anglaise. Serions-nous tombés si bas qu'il nous fullût donner maintenant à la France la politique belge? Non, non; nous voulons une politique française, il est temps que la France n'appartienne qu'a la France.

Si, par cette attitude, Casimir Périer ne parvenait pas à rendre les Belges plus reisonnables, du moins il atteignait son but

principal qui était de rétablir entre la France et l'Angleterre le bon accord, si gravement compromis à la fin du ministère Laffitte. Le 12 avril 1831, lord Palmerston écrivait à lord Granville, son ambassadeur à Paris : « Je vous prie de faire savoir à Périer combien nous lui savons gré du changement de ton et de dispositions qu'il a apporté dans le gouvernement français. » Et il ajoutait, dans une sutre lettre du 31 mai : « Dites à Casimir Pérser que vous m'avez répété la communication qu'il vous a faite l'autre jour à diner, et le désir qu'il vous a exprimé d'être bien avec l'Angleterre. Assurez-le que ce gouvernement, et moi personnellement comme son organe, nous partageons entièrement son sentiment sur ce sujet. Nous comprenous parfastement combien une entente cordiale et une amitié étroite entre l'Angleterre et la France doivent contribuer à assurer la paix du monde, à garantir les libertés et à seconder la prospérité des nations. Nous sommes convaincus qu'il est grandement de l'intérêt de l'Angleterre et de la France que cette amitié soit intime et solide. • Il rappelait ensuite comment elle avait été altérée à la fin du ministère Laffitte ; puis il continuait ainsi : Depuis l'arrivée de Casimir Périer, nous avons remarqué un complet changement dans l'esprit et l'humeur de la politique française. Toute chose venue de lui a été calculée pour nous mapirer confiance. Et si, par moments, le vieil esprit s'est montré chez quelques-uns de ceux qui agussaient sous lui, c'étaient des manifestations non autorisées, et qui devaient être réprimées aussitôt qu'elles auraient été connues de lui. En uu mot, assurez-le que nous avons la plus grande confiance en lui et que nous sommes persuadés que, tant qu'il sera au pouvoir, l'amitié des deux contrées ara toujours se resserrant. Il ne sera pas inutile que vous profitiez d'une occasion pour dire au Roi à quel point la bonne entente des deux pays dépend du respect et de la confiance que nous mapire le caractère personnel de Périer, et combien sa nomination comme président du conseil a contribué à la paux de l'Europe '. »

<sup>1</sup> Bucwan, Life of Polimeraton, t. II, p. 62, et 78 à 80.

Ge n'était pas la moindre merveille produite par le careo; tère du ministre fragone que d'avoir inspiré une confiance aussi entière et aussi expansive à l'esprit soupçonneux de lord Palmerston. A la vérité, la naturelle méhance que ce dermer dépouillest par extraordinaire quand il s'agressit de Périse, il continuait à la ressentir coatre Louis-Philippe, contre le général Schastiani, contre le maréchal Soult, contre M. de Talleygand!. Elle se manifestait surtout quand il croyait entrevoir ches nos gouvernants qualque vellesté de réaliser, dans une mesure si modeste qu'elle fat, le rêve d'agrandissement qui continuat à hanter les imaginations françaises. C'était d'ordinaire au moment ou notre diplomatie se trouvait faire qualque chose dont l'Europe et en particulier l'Angleterre devaient ini savoir gré, elle ne se retenuit par alors de tâter un peu le terrain pour voir s'il ne serait per possible d'obtenir en retour quelque petite rectification de frontière ; tout cela avec peu d'insistance, par manière d'acquit de conscience, sans paraître avoir espoir et aériense volonté de réuseir \*. Lord Pulmerston avent soin d'ail-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lettres diverses publiées par BOLUTES, Left of Palmerston, t. II, p. 49 à 66. Belwer les-miese est ablige de reconneître le plus souvest l'injustion des competité de lord Falmerston.

On on peut juget par la lettra suivante, que lord Polmerenna énricult, le des avril 6481, à lord Granville : « Talleyrand m'a lu, il y a deux jours, mos départe de Sebestiani dunet que la France sentiendrait Léopold, et qu'il no siontus pas que l'Angleterre, en rétour d'un arrangement si syantagens pour élit, antisferant and dears de la France du ce que concursant Bemillon, Luxandouig et Maretricht. Tallevrand, avant que ja puese nuvere la bouche, dit qu'il possait répondre que l'election de Léopold était un objet qui était relativement indéférent au genvernement majans, et que celm-ci, n'étais disposé à faire encan semi-Cor pour l'obtener. Je les du qu'il était cont a fait dans lu veni... Aujourd'hui Talleyrand m a in une deptche de Sebastiani, deces du 30 et écrite avant qu'il odt pa recevoir la reponse à sa promière dépôthe; ille expressig le desir que cette premiere sépèche fut counderne comme non avenue .. . (Butwan, t. II., p. 60, 64 1 - Au môme moment, à Puris, Louis-Philippe, causeut librement even lord Granville, lut intimusit que la nandidature de Leopold etais bien impepolitice en l'emite, et que le gouvernement anglais, « pour le tendre plus popte lance », devract consenter à l'aunemon de Marienbourg et de Philippeville, L'ambarradeter pria instamment le Rui de me par detaur seste à se proposition et de ne pas la rendre publique. Est-es pet meident qui explique le contre-aidre dimme par le general Schnettane à M. de Talleysand ? (Dopôche de M., de Worther, en date du 1 avril, cités per distantant, Geschiebte Frankrucks, 1630-1670, E. II, p. 202.)

Leurs de ne lui laisser aucune diusson. « Soyez inexorable sur ce point », écrivant-il à lord Granvelle, le 25 mars 1831 °.

On ne peut dire cependant que nous n'ayons men obtenu. Parun les dispositions des traités de 1815, l'une des plus bleesantes pour notre pays était celle qui avait stipulé la construction et le maintien, pres de nos frontières, d'une série de forteresses, véritables places d'armes d'une coalition autifrançaise; plusieurs de ces forteresses étaient dans la partie du royaume de s Pays-Bas qui formait la Belgique. Qu'allaient-elles devenir ? Dès le commencement d'avril 1831, le gouvernement français avait fait à Londres des ouvertures tendant à leur démolition. Les puissances ne pouvaient se dissimuler que c'était en effet la seule solution raisonnable : la possession de ces fortereises, peu compatible avec la neutralité du nouvel État, était du reste au-dessus de ses moyens militaires, et l'on pouvait craindre qu'en cas de guerre, elles ne tombassent aux mains de coux contre qui on les avait élevées. Gependant, il était pénible aux anciens « alliés » de supprimer l'un des signes visibles et permanents de leur victoire et de reconnaître ainsi eux-mêmes à quel point l'œuvre de 1815 était attente. Tout au moins, pour diminuer leur déplaisir, ne voulurent-ils pas admettre la France. à discuter avec eux les mesures à prendre. Pretention assex fondée, après tout, car il s'agissait de modifier des stipulations dans lesquelles nous n'avions pas été partie . Cette réserve faite, les auissances cédèrent sur le fond, et, le 17 avril, le jour même ou la Conférence recevait l'adhésion de la France aux bases de séparation, les représentants de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Prusse et de la Russie se réunirent hors la présence de notre représentant. Se fondant sur la situation nouvelle de la Belgique, sur la neutralité et l'inviolabilité de son territoire, ils déciderent



<sup>1</sup> Butwan, Lafe of Palmerston, t. II, p. 59.

Elord Palmerston écrivait à ce propos à lord Granville . « Quant à la prétention que la France pourrait émettre d'être partie dans nette défilieration, elle ne peut pas être adjoise un seul moment, quot que Perier poutre penier ou dire. « Comme ces forteresses ont été élevées, non, comme dit Talleyrand, en hame de la France, mais en crainte de la France, il servit absurde de discoter avec alle languelles dogrant être démandalées. »

à l'unanimité qu'une partie des forteresses n'avait plus de raison d'être : la désignation de celles qui devaient être supprimées fut renvoyée au moment où il existerait à Braxelles un gouvernement recoanu avec lequel les quatre puissances pourraient négocier à ce sujet. M. de Talleyrand et Casimir Périer reçurent aussitôt communication de cette décision, mais seulement à titre confidentiel. La lettre d'envoi témoignait d'une intention évidente d'être simable pour la France; elle présentait la résolution « comme une nouvelle preuve de la confiance qu'inspiraient aux soussignés les dispositions manifestées par S. M. le roi des Français pour le maintien de la paix générale ».

Capendant la situation créée par la résistance des Belges ne pouvait indéfiniment se prolonger; la Conférence était visiblement à bout de patience. Elle avant averti officiellement le cabinet de Bruxelles que, s'il ne retirait pas ses troupes du Luxembourg, la Confédération germanique allait mettre son armée en mouvement; mais rien n'y faisait : en Belgique, toute l'influence était tombée aux mains des exaltés et des violents; moins que jamais le gouvernement de la régence paraissait avoir la force matérielle et le crédit moral suffisants pour contenir les passions soulevées et ramener les esprita hors de voie. Voulait-on sauver le nouvel État d'une raine imminente? une seule chance restait, c'était d'y hâter l'établissement d'un gouvernement qui comprit la nécessité et eût le moyen d'être raisonnable; en un mot, c'était d'y fairs un roi.

Depuis la première tentative d'élection royale, en janvier et février 1631, le cercle des candidats possibles au trône s'était singulièrement rétréci. La France refusant le duc de Nemours et exclusit le duc de Leuchtenberg; les Belges ne prenaient pas au sérieux les jeunes princes de Naples ou de Bavière, dès lors une seule candidature subsistait, celle de Léopold de Saxo-Cobourg. On se rappelle que des l'origine elle avait été sinon proposée, du moins subsidiairement indiquée par lord Palmerston; mais, repoussée par le gouvernement français, il n'en avait presque pas été question dans les débats du congrès. Depuis

hore, au contraire, la pensée des ministres du régent s'était tournée evec complaisance vers ce prince; sa couleur anglaise, l'opposition qui lui avait été d'abord faite par le cabinet de Paris. n'étaient pas une mauvaise note aux yeux de ministres qui nous gardaient alors rancune de l'avortement de la première élection, et qui se faussient volontiers honneur auprès des antres puissances de n'être pas sous notre dépendance. De telles dispositions ne déplaisment pas à lord Palmerston, et modificient même peu à peu ses sentiments à l'égard de la Belgique. Jusqu'à présent, l'ayant trouvée trop portée pour la France, il l'avait traitée sans bienveillance, et il écrivait, le 18 mars 1831 : « Quant au règlement définitif de l'affaire de Belgique, plus ce pays sera ramené vers la Hollande, mieux ce sera pour lui et pour l'Europe 1. . La chance de voir le nouvel État se mettre en froid avec la France et choisir un prince presque anglais lui fit prendre un intérêt tout nouveau à son indépendance. Dans les premiers jours d'avril 1831, il faisait donner qui régent des conseils qui pouvaient se résumer ainsi : « Les intérêts de l'Angleterre exigent que la Belgique ne soit ni unie à la France, ni placée sous su dépendance : les intérêts de la Russie, de la Prusee et de l'Autriche sont les mêmes, et il y a une détermination commune, de la part de ces quatre puissances, de ne permettre ni une pareille umon ni une pareille dépendance. L'Angleterre désire sincèrement le bonheur de la Belgique. Ce qui lui sourtrait le plus serait une réconciliation avec la Hollande; mais si ce projet ne peut être réalisé, le gouvernement britannique préférera le choix du prince Léopold à tout autre arrangement 1. . L'envoyé anglais à Bruxelles, lord Ponsonby, naguére si passionné pour le prince d'Orange, disait au ministre belge : « Je ne veux plus vous parler de ce prince, il a risqué la partie, et l'a perdue sans ressource. - Lord Ponsonby promettait de déployer désormais la même ardeur au service du prince de Cobourg 🐍

Ibid., p. 141.

Bulwes, Life of Palmerston, t. 11, p. 58.

<sup>\*</sup> Théodore Juste, le Congrès national de Belgique, t. 11, p. 143, 143.

Ou'allait faire la France? Persisterait-elle dans cette rivalité d'influence qui, sous le ministère Laffitte, lui avait fait prononcer l'exclusion du prince de Cobourg par représaille de l'opposition faite au duc de Nemours? Mais elle n'avait aucun autre candidat possible. Était-il ange de bouder celui qui arriverait peut-être sans elle, ou d'acculer les Belges à une république que l'Europe ne tolérerait probablement pas et qui eût été d'un voisinage dangereux pour notre jeune monarchie? Et puis, dans la crise que nous cussions ainsi provoquée, ne risquions-nous pas l'existence même de la Belgique indépendante, c'est-à-dire l'intérêt premier de la France? Périer le compnt. D'ailleurs, il était dans le dessein général de sa politique de donner des gages à l'Angleterre et de marcher le plus possible d'accord avec elle. Dès les dermers jours de mars, le même ministre qui, sous le cabinet précédent, menaçait la Belgique de lui tirer des coups de canon si elle choisissait Léopold le général Séhastiani, faiant savoir à Londres que nous étions prêts à soutenir ce praice 1. Peu après, il informant les Belges que nous n'entendique « prendre sucure part active su choix du Roi », que nous voultous demeurer complétement neutres », et que nous « reconnaltrions celui qui serait éla, pourru du moins que ce ne fût pas un membre ou un allié de la famille Bonaparte 1 » . De son côté, lord Palmerston, par ménagement pour les susceptibilités francaises, loin de mettre en lumière le caractère anglais du candidat, s'appliquait à l'atténuer. «Ce qui nous fait desirer Léopold, disait lord Palmerston à M. de Talleyrand, c'est la conviction qu'il deviendre un bon roi belge, qu'il ne sera pas plus anglais que français . . . Et, à la Chambre des lords, lord Grey répétait, quelques semaines plus tard : « Si ce prince montait sur le trône, il ne tarderait pas à montrer qu'il n'est ni anglas, ni français, mais uniquement et entièrement belge. Ce n'était pas là seulement des phrases de chancellerse ou de tribune, et les

3 Houses, t. 11, p. 60.

<sup>1</sup> Brawen, Life of Palmerston, t. II, p. 40.

Dispire de du 25 avril 1891, (Theodore Justic, le Congrés national de Beigique, t. 11, p. 191.)

ministres britanniques se trouvaient pent-être parler plus yras encore qu'ils ne le croyaient. Le prince de Cobourg, en effet, était un trop fin politique pour m laisser donner une couleur exclusive; bien au contraire, afin de modifier la physionomie anglaise que lui avait donnée son premier mariage, il était décidé à sollieiter la main d'une princesse française, s'appliquent à entreteur personnellement de bons rapports avec Louis-Philippe, à gagner sa confiance, faisait son éloge dans les conversations qu'il avait avec les Belges, et signalait à ces derniers combien l'intimaté avec la France était pécessaire à leur nouvel État.'.

Dès qu'ils furent researés sur les dispositions du gonvernement français, les membres du cabinet belge n'hésitérent pas à envoyer en Angleterre une députation officieuse chargée de pressentir les intentions de Léopold ; cette démarche aut lieu dans le seconde moité d'avril. Le prince fit simable accueil aux députés, se montre flatté de l'ouverture et désireux de pouvoir l'accepter. Mais, dès les premiers pourparlers, une difficulté s'éleva qui mit tout en suspens. Les députés, conformément aux instructions très-précises qu'ils avaient reçues, entendaient que l'élection du Roi fût le début et non le terme des arrangements à conclure avec l'Europe; ils comptaient précisément sur la présence d'un roi pour continuer dans des conditions plus avantageuses les négociations actuellement pendantes, et pour obtenir de la Conférence les concessions territoriales qu'elle leur

<sup>1</sup> Théodora Justa, le Cangrés national de Belgique, t. II, p. 157

Done catte départation, composée aculement de quatre membres, ou remarqueit le chef de la nobleme catholique, le coute l'elix de Merode, et un mainhra du clerge, l'abbe Defoere. Leur présence était d'autant plus agnificative que la prince aupres duquel de affaient faces une domarche était protestant. Quelques catholiques, entre autrest le courte de Robinno de Bousbeck, avarent vu là une rasson de repousser cette candidature. Mais la grande majorité auvesit le courte de Mérode et estimait, avec l'organe le plus influent du parti, le Courrier de la Meure, que « la question de la religion du prince, dans l'état actuel des choses et de la societé en Belgique, n'etait qu'une question d'une importance secondaire ». On racoutait d'ailleurs que l'internonce Cappaciat, pressonti par lord Palmerston, aurait répondu qu'il ne considerait pas comme indispensable le choix d'un prince catholique, et qu'un protestant labéral se ecorrait paut-lere forcé d'une plus favorable à l'égact du culte de la majorité. (Theodore Justin, t. 11, p. 160)

avait jusqu'à présent refusées. De son côté, le prince, dont l'ambition était trop sagace pour se jeter à l'aveugle dans n'importe quelle aventure, ne voulait accepter la couronne qu'après que la Belgique se serait entendue avec les puissances au moins sur le principe, sinon sur l'exécution des délimitations de frontières. « Je ne saurais, disait-il aux envoyés belges, accepter la souveraineté d'un État dont le territoire est contesté par toutes les puissances; ce serait, sans profit pour vous, me constituer, en mettant le pied sur votre sol, en état d'hostilité avec tout le monde '. » Vainement les entrevues se renouvelaient-elles; de part et d'autre, chacun restait sur son terrain, et la question n'avançant point d'un pas. Lord Palmerston approuvait le prince de Cobourg : « Léopold a bien raison, écrivait-il à lord Granville, de ne pas accepter jusqu'à ce qu'il sache ce qu'on lui offre. S'il agissait autrement, il serait comme don Miguel, que personne ne reconnaît. La fait, on lui offre, non pes un trône, mais plutôt une querelle avec toute l'Europe et une complète incertitude de la terminer jamais 1. . En même temps, le ministre anglais avertissait une fois de plus les Beiges qu'ils ne devaient pas s'attendre à voir changer les conditions du protocole du 20 janvier, et qu'à prolonger leur résistance, ils raquaient de perdre leur indépendance ". En effet, par un nouveau protocole en date du 10 mai, la Conférence décidait que si les · bases de séparation · n'étaient pas acceptées par le gouvernement de Bruxelles avant le 1" juin, les cinq puissances rompraient toutes relations avec lui; que, loin de s'interposer altémeurement auprès de la Confédération germanique, comme elles l'avaient fait jusqu'alors, pour retarder l'adoption des mesures que la Confédération s'étuit décidée à prendre dans le grandduché de Luxembourg, elles ne pourraient que reconnaître elles-mêmes la nécessité de ces mesures; enfin que si les Beiges attaquaient la Hollande, les cinq puissances auraient à concerter les mesures qu'elles croiraient de leur devoir d'opposer à de

Théodore Journ, t. 11, p. 456.

Bucwan, Life of Palmerdon, t 11, p. 77

Théodore Juara, t. II, p. 164 à 166

telles attaques, et que la première de ces mesures consisterait dans le blocus de tous les ports, depuis Anvers jusqu'à la frontière de France. La situation de la Belgique devenait donc de plus en plus critique, d'autant qu'à ces menaces du dehors s'ajoutsient, au dedans, les progrès de l'agitation démagogique. Le ministre des relations extérieures, M. Lebeau, en était réduit à écrire, le 21 mai, à lord Ponsonby : « Nous allons tomber dans l'anarchie; j'entends craquer l'édifice '. » A Bruxelles, les esprits raisonnables et de sang-froid ne devaient-ils pas commencer à se rendre compte que leur pays s'était engagé dans une impasse, et qu'il ne pouvait en sortir sans rabattre quelque chose de ses exigences?

Ce fut cependant la Conférence qui fit les premiers pas vers une transaction. Fidèle à l'attitude qu'il avait prise dès l'origine, Casimir Périer ne se séparant pas des autres puissances dans les avertissements et les injonctions adressés aux Belges; mais il usait en même temps de toute son influence pour éloigner le plus possible une rupture dangereuse, et cette influence était d'autant plus efficace qu'il avait donné à l'Europe plus de gages de son désir de morcher avec effe. L'Angleterre, dont il s'était rapproché avec une si sage prévoyance, le secondait dans cet effort de concabation; il n'était pas jusqu'à lord Ponsonby qui ne recommandat les ménagements et la temporisation. L'une des questions qui tennient le plus au cœur des Belges était celle. du Luxembourg. Pressée par les deux puissances occidentales, et prenant en considération l'avantage qu'il y avait à faciliter l'avénement du prince Léopold, la Conférence prit, le 25 mai, une décision qui rendait aux Belges une chance de rester maîtres du grand-duché; elle a'engageart, pour le cas où ceuz-ci accepteraient, dans le délai fixé, c'est-à-dire avant le 1º juin, les bases de séparation, à employer ses bons offices, soit près du roi de Hollande, soit près de la Confédération germanique, pourfaciliter à la Belgique l'acquisition à titre onéreux du grandduché de Luxembourg , mais, pour le cas où les Belges persiste-

Théodore Justes, t. 11, p., 194.

raient à reponser le protocole du 20 janvier, elle maintenait et renouvelait toutes ses mehaces auténeures.

A Bruxelles, les exaltés se voyant que ce qu'on leur refusait encore, offusqués des injonctions à terme fixe qu'on leur adresant, accuestirent avec une indignation bruyante la nouvelle décision de la Conférence. A peine fut-elle communiquée au congrès par une lettre de lord Ponsenby, qu'un des représentants, M. Jottrand, s'écria : « Vons aures à chotair entre une sonmission aveugle aux volontés de la Sainte-Alliance et le droit escré d'insurrection en vertu duquel se sont constituées l'Amérique septentrionale, la Hollande, la Pologne et la France ellemême. Pour moi, mon choix ne sera pas douteux. « Le gouvernement, tout en sentent la folie périlleure d'une telle attitude, n'osait le combattre de front. Il essaya d'un moyen détourné. A se suggestion, une double motion fut faite au congrès, de procéder tout de suste à la nomination du Roi et d'envoyer à Londres des commissaires chargés de suivre avec la Conférence les pégociations territoriales. On ne se flattait pas sans doute que Léopold revint sur sa décision première et acceptăt la couronne tant que la guestion de frontières ne serart pas résolue, mais on espérant ainsi l'intéresser au succès des pégociatione; quant aux commissaires, on ne parleit pas de leur donner mandat ex près de transiger, mais au fond les auteurs de la proposition attendarent d'eux qu'ils transigenssent sans mandat. Après des débats orageux, et malgré une violente opposition, des votes successifs, émis le 31 mai et le 2 juin, décidèrent l'élection immédiate du Roi et autorleèrent le gouvernement à ouvrir des négociations « pour terminer toutes les questions territoriales au moyen de sacrifices pécuniaires » , sauf à soumetire l'arrangement à la ratification du congrès.

Ce fut le 4 juin que, pour la seconde fois, s'euvrit dans le congrès un scrutin pour le choix d'un roi. En fait, il n'y avait qu'un candidat, et Léopold de Saxe-Cobourg fut élu par 152 suffrages sur 196 votants. Il fut stipulé que ce prince ne prendrait possession du trône qu'après avoir juré d'observer la constitution et de maintenir l'intégrité du territoire; sous cas

mots en comprensit les provinces que la Conférence refuseit d'attribuer à la Belgique. Le pays accueillit avec faveur la nouvelle de l'élection, mais sans rien de l'enthousiasme suscité, quatre mois auparavant, par la nomination du duc de Nemours. La première déception avait refroidi les imaginations, et puis, ai l'on désirait voir fonctionner immédiatement la monarchie, dans l'espoir qu'elle mettrait fin à la crise dont souffraient tous les intérêts, les masses ne connaissaient pas personnellement le nouvel étu, dont la candidature avait toujours été plus politique que populaire.

Le congrès charges aussitôt une députation de porter à Léopold le décret d'élection ; en même temps, un arrêté du régent nomma M. Devaux et M. Nothomb commissaires près la Conférence de Loudres, et leur confin la mission beaucoup plus importante et délicate de discuter et, s'il était possible, de conclure avec les puissances l'arrangement territorial. Les bommes étaient hien choisis; M. Nothomb notamment devait se réyéler, en cette circonstance, diplomate sagace, ingénieux et résolu. D'ailleurs, à peine débarqués a Londres, les commissaires trouvèrent le plus précieux des concours dans le prince de Cobourg. Celui-ci, malgré le vote du congrès, était toujours résolu à n'accepter la couronne qu'après solution du désaccord existant entre ses futurs sujets et l'Europe; seulement, comme on l'avait prévu à Bruxelles, son élection l'autorisait et l'intéressuit à intervenir dans les négociations. Il y apports un rare esprit politique, une adresse patiente, une grande connaissance des hommes, des cabinets et des cours. Nul n'était mieux placé à la fois pour obtesir de l'Europe toutes les concessions posables et pour déterminer les commissaires belges à consentir tous les sacrifices nécessaires. L'appunde la France et de l'Angleterre lui était acquis, « Fimssons-en », disait, la 23 jain, M. de Talleyraud à M. Nothomb, en lui mettant amicalement la main our l'épaule; « vous savez que je signeral tout ce qui nous seraprésenté de la part du prance Léopoid. » Lord Palmerston avait des conférences fréquentes avec les commissaires et semblait avoir fait son affaire de trouver une solution. Rien n'était plus

efficace que cette union des deux puissances occidentales; on s'en rendait compte à Vienne, non sans tristesse, et la princesse de Metternich, confidente des secrètes pensées de son mari, écrivait, le 4 juillet 1831, dans son journal intime : « Un courrier de Londres a apporté de mauvaises nouveiles. En Angleterre, les choses prennent une tournure des plus facheuses. Les Anglais et les Français se sont terriblement rapprochés et travaillent ensemble contre nous. Dieu seul sait ce qui adviendra de tout cela. Que le Ciel me pardonne mes craintes et mes angoisses, mais j'avone que je tremble quand je songe à l'avenir 1. = D'ailleurs, si l'Autriche, la Prusse et la Russie n'avaient pas pour le nouvel État les mêmes sympathies que la France et l'Angleterre, elles n'en désiraient pas moins que le Roi du pût preudre possession du trône et mettre ainsi fin à une crise fatigante et dangereuse pour tous. Après dix-neuf jours de laborieux pourparlers, dans les vicisatudes desquels il serait fastidieux d'entrer, la Conférence et les commissaires beiges tombérent enfin d'accord sur les conditions d'après lesquelles devait se faire entre la Hollande et la Belgique le partage de l'ancien reyausse des Pays-Bas. Ces préliminaires de paix , proposés aux deux parties par les cinq puissances, furent consigués dans un acte daté da 26 juin 1831, qui est connu dans la diplomatic sous le nom de traité des Dix-huit articles.

La plupart de ces Dix-huit articles ne faisaient que reproduire les dispositions non contestées des protocoles antérieurs. La partie intéressante était celle qui réglait les points sur lesquels avaient réclamé les Belges, c'est-à-dire : l' le mode de partage des dettes, 2° la possession du Luxembourg, 3° celle du Limbourg, 4° celle de la rive gauche de l'Escaut. La Conférence avait consenti à modifier quelques-unes de ses décisions précédentes; il en était d'autres qu'elle maintenait. Pour les dettes, elle donns aux Belges la satisfaction de fixer le partage d'après l'origine des emprants, et non d'après le chiffre de la population. Pour le Luxembourg, se fondant sur ce qu'il était

Mémoiras de M. de Metternich, t. V, p. 102.

revendiqué par le roi des Pays-Bas, non comme une partie de la Hollande, mais comme un domaine de la maison d'Orange-Rassau, elle considéra que la question de savoir à qui il serait attribué était distincte de la délimitation de la Belgique et de la Hollande; elle décida donc de procéder à cette délimitation en laissant de côté la question du Luxembourg, qui serait ultérieurement l'objet de négociations directes entre le granddue et le roi des Belges; les cinq puissances s'engagenient à employer leurs bons offices pour que, en attendant le résultat de ces négociations, le siam que fût maintenu dans le Luxembourg, et que par suite les Belges demeurassent les détenteurs de la plus grande partie de ce territoire. Quant au Limbourg. au contraire, rien n'était changé aux décisions antérieures, et la moitié en restait attribuée à la Hollande; les commissaires belges n'y avaient cependant pas renoncé, mais ils pensaient ponvoir l'obtenir ultérieurement par un autre moyen, par le seul jeu de l'échange des enclaves En effet, le protocole du 20 janvier stipulest que la Hollande était rétable « dans les limites occupées par elle en 1790 », et que la Belgique comprenait e tout le reste des territoires du royaume des Payse-Bas », les enclaves devant être échangées par les soins des cinq cours. Personne, ni la Conférence en employant cette rédaction, ni le roi de Hollande en y adhérant, ni même tout d'abord les représentants de la Belgique en y faisant opposition . n'avaient remarqué qu'au milieu des provinces septentrionales se trouvaient un certain nombre de territoires d'origine allemande qui, avant 1790, no faisaient pas partie des Provinces-Unies; c'étest seulement en 1800 qu'ils evaient été compris dans la République batave; de là, ils étaient naturellement passés en 1815 au royaume des Pays-Bas. La lettre du protocole du 20 janvier, bien contrairement, il est vrai, à l'intention de ses auteurs, attribuait ces territoires à la Belgique, qui n'y avait copendant aneun titre. C'est M. Nothomb qui avait fait cette déconverte, et il en avait conclu que, pour rentrer en possession d'enclaves a génantes, la Hollande n'hésiterait pas à céder sa part du Limbourg; aussi crut-il pouvoir renoncer à

faire attribuer directement ce dernier territoire à la Belgique et se borna-t-il à faire stipuler que les échanges, au lieu d'être réglés par les grandes puissances, se feraient à l'amiable entre les cabanets de Bruzelles et de la Haye. Restait la rive gauche de l'Escaut ; elle demeura attribuée à la Hollande, mais des garanties furent données à la Belgaque pour la navagation du fleuve et l'écoulement des caux des Plandres. Pour la Belgique, il y avait là, comme dans toute transaction, une part de sacrificaet une part d'avantages, et l'on pouvait en recevoir une mepression différente suivant qu'on s'appliquait à considérer les uns ou les autres. Toutefois, à faire la balance et eu égard à la situation, les avantages l'emportaient. Il en était un, d'ailleurs, le plus considérable de tous, qui, sans être stipulé dans l'acte, en était la conséquence immédiate : le soir même de la signature, Léopold déclara officiellement qu'il acceptant la couronne, à une condition cependant : c'était que le congrès de Bruxelles ratifiat l'adhésion donnée par les deux commissaires belges. « Aussitôt que le congrès aura adopté les articles que la Conférence de Londres lui a proposés, écrivait le prince au Régent, je considéreras les difficultés levées pour moi, et je pourrai me rendre immédiatement en Belgique... Puisse la décision da congrès compléter l'indépendance de sa patrie et par la me fournir les moyens de contribuer à sa prospérité avec le dévousment le plus vrai ! =

L'instant était solemnel pour la Belgique. Son intérêt était de donner son adhésion. Mais il fallait compter avec la surexentation extrême des esprits, avec le trouble et les prétentions révolutionnaires, et l'on put croire un moment que tout serait rejeté. A peine compus, en effet, les Dix-buit articles soulevèrent une clameur indignée. Les accepter, s'écriait-on, serait une trabison envers les territoires abandonnés. Presque tous les journaux tennient ce langage. Les factieux, les anarchistes, en rapport avec les redicaux français qui les encourageaient, exploitaient la douleur des uns et la colère des autres. Des émeutes éclataient sur divers points, et le congrès était menacé d'une insurrection générale, s'il cédait. Telle était l'intimide-

tion produte par ces violençes que le ministère se borne à soumettre le traité aux représentants de la nation, sans oser en demander l'adoption, et que l'on était à se demander si quelqu'un oterait la proposer. Ce fut dans ces conditions que le débat s'ouvrit, le 1" juillet. L'opposition y éclata tout de suite avec un extrême emportament. M. Ch. de Brouckère, naguère ministre des finances et député du Lumbourg, somma le gouvernement d'exprimer un avis : « Si le ministre des relations extérieures, dit-il, ne prend pas de conclusions, je considérerai ce refus comme une défection complète du cabinet; sì, au contraire, il a envie de nous faire adopter les Dix-huit articles, je dirai qu'il trahit le pays, car je considère l'acceptation des protocoles comme une trahison qui n'est propre qu'à arrêter l'élan du pays, à lui faire perdre son indépendance et à étouffer la liberté dans toute l'Europe. - Le ministre, M. Lebesu, répondit avec embarras qu'il n'avait pas le droit de faire une proposition, les négociations ayant dépassé les limites que le congrès avait tracées; le gouvernement avait reçu des préliminaires de paix qui ne formaient pas un protocole; si c'eût été un protocole, le ministre l'annaît renvoyé; mais il n'avait pas vonlu assumer sur lui une immense responsabilité, en interceptant un document qui renfermait les propositions de la Conférence. « G'est sur ce document, non solticité par le ministère, que vous aures à discuter, ajouta M. Lebeau ; je n'ai men à direà cet égard comme ministre ; comme deputé, quand le moment sera venu de me prononcer, je ne reculerar pas. » Une telle attitude n'était pas de nature à faire baisser le ton de l'attaque. On apportant à la tribune de brûlants réquisitoires contre la diplomatie européenne, accusée d'abandonner partont, en Pologne, en Italie, la cause des peuples, et l'on conclusit ainsi : La guerre générale donc, s'il faut en passer par là! Ce sera. le réveil des peuples et le signal de leur émancipation le La foule, qui se pressuit aux abords du palais et debordait dans les tribunes, ne se génait pas pour prendre part elle-même à la délibération, siffant, invectivant, menaçant les partisans du traité, soutenant, excitant les adversaires par ses acclamations fréné-

tiques. On se fût cru reporté en France, à quelque scène de la Législative ou de la Convention. Dans les premiers jours, il sembla que les violents agraient le dessus ; mais leurs excès même provoquerent une réaction. Les gens modérés retrouvèrent peu à peu le courage de leur opinion. « On a demandé, dit un député de Mons, M. Van Snick, quel serait celui d'entremous que oscrait assumer la responsabilité de proposer l'adoption des Dix-huit articles. Eh bien ! messienra, c'est moi. En le faisant, je crois agir en bon citoyen, ma conscience est tranquille. » Plusieurs autres suivirent cet exemple, ma lgré les huées des tribunes. Enfin, le ministre des relations extérieures se décida à prendre une attitude plus ferme, et il défendit le traité dans un discours habile, sensé, puissant. Quand, le 9 juillet, après neuf jours d'orageux débats, le moment vint de procéder au vote, il se trouva 126 voix contre 70 pour adopter les préliminaires de paix. La Belgique avait échappé à un des plus grands périls qu'elle eût encore courus.

La condition posée par Léopold était remplie, et il sembleit que rien ne l'empéchat plus de prendre possession du trône. Un point cependant restait encore obscur. Pendant les négociations qui ayment précédé les Dix-huit articles, les puissances, ne discutant qu'avec les Belges, avaient oublié ou négligé complétement la Hollande, et celle-ci n'avait pas eu occasion de donner son avis sur les modifications apportées aux bases de partage qu'elle avait précédemment acceptées. Ce fut seulement quand tout était fins que le plénspotentiaire autrichien se rendit à la Haye pour y communiquer ces modifications, les présentant d'ailleurs comme absolument insignifiantes. Le roi des Pays-Bas en jugerait-il ainsi? On conçoit que Léopold s'en préoccapat : aussi, le 12 juillet, en recevant les représentants des cinq cours, il leur posa cette question : « Si je me rendu en Belgique, la volonté des grandes puissances est-elle de mereconnaître, sans attendre l'adhésion du roi de Hollande? --Oui, quand même, répondit le représentant de la Russie, et s'il la refuse, nous trouverons le moyen de le contraindre. » Ayant des fore toutes les satisfactions qu'il désirait, le Boi élu mit

ordre à ses affaires personnelles et annonça son départ pour le 16 juillet. Sur ces entrefaites, arriva de la Haye une protestation formelle contre l'acte du 26 juin. Les arguments développés dans le congres de Bruxelles pour y faire accepter. les Dix-huit articles, avaient convaince le roi des Pays-Bas que ces mêmes articles lui étaient très-désavantageux, et c'etait à son tour maintenant de se plaindre que les puissances l'eussent sacrifié. La note du gouveraement hollandais, datée du 12 juillet, faisait remarquer que « la conservation de la paix na dépendant pas uniquement de la coopération de la Belgique, et qu'il n'y aurast rien de gagné quand on aurast déplacé la question de Bruxelles à la Haye . Elle rappelant ensuite que la Conférence evait mis pour condition à la reconnaissance d'un roi des Belges, qu'il accepterait, sans aucune restriction, les arrangements des protocoles du 20 et du 26 janvier. et se terminait ainsi : « D'après cette déclaration, devenue un engagement envers le Roi par suite de son acceptation des bases de séparation consignées au protocole, Sa Majesté, dans le cas où un prince, appelé à la souveraineté de la Belgique, l'accepterait et en prendrait possession sans avoir accepté préalablement les dits arrangements, ne pourrait considérer ce prince que comme placé, par cela seul, dans une attitude hosthis envers elle et comme son ennemi. C'était une menace formelle. Léopold s'aperçut tout de suite qu'elle embarrassait fort les trois puissances de l'Est, que celles-ci ne croyaient pas possible de ne tentr aucun compte d'une telle protestation, et qu'il ne devast plus s'attendre à être reconnu immédiatement par elles, comme l'ambassadeur de Russie venast de lui en donner un peu légèrement l'assurance. Mais il savait aussi que ces trois puissances n'oscraient faire aucun acte d'hostilité effective, en face de la France et de l'Angleterre unies. Quant à la Hollande, il ne la suppossit pas capable de se mettre seule en mouvement. D'ailleurs, s'il était bon de tout prévoir, il fallait aussi savoir risquer un peu. Il ne changea donc rien à ses résolutions, et, le 16 juillet, comme il l'avait annoncé, il s'embarquait à Douvres. Son arrivée en Belgique fut une fête. Dans les campagnes, dans

les villes, l'enthousiasme était au comble. Un peuple tont entier saluait et acclamait le Roi de qui il attendant la fin du provisoire, le remède à l'anarchie et l'affermissement de l'indépendance nationale. Le 21 juillet, en présence du congrès, après que Léopold ent prété serment, le président lui dit : «Sire, montes au trône. « Et tandis que les villes s'illuminaient, que les cœurs étaient tout à la joie et à la confiance, le nouveau souversus prit d'une main ferme et sûre la direction de sou jeune royaume.

Si l'on était joyeux à Bruxelles, ou pouvait être satisfait à Paris, et Casımir Périer s'y faisait bonneur d'avoir « assuré à la Belgique l'indépendance et la nationalité ». En effet, les dangers qui, a la fin de la précédente administration, menaçaient de ce côté la paix de l'Europe et l'existence du nouvel État, semblasent heureusement écartés; le traité des Dix-huit articles et l'inauguration de la royauté belge paraissaient avoir mu le sceau définitif à l'œuvre que, des le début, nous nous étions pre-Viposée. Sans doute, le prince qui premait possession de la conronne ne pouvait être présenté comme le chent particulier et exclusif de la France, nous l'avions accepté plutôt que proposé, et notre alisé d'outre-Manche avait eu dans ce choix une part d'action plus considérable que la nôtre. Mais s'il manquest par là quelque satisfaction à notre amour-propre, nos légitimes intérêts n'en étaient pas moins pleinement garactis. Nous savions que le nouveau Boi se proposait d'être notre ami, bien pius, que son désir était d'entrer dans notre famille royale. De nombreux et récents témoignages venasant d'être encore donnés, soit par lui, soit par ceux qui avaient qualité pour parler en son nom, de ses sentiments envers la Prance. Le 30 juin, M. Yan de Wayer rendait compte au congrès, en comité secret, des déclarations faites par Léopold à Londres, dans les conversations avec les délégués belges : entre autres déclarations, le prince avant dit - que ses relations personnelles lui donnerment les moyens de resserrer ses liens avec la France », et il avait ajouté a que s'il se croyait hostile à la France, il renoacerait à la couronne • . Quelques jours plus tard, le & juillet, dans le débat

relatif aux Dix-huit articles, le ministre des relations extérieures a'était exprimé ainsi : « Il est des choses que je ne peux pas dire ici; mais le prince de Saxe-Cobourg professe une haute estime pour la France; des liens d'amitié l'unissent au prince qui règue chez nos voisins, ces liens peuvent être resserrés. Les convenances m'empéchent d'en dire davantage. • Enfin, dans le discours solennel par lequel Léopold exposa ses vues en prenant possession du trône, la Prance fut le seul pays étranger dont il prononça le nom. « J'au été, dit-il, accueilli avec une extrême bienveillance dans la partie du territoire français que j'ai teaversée, et j'ai cra voir dans ces démonstrations, auxquelles j'attache un haut prix, le présage heureux des relations de confiance et d'amitié qui doivent exister entre les deux pays. » Gela n'empècha pas, il est vrai, notre opposition de trouver dans le choix du roi des Belges prétexte à de nouvelles déclamations, et le général Lamarque apporta à la tribune de la Chambre des députés ces prédictions désespérées qu'on ne peut plus relire aujourd'hui sans source : « Ministres imprudents, les leçons du passé ne sont donc rien pour vous? Ne savez-vous pas que trois cents ans de guerre et de calamités furent la suite de l'abandon de la Guyenne à l'Angleterre? Les noms de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt sont-ils effacés de votre mémoire? Groyez-vous que, placé à Bruxelles, un prince anglais ne soit pas plus dangereux pour Pans que lorsque, dans le treizieme siècle, il régnait à Bordeaux? Ah! des torrents de sang anglais et français couleront peut-être un jour, pour effacer la faute que vous commettez en ce moment! 🐙

## IV

Pendant que ces négociations se poursuivaient sur les affaires d'Italie et de Beignque, en Pologne la lutte se prolongeait, grandiose, terrible, et bientôt désespérée . Les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir, sur le commencement des affaires de l'ologne, ch.7, § 11.

insurgés avaient parfois l'avantage; mais leur héroisme, leurs auccès même, s'ils honorment leur cause, ne pouvaient la sauver. Chaque jour, l'armée du Czar les resserrait davantage autour de Varsovie, comme pour les écraser de sa masse. L'irritation des revers livrait, d'ailleurs, la Pologne à un mal intérieur que à la fois précipitait sa raine et risquait de l'enlaidir : c'était la démagogie qui répandait son esprit de suspicion, de désordre et de discorde, dominait le gouvernement par les clubs et le bouleversait par l'émente, rendait le commandement militaire impossible en dénonçant et en destituant les généraux, désorganisait l'armée en fomentant ches les soldats la défiance et l'indiscipline.

Que pouvait la France? Rien, Casunir Périer en était convaincu, et il cut regardé comme plus sage et plus digue de se renfermer dans une observation attristée, mais immobile. L'excitation de l'opimon na le lui permit pas, et, vers la fia de mai 1831, il se crut obligé de reprendre, sans foi et à contrecœur, l'action diplomatique commencée par le ministère précédent. Il essaya d'une sorte d' « intervention morale » qui fut maturellement repoussée à Saint-Pétersbourg. M. de Resselrode exprima le 9 juin - son étonnement et son regret - que le mimistère français, après avoir déclaré, jusqu'au milieu de mai, ne pas se méler de l'affaire polomise, eût changé d'avis en quelques jours. Quant à M. de Metternich, il dit que « tout cela était un verbiage mutile, destiné uniquement à motiver quelque phrase du discours de la couronne et à capter un peu de popularité pour le Roi et le ministère : . Malgré ce premier insuccès, Péner, toujours poussé par l'émotion de l'espret public, proposs, pes après, à l'Angleterre et à la Prusse de s'antendre avec la France, pour offrir leur médiation. Lord Palmerston répondit que pour rendre cette médiation efficace il faudrait l'appuyer par des actes, et que rien n'autorissit le roi d'Angleterre à user de pareils procédés « contre un prince dont les droits étaient indiscutables . Le gouvernement de Berlin na

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Huananno, Geschichte Frankreicht, 1830-1879, t. I., p. 200.

se montre pas plus favorable. Quant è M. de Nesselrode, il déclara, par une note en date du 5 août 1831, que « l'Empereur avent été désagréablement blessé par le renonvellement des démarches de la France, et qu'il ne pouvait, sans léser ses droits et sans manquer à ses devoirs envers ses sujets, accorder à qui que ce soit le droit ou même la possibilité de se mêler des affaires intérieures de son pays ». En même temps, il disait à l'ambassadeur de France, le doc de Mortemart : « Je vous prie, mon cher duc, que ce soit la dernière fois que vous nous faites de pareilles observations, car nous voulons être mattres chez nous '. . En s'exposant à ces rebuffades diplomatiques, le ministère français de parvenait pas cependant à satisfaire en Prance les amis de la Pologne, qui demandaient bruyamment la reconnaissance du gouvernement de Varsovie. Un débat orageux s'engages à ce propos, lors de la discussion de l'Adresse, en noût 1831 : l'opposition y exploita avec une habileté apgidieuse les cruelles émotions et les sympathies enthousiastes qu'éveillaient alors en France les tragiques nouvelles de l'insurrection. Casimir Périer fit « appel à la raison de la Chambre », et parvint à faire écarter un amendement où l'on exprimait « la certitude que la nationalité de la Pologne ne périrait pas » ; mais il dut accepter la même phrase avec la substitution du mot confiance au mot certitude; la distinction peut paraltre aujourd'hui un peu subtile ; alors, par l'effet des débats qui avaient précédé le vote, on en était arrivé à entendre, sous ces deux termes, des pohtiques assez différentes.

Gependant l'insurrection était visiblement à bout. Le 7 septembre 1831, après une agonie terrible, où l'anarchie sanglante de la rue accompagna tristement les hérolques défaites de l'armée, Yarsovie dut capitaler. En succombant, la Pologne jeta au monde un cri de désespoir et de reproche qui eut en France un immense et douloureux retentissement. Pendant quatre jours, l'émente tenta de soulever Paris, aux cris mélés de : « Vive la Pologne! A bas Louis-Philippe! Vive la répu-

Milliannand, Geschichte Frankreicht, p. 261 et 262.

blique! » pillant les boutiques d'armuriers, faisant fermer les théatres, essayant des barricades, massacrant des sergents de ville, brisant les vitres du ministère des affaires étrangeres, menaçant la Chambre des députés, tentant de forcer les gulles du Palais-Royal, ou était encore le Roi. Pendant ce temps, la Société des Amis du peuple publiait dans la Tribune et distribunit gratuitement une proclamation qui se terminait ainsi : · Homme sans façon, je me résume : le Roi, les ministres, les députés, les éligibles, les électeurs sont tous coupables du plus grand des crimes, du crime de lèse-nation. » On affichait des placards portant ces mots : « L'héroïque Pologne, lâchement abandonnée, est une terrible menace. Citoyens, n'en attendes pas les effets. Aux armes! • Mais le gouvernement avait partout mis en ligne des forces considérables; des masses d'infanteme et de cavalerie bivouaquaient sur les places et les boulevards. L'émeute dut bientôt se reconnaître impuissante. Alors commença, à la Chambre, un long et tumulteux débat, où Périer ne se montra pas moins énergique. Vainqueur de l'opposition, il ne lui permit pas de se dérober à sa condamnation : - Que la majorité, s'écrie-t-il, se lève une seconde, use dernière fois, pour le système de la paix, et la France sera rassurée, l'anarchie sera confondue. » La Chambre répondit à cette mise en demeure, en votant, par 221 voix contre 167, un ordre du jour portent qu'elle était « satisfaite des explications données par les ministres, et avait confiance dans leur sollicitude pour la dignité de la France - . Ce vote marqua une date décisive dans la lutte alors engagée contre la politique de guerre.

Au cours de ce débat, le général Sébastiani avait cependant donné aux amis de la Pologne la satisfaction de déclarer que « les stipulations du congrès de Vienne ayant créé le royaume de Pologne, et la France étant partie contractante à ce traité, nous avions le droit et le devoir de réclamer le maintien de la nationalité polonaise ». Et il avait ajouté : « La France l'e fait; elle le fera encore, et le gouvernement du Roi ne craint pas de repéter avec la Chambre dans son Adresse : La nationalité

polonaise ne périra pas. . Bien vaine consolation! En effet. les dernières tentatives de notre diplomatie en faveur de la Pologne vaincue n'enrent pas plus de auccès, soit à Saint-Pétersbourg, soit à Berlin et a Vienne, que naguère ses efforts en faveur de la Pologne belligérante. Elle fut partout rudement rebutée . Périer avait du moins conscience d'avoir essayé tout ce qui était possible, et plus tard, la gauche avant encore charché à réveiller ces poignants souvenirs et à faire retomber sur le ministère le sang de la Pologne égorgée, il l'arrête net : « Non, messieurs, s'écria-t-il, les malheurs des Polongis n'appartiennent pas au gouvernement français, mais à ceux qui leur ont donné de mauvais conseils. • Et comme La Fayette, frémissant, réclamait de son banc : « Notre politique, ajouta le ministre, n'a jamais été de secourir partout les révoltés, de les inciter à secouer le joug de leurs gouvernements, sans savoir ce qu'ils deviendraient ensuite; car c'est ainsi que l'on compromet les peuples, la liberté et les hommes d'honneux qu'on engage dans des luttes qu'ils sont dans l'impossibilié de supporter 1. .

Jusqu'à présent le ministère avait partout sauvegardé la pain; mais l'opposition lui reprochait de n'y être arrivé qu'au prix d'une politique timide, de n'avoir apporté aucun secours efficace aux insurgés de Pologne, d'avoir laissé en Belgique le premier rôle à l'Angleterre, d'avoir toléré en Italie pendant plusieurs mois l'intervention autrichienne. Or l'opinion française, à la fois

Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hautemann, Geschichte Prantreichs, 1830-1870, t. I. p. 265 — M. de Metternich écrivait, le 15 novembre 1834, an courte Apponyi « Le maréchal Masson est venn me parler, il y a une dizaine de jours, du tendre intéret de son gouvernement pour les Polonais. Je l'ai envoyé promener, en parlen, de nou bases councies. Je ne vous donne pas d'instructions à ce sajet, car je ne crois pas devoir d'explications à ceux qui n'ont pas le droit de nous en démander. » (Memoires de M. de Metternich, t. V, p. 144.)

<sup>2</sup> Discours du 21 février 1832,

fatiguée et surexcitée, pargissait avoir alors un double besois, presque contradictoire; avec le repos que donne soule la paix, elle recherchait les jouissances de vanité qu'on ae trouve ordinurement que dans la guerre. M. Guizot analysait ainsi, le 20 juin 1831, oet état d'esprit : « Les affaires du dehors out, au dedans, beaucoup d'importance ; il faut que nous puissions en parler hant. L'amour-propre national est au fond de toutes les questions. Singulier état de société! jamais les impressione, les passions publiques, toute cette vie morale et mobile des peuples, n'ont tenu plus de piace, exercé plus d'influence; et l'on veut que les gouvernements ménagent et satisfassent avant tout les intérêts matériels. On a de l'imagination, de l'ardeur, et l'on vent être tranquille et que tout soit doux et commode autour de chacup. C'est difficile. Nous verrous!. - Problème singulièrement difficile en effet, et que les plus habiles ministres de la monarchie de Juillet ne parviendront pas toujours à résoudre; M. Thiers, en ne songeaut qu'à courtiser le sentiment national, jettera la France dans de périlleuses aventures; M. Molé et M. Gusot sauront la garder ou la tirer de ces aventures, mais peut-être en perdant trop de vue les susceptibilités patriotiques dont un hamme d'État doit tenir compte, alors même qu'elles sont per raisonnables. Seul Périer devait à la fois entisfaire à la double exigence de l'opinion, A la modération voulue par laquelle nons l'avons vu écarter le danger de guerre. tout à l'houre si menaçant, allait s'ajouter un je ne sais quoi de Ser et de bardi qui me reculait pas devant les mitrataves les plus audacieuses, on eut presque dit les plus risquées. Là fut même sa marque propre dans la diplomatac da nouveau règne, ce que son caractère et son tempérament ajoutaient à la pobtique de zaison dont Louis-Philippe avait, dès le début, si habilement fixé les principes et la direction. On sentait que ce n'était pas vaine rhétorique, quand, du haut de la tribune, Périer « attestait cette noble confiance de la France qui sent sa force comme en dignité, et qui, tout en traitant de bonne foi, n'oublie pas

Lettre de 20 juin 1934 à M. de Barante. (Documents insidits.)

et ne lasse oublier à personne qu'elle traite la main sur la garde de son épée ' . D'ailleurs, il croyait pouvoir d'autant moins se géner avec l'Europe, qu'il l'avait mieux convaincue de sa volonté pacifique, et qu'il s'était devantage acquis sa confiance et sa gratitude en contenant la révolution.

Dès juillet 1831, Périer out occasion de mantrer de quelle prompte vigueur il était capable, quand il voulait faire rendre au nom français le respect qui lui était dû. Don Miguel, alors sur le trône de Portugal, nous refusait insolemment, pour des mauvais traitements infligés à nos résidents, les réparations qu'il avait accordées, en une circonstance analogue, à l'Angleterre. Aussitöt Pérser envoie un ultimatum; une escadre, commandée per l'amiral Roussin, part de Brest, et avant que l'Europe sit pu seulement dere un mot, force en quelques heures l'entrée du Tage, juaque-là réputée infranchissable, éteint le feu des forts de Lisbonne, fast prisonnière la flotte portuguise et oblige le ministre de Don Miguel à venur signer, le 14 juillet, à bord de notre vaissenu-amiral, une convention qui nous accorde les réparations exigées. Ce n'était pas seulement un brillant fait d'armes : c'était un acte d'indépendance hardis à l'égard de l'Angleterre, sangulièrement anaceptible et palouse dans tout ce qui touchait à son patronat sur le Portugal. L'émotion fut vive à Loudres. . J'ai senti, moi sujet anglais, disait lord Wellington, la rougeur me monter au front, à la voe d'un ancieu allié traité ainsi, saus que l'Angleterre fit rien pour s'y opposer.

Ce n'était là qu'un incident, une façon de se faire la main, d'essayer ses forces et de tâter l'Europe. Peu après, Casimir Pérser fit preuve de la même résolution dans des affaires beaucoup plus graves. Il semblait que la diplomatio ne pût en finir avec les difficultés de la question belge. Léopold venait à peine de prendre possession de sa couronne; il était en train de parcourir ses États pour se montrer à ses sujets, quand, le 2 août, se trouvant à Liége, il reçut soudainement la nouvelle que le commandant de la catadelle d'Anvers, demeurée au pouvoir des

<sup>1</sup> Dissours du 7 mars 1 123.

Hollandais, venuit la veille de dénoncer la suspension d'armes conclue le 5 novembre précédent, et avait fixé la reprise des hostilités au 4 soût.

Que s'était-il donc passé à la Haye? Le roi des Pays-Bas avait été fort irrité de voir que sa protestation contre les Dixhuit articles n'empéchait pas Léopold de se rendre à Bruxelles et de s'y faire introniser. L'écho qui lus était armyé des réjouissances de la Belgique avait encore avivé son dépit. Le Journal de la Haye, qui recevant ses inspirations, en était venu à publier des manifestes de ce ton : « Que M. de Saxe-Cobourg jouisse encore quelques jours de son triomphe, qu'il joue sur les tréteaux de Bruxelles le rôle d'un roi de comédie. Mais lorsqu'il entendra le canon de la Hollande, il essayera en vain de conjurer le péril. Prince de Saxe-Cobourg, il est trop tard I Sans vous, les affaires de Belgique eussent été terminées par l'intervention des grandes puissances; à présent, des flots de sang et de larmes vont couler. » En même temps, le roi Guillaume l'et les princes de sa famille s'étaient rendus au camp de Reyen, devent Bréda Revues en grand appareil, ordres du jour belliqueux, men n'avant été épargné pour exerter l'ardeur des troupes. Tout indiquait donc la volonté de recourir aux armes. En se laissant entratuer vers ce parts violent, le Roi n'obéssait pas seulement à une colère aveugle; il y avait aussi une part de calcul : le balance de la Conférence lui paraissait encore malfixée et prête à s'incliner dans un sens ou dans l'autre, suivant les pressions qu'on lui ferait subir; et puis, quel que dût être le résultat politique de son coup de tête, il espérait y trouver une revanche nécessaire à l'honneur de ses armes et faire oublier qu'en septembre 1830, ses soldats avaient reculé devant les bourgeois de Bruxelles. Ge fut par toutes ces ramons, bien que peut-être sans les analyser aussi exactement, que Guillaume se décida à tirer l'épée. Dans une dépêche du 1" août, il fit savoir à la conférence de Londres qu'il munissant ses plénipotentiaires des pouvoirs nécessaires pour conclure un traité de séparation d'après les principes convenus entre lui et les puissances, mais qu'en même temps « il s'était déterminé à appuyer la négociation par ses moyens multaires ». L'armée hollandaise, forte de quarante mille hommes et divisée en tross corps, dont le principal, celui du centre, était commandé par le prince d'Orange, se mit aussitôt en marche pour franchir la frontière belge.

Gette attaque trouvait la Belgique fort mel préparée à y répondre. Sans doute, elle avait nominalement deux armées, qualifiées fastueusement d'armée de la Meuse et d'armée de l'Escaut, la première de dix mille hommes, la seconde de treize mille. Mais on ne pouvait faire aucun fond sur elles. Les officiers étaient sans instruction, quelques-uns même peu sûrs, les soldats sans discipline. Le matériel manquait. Léopold, d'un regard ferme et net, mesure le péril : la défaite est certaine, s'il est laissé à ses seules forces. Sans perdre une heure, il implore le secours de la France et de l'Angleterre. A Londres, les ministres, « en grand état de consternation ! » , ne savent trop que faire, et se bornent à ordonner qu'une division de la flotte se rassemble aux Dunes. A Paris, l'appel du roi des Belges arrive le 4 août, su moment où, comme il a déjà été raconté, le ministère vient de donner sa démission. Périer reprend le pouvoir, et, sans s'attarder à consulter les autres puissances. ordonne aussitôt su maréchal Gérard d'entrer en Belgique, à la tête d'une armée de cinquante mille hommes. Le Roi, tout circonspect qu'il est, s'associe, avec un entrain juvénile, à l'initiative hardie de son ministre. «Ne perdons pas un moment, dit-il au conseil convoqué d'argence, si nous ne voulons voir l'indépendance de la Belgique frappée au cœur par la prise de Bruxelles, et le cercle de fer des places fortes construites contre la France se refermer sur elle. Courons donc placer son drapeau entre Bruxelles et l'armée hollandaise. Je demande seulement, comme une faveur, que Chartres et Nemours soieut à l'avant-garde et ne perdent pas la chance d'un coup de fusil. Le jour même, à quatre heures du soir, un supplément du Moniteur annonce la résolution instantanée du gouvernement, à la France émue, à l'Europe surprise et quelque peu troublée de



Expression de M. Charles Greville dans son Journal, à la date du 5 août 1834.

voir ainsi notre armée s'avancer vers le Rhin et protéger par la force une nation soulevée contre les traités de 1815. « Voilà la guerra déclarée, dit, le lendemain matin, le Journal des Débats. Nos troupes partent avec des cris de joie. Sera-ce une guerre universelle? sera-ce une guerre contre la Hollande seulement? C'est à Berlin que se décidera cette question. Si la Prusse soutient la Hollande, c'est la guerre universelle; sinon, il ne s'agit que d'un coup de tête du roi de Hollande, et la paix est mieux assurée que jamais. »

Cependant, parmi les Belges, il en est qui s'offusquent d'être protégés par la France; encore dans l'enivrement de leur victoire de septembre, ils se flattent d'avoir facilement raison des agresseurs, parlent déjà de les reconduire tambour battent jusqu'à la Haye et d'y proclamer le rétablissement de la République batave. M. de Muelonere, ministre des relations extérieures, a découvert que la constitution ne permet à une troupe étrangère d'occuper ou de traverser le territoire du royaume qu'en vertu d'une los : - Sire, envoie-t-il dire à Léopold, M. de Muelnaere vous supplie à genoux d'empêcher une mesure qui est contraire à la constitution et qui peut comprometire l'honneur militaire du pays. « Le Roi se croit obligé de céder à demi; il conseat que l'armée belge supporte seule le premier choc et fait prier les Français de suspendre leur marche. Gecise passe le 6 août. Le 8, l'armée de la Meuse est mise en déroute sans avoir même livré bataille, et, le 12, l'armée de l'Escaut, commandée par le Ros qui fait bravement son devoir, subit une défaite écrasante dans les plaines de Louvain. La route de Bruxelles est ouverte. Heureusement, aussitôt qu'il a su la dispersion de l'armée de la Meuse, Léopold, fermant l'oreil e aux conseils qu'il regrettait d'avoir une première fois écoutés, a écrit un maréchal Gérard de se hâter. Colui-ci a passé la frontière le 10, et le 12, au moment ou la dermère armée beige est battue près de Louvain, notre avant-garde entre à Bruxelles aux cris de joie de la population que l'approche des Hollandais a terrifiée. En même temps, notre chargé d'affaires près le roi des Pays-Pas lui a fait savoir que a ses

troupes ne serettraient pas immédiatement dans la ligne d'armistice, elles auraient à combattre l'armée française. Guillaume I". troublé par une initiative si prompte et si résolue, ne voyant aucune puissance en état de le soutenir, recevant au contraire de Londres la preuve que sa conduite y était blâmée, se résigne à céder à nos injonctions et à rappeler ses soldats; il ne veut pas, dit-il, que sa querelle domestique avec la Belgique devienne européenne par sa résistance armée aux grandes puissances. A peine informé de cette décision, le général Belliard se rend le 13 auprès du priace d'Orange et la lui communique. Cekni-ci, quolque tout frémissant de ses récentes victoires, doit se soumettre; aussi bien a-t-il la satisfaction d'avoir vengé avec éclat l'honneur de ses armes et d'avoir profondément humilié la Belgique. Pendant les six jours qui suivent, les Hollandais opérent leur mouvement rétrograde, suivis pas à pas par une partie de l'armée française. Le 20, ils sont partout rentrés dans la ligne d'armistice. La Belgique est sauvée, et elle est bien obligée de reconnaître qu'elle le doit à la France scule. Dès le 11 août, le même M. de Muelnaere, qui, cinq jours auparavant, avait supplié à genoux le Roi de donner contre-ordre au maréchal Gérard, écrivait à M. Van de Weyer . « La France a répondu à l'appel de notre Roi avec cette précipitation toute française qui nous avait d'abord déconcertés, mais dont nous devons nous féliciter aujourd'hui. .

La question avait une autre face : c'était bien de faire reculer les Hollandais, mais il fallait rassurer et contenir l'Europe, singulièrement émue de notre soudaine entrée en campagne. Le gouvernement de Berlin nous avait tout de suite adressé des observations; il faisait valoir qu'il aurait aussi le droit d'envoyer des troupes en Belgique, se contentant toutefois de présenter l'argument sans avoir au fond envie d'en tirer une conclusion pratique, et donnant même son immobilité comme une preuve de sa confiance dans le ministère français. La Russie, empéchée par la révolte polonaise qui a'était pas encore com-

<sup>\*</sup> In Luxenaup, Geschichte Frankreiche, 1833-1870, t. 1, p. 251.

primée, regrettait d'autant plus son inaction forcée, qu'elle avait peut-être contribué à exciter le roi de Hollande. • Il faut attendre ce que feront les Français, disait le Czar ; ne pas les inquiéter s'ils se bornent à rejeter les Hollandeis chez eux, et les obliger à sortir à leur tour s'ils veulent quelque chose de plus!. . L'Autriche n'était qu'en second rang dans cette question et survait ses deux voisins et alliés. Du côté des puissances continentales, il y avait donc grande mauvaise humeur, observation inquiète, mais, pour le moment, peu de résolution d'agir. Périer était plus préoccupé de l'effet produit sur l'Angleterre, dont l'alliance était le fondement même de sa politique. A la première nouvelle de l'agression de la Hollande, lord Palmerston, avec ses habitudes soupçonneuses, s'était demandé si le roi Guillaume n'avait pas été poussé par la France, désireuse de se procurer ce prétexte d'intervenir; en tout cas, il avait écrit pussitôt à lord Granville : « La grande chose à faire maintenant est d'agir sur le cabinet de Paris, pour prévenir une irruption des soldats français en Belgique . . Quelques jours plus tard, quand on sut à Londres que le maréchal Gérard avait franchi la frontière, l'irritation y fut très-vive et l'alarme au comble; chacun croyait une guerre générale imminente, les cours de la Bourse ba ssasent brusquement, et les questions inquiètes, les interpeliations menaçantes se multipliaient à la Chambre des communes.

Cet émoi n'avast pas échappé à Périer; tout en apportant dans ses actes plus de décision et de promptitude encore, de façon à ne pas laisser a la manyaise humeur le temps de se traduire en démarches génantes, il s'attache à dissiper la surprise des cours de l'Est et la jalousie de l'Angleterre; il déclara aux ambassadeurs qu'il n'avait entendu ni revenir sur son engagement de ne chercher aucun agrandissement pour la France, m enlever à la Conférence, pour s'en emperer, la solution de la question, au contraire, il n'avait voulu que faire respecter les décisions de l'Europe. Le général Sébastiani écrint

<sup>·</sup> Mémorres de Stockmar.

<sup>2</sup> Borwan, Life of Palmerston, t. 11, p. 58, 89.

sur le même ton à ses ambassadeurs 1. Les puissances, se sentant à la fois obligées de subir une volonté si résolue et confiantes dans une loyauté qu'elles avaient déjà éprouvée, accepterent les déclarations du gouvernement, et la Conférence en prit acte dans son protocole du 6 août, « Les plénipotentiaires des cinq cours, y lisait-on, ont regardé l'entrée des troupes françaises en Belgique comme ayant eu lieu, non dans une intention particulière à la France, mais pour un objet vers lequel les délibérations de la Conférence se sont durigées, et il est resté entendu que l'extension à donner aux opérations de ces troupes et leur séjour en Belgique seront fixés d'un commun accord entre les cinq cours, à la conférence de Londres... En outre, il est demeuré convenu que les troupes françaises ne franchiront pas les anciennes frontières de la Hollande....; qu'enfin, conformément aux déclarations faites par le gouvernement français aux représentants des quatre cours à Paris, les troupes françaises se retireront dans les limites de la France, des que l'armistice aura été rétabli tel qu'il existait avant la reprise des hostilités. » Périor n'hésita pas à ratifier ce protocole et à renouveler les déclarations les plus rassurantes aux ambassadeurs étrangers. protestant, dans ses entretiens avec lord Granville, que « la ruse et la tromperie lus parassaient aussi peu honorables dans les affaires publiques que dans la vie privée ». Louis-Pailippe aussi se montrait plus cordial et plus expansif que jamais avec l'ambassadeur anglais, et il déclarait = no vouloir rien faire que de concert avec le cabinet de Londres ». Palmerston ne pouvait s'empêcher de se dire satisfait, « ravi » même de ces assurances. Toutefois il nous attendait, non sans un reste de méfiance, à l'heure de l'évacuation, et il écrivait à lord Granville : • Le gouvernement français rappellera-t-il ses troupes des que les

I Lu note par lequelle, le 5 août, le Monsteur avait annoncé que nos troupes so rendatent à l'appel du ros des Belges, avait exprime une idée semblable, « Le Roi, disast-elle, ayant reconnu l'independance du royaume de Belgique et sa neutralité, de concert avec l'Angleterre, i Antrobe, le Prusse et la liusse, et les circonstances étant pressantes, obtempere a la tirmande du roi des Belges. Il fera respecter les angagements pris d'un commun accord avec les autres puissances. »

Hollandais se seront retirés? La réponse à cette question ages les plus graves conséquences, non-seulement pour les deux pays, mais pour toute l'Europe 1. »

Aussi, à peine les troupes du roi Guillaume eurent-elles commencé leur mouvement de retraite que le ministre britangque nous mit en demeure de tenir notre promesse; il insutat d'autant plus qu'il était lui-même pressé par les interpellations de son propre pavlement, et que l'opinion anglaise se montrait fort ombrageuse en cette matière". La Prusse appuya les démarches de l'Angleterre, menacant de mettre en mouvement ses troupes des provinces chénanes. En France, toute une partie de l'opinion, celle surtout qui révait toujours de conquête, ett vu volontiers le gouvernement profiter de ce qu'il avait en une occasion de mettre le pied en Belgique pour y rester, et les pournaux opposants téchnient de rendre l'évacuation difficile en la présentant comme une reculade honteuse. Quelques-uns des ministres, le meréchal Soult entre autres, étaient portés à tenir compte de cet état d'esprit, et lassaient voir leur arrière-pensée de prolonger l'occupation . D'autres, comme le général Sébastiani, eussent du moins voulu se faire payer le retrait des troupes, en obtenant, soit le règlement immédiat de l'affaire des forteresses, soit cette rectification de frontières, déjà tant de fois réclamée, qui nous eut rendu Marienbourg et Philippeville. Sur le premier point, lord Palmerston refusa absolument de lier la question des forteresses à celle de l'évacuation, voyant là une humiliation pour les quatre puissances. Sur le second point, certains hommes d'État prassions n'eussent peut-être pas refusé d'entrer en marché, si on leur eût, de leur côté, lassé prendre Luxembourg ; mais, en 6n de compte, leur avis ne prévalut pas à Berlin, et d'ailleurs, en cette matière encore, Polmerston était intrattable. « Empéchons tous ces grignotages, écrivait-il à lord Granville; al une fois les grandes puissances se mettent à goûter.

Ibid., v. 90.

<sup>1</sup> Rotwes, Life of Palmerston, t. 12, p. 92 h 94.

<sup>\*</sup> Cf. la declaration du marfohal à la Chombre des députés, dans la néance de 50 août.

du ung, elles ne se contenterant pue d'un coup de dent, mais auront bien vite fait de dévarer leur victime. > En somme, à quémander ainsi, on n'avent chance de men obtenir. Muis na inquiétait les puissances et l'on fournissait de neuveaux prétextes aux soupçons de Palmerston, qui se croyait le droit de mettre en doute notre loyauté et qui le prenaît de plus en plus haut, nous menaçant à brêve échéance d'une guerre générale.

Bruwen, Life of Palmoreius, t. II. p. 105 à 105. Bisametre, Genhielse Frenkreicht, 1820-1970, t. l. p. 256, 265. - T ent-il giert plus que estre teotunes d'obterne les potites frantières? Lo 12 mili 1831, lord Palmerson serient à lard. Granville : « Je no aron par perdre mon temps en vous avantemequant. and conversation que a an firm augusted had easter Talleyroad at Others (ministrade Prusse), et que se darnier m à repportée termédiatement en mondeuce. Rous amone une conference. Tellogroud arrive le premier, et après les Billow, tons deux étaient dans le solon rouge, un attendant les autres plempatientemes. Talloyrand commença comediatement à parter de la Bulgages at de la Bulgar que es para ne pononit allor comme il était ; que Loopolé etait une pouve aresture, asquiques à faire un roi , que les Bolgos étames en accemblage de ragabands couards, sudigregs d'item indépendante; que mous étions engages de le mos difficulté que menagent de face mover set le autostère françois, met le menutere augloir. qu'il n'y prais qu'une colones, le partage, que si la France, la Prune et la Hollande a naturaient, In chose arreit simple, et que l'Angletorre pourrent être attefaite area Anous dielere port franc. Il munto quelgan tempo pur autto filée, que etnit abou bur un projet recies at profess, jusqu'à as que la asservantion the intercomput par Farrivés des autres ambassadours. > (Dep.wan, t. 11, p. 91, 92) — Pop ageits, le 3 arquembre, le baron Stochmar, confident de res Leopold, les écrivest : e le vege de chez Balow... Talloyened lus parle jour et met d'un partige de la Belgique et s'afforce de le pormider que, si la Primer, la Prussa et la Hallanda s'antendant à se sujet, il pers facile d'absenir l'antentiment de l'Angletone en dictarant parts libres for villes d'Ostando et d'Ameres. Below his a tempogra réparelo juiqu'à présent que la Prime ne pouveit entrer dans ces unire d'além... » (Mangarez de Stockmar ) - Que H. de Bulow art grount un pou les choses pour ne faire valoir auprile de land Paloieraton et du boron Sinckwar, que sus dans direntes, de lour eficé, aires ete disposés, par naturallo inchance et animonisé ganges la France, à ouer plus en rener gaspore la soudante de motre ambanadour, mous fo groyang volunteers, tentefous le fint au les subme, a'il a pu être atagéré, n a par 46 tire sheelemans inventé. Comment l'expliquer? Nove aven en que l'ador du partage a diast passais appares à notre gouvernment que comme une autromite malkeureume a laquelle. I renouveut sculement le jour du 18 m y normt plus da chance d'etablir une Relgique independents. Fautel crows que M. de Talleywand, on note 1831, sit ore cotto hypothèse ser le point de se realisse? Dopaio longtemps agocé par la conducta des Belges, étut-il momitment decentrajé par laurs revers? On loss ne summer-men en prévence que d'une manueurre du Trend diplomate, voulant paser per estte messes per cous avec qui il avoit è traiper, et cherchant à les candre aunsi plus manables? Quet qu'il en soit, la manmore In était absolument personnelle, et m le Rei m le ministère n'y étaient ausonies à un dagrá qualconque.

\_



Ge n'était pas là la politique de Péner. Le président du conseil s'opereut bien vite que ceux de ses collègues qui couraient ainsi après l'accessoire, risquaient de lui faire manquer le principal Aux petits profits qu'on cherchait, sans seccés d'ailleurs, à obtenir, il préférait de beaucoup l'avantage de rétablir, aussi étroite que par le passé, l'intimité momentanément ébranlée de l'Angleterre et de la France, et de mériter par une loyanté désintéressée la configue de cette Europe à laquelle il venait d'en imposer par sa résolution. Aussi s'appliqua-t-il à ........................ les autres pussiances sur la façon dont il tiendrait, au sujet de l'évacuation, la parole qu'il avait donnée, et, pour effacer toute trace des équivoques produites par le langage de quelques-uns des ministres, il prit lui-même en main la direction des négociations. Sans doute il n'était pas homme à avoir l'air de céder à une menace; se défendant de toute précipitation qui cat pu parattre humiliante, il fit les choses a son heure, marchaà son pas. Dans les derniers jours d'aout, il rappela la plus grande partie du corps expéditionnaire, mais, a la demande expresse du roi Léopold, qui se sentait sans delense, il laissa en Belgique une division. Ce ne fat que le 15 septembre qu'il annonça, pour la fin du mois, l'évacuation totale. Lord Palmerston en « éprouva une jote extraordinaire " », et la Conférence rédigea à cette occasion un protocole dont les termes témoignerent du bon effet produit sur elle par la conduite de notre cabinet. Il y était constaté tout d'abord que c'était de « sou plein gré « que le gouvernement francais » avait résola de rappeler le reste de ses troupes . Les plenipotentiaires de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prosse et de la Russie en exprimaient leur « satisfaction », et ils ajontaient : « Cette nou» velle démonstration des génereux principes qui guident la politique de la France, et de son amour de la paix, avait été attendue par ses alle l'avec une extrême confiance, et les plénipotentiaires prient le prince de Tulleyrand d'être persuadé que leurs cours sauront apprécier à leur juste valeur la résolution



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lapression du baren Stockmar dans une lettre a Leopold.

prise par le gouvernement français. » Un accueil si courtois et si déférent devest consoler Périer des attaques de la presse opposante, qui s'indignait que notre armée quittàt la Belgique « sans avoir sculement détruit le lion de Waterloo », et, à la Chambre, le général Sébastismi répondait à M. Mauguin : « Nous sommes entrés en Belgique conduits par la bonne foi; la bonne foi nous en a fait sortir. »

Désormais toute émotion était calmée, toute complication écartée, et le cabinet pouvait constater les avantages de son intervention. A un point de vue général, la monarchie de Juillet, qui avait semblé jusqu'elors condamnée à une sorte d'immobilité, moins encore par sa faiblesse inténeure que par les suspicions qu'elle éveillait au dehors, venait de prendre, au delà de ses frontières, une initiative bardie, de faire acte de force, et les autres puissances avaient du lui laisser le champ libre; en même temps, alors qu'on ne la croyait pas encore dégagée des influences révolutionnaires, elle avait, par sa modération, par sa correction diplomatique, forcé l'hommage de ces puissances. Au lendemain de 1830, ce double résultat était considérable. La situation de cette monarchie en Europe s'en trouvait singulierement relevée, et le ministre dirigeant de Prusse, M. Ancillon, était réduit à constater avec tristesse et dépit que la France avait, · pendant la paix et sans tirer l'épée, acquis de nombreux et réels avantages 1 s. Au point de vue particulier des affaires belges, notre succes était plus tangible encore. Dans la première partie de son administration, Périer, préoccupé surtout, non sans raison, de rétablir avec le cabinet britannique les bons rapports alterés a la fin du ministère Laffitte, de sauver la Belgique de la ruine et la France de l'isolement, avait paru laisser prendre à l'Angleterre le rôle prépondérant qui nous avait d'abord appartenu : l'élu du congrès de Bruxe les était le candidat de lord Palme ston plus que le notre, le traité des Dix-huit articles semblant l'ouvre de la diplomatie anglaise, on eût cht que les Belges trouvaient à Londres le point d'appui et le patro-



Imtraction adressée à M. de Bülow, en date du 28 soût 1831 (Haussmann, Geschichte Frankreicht, 1800-1870, t. 11, p. 262.)

nage qu'ils avaient jusqu'alors cherchés à Paris. Avec l'expédition d'août, le changement est complet et subit. La Belgique est ramenée avec éclat dans notre clientèle. Le baron Stockmar, Allemand de nossance, Anglais de sympathie, agent du roi Léopold à Londres, reconnausait à regret que « la politique belge devait en ce moment incliner plutôt vers la France », et il ne cachoit pas à lord Palmerston « que la confiance des Belges dans la protection de l'Angleterre était singulièrement affaiblie ». On eut du reste tont de suite une preuve effective du retour qui s'était opéré vers nous à Bruxelles. Le gouvernement, ayant senti la nécessité de réorganiser son armée, s'adressa à des officiers français, non à des anglais. Cette préférence ne laissa pas que de mortifier nos vousins d'outre-Manche, lord Grey en fut à ce point ému qu'il voyait déjà la Belgique devenir une - province française -, et le roi Guillaume IV déclara à Stockmar que « cet enrôlement lui était particulièrement désagréable 1 = .

Si beureuse qu'eût été notre intervention militaire, elle n'avait pas cependant résolu toutes les difficultés de la question belge. Le roi des Pays-Bas refusait plus énergiquement que jamais de consentir aux avantages accordés par les Dix-huit articles à ceux qu'il venait de vaincre si complétement. La triste Sgure faite par la Belgique dans cette campagne avait d'ailleurs diminué son crédit en Europe, et l'impression générale était qu'elle devait payer sa défaite. Ce n'était pas seulement le sentiment des puissances de l'Est, qui parlaient d'autant plus haut eu faveur de la Hollande que la chute de Varsovie venait de leur rendre leur liberté d'action. Lord Palmerston disait avec an rudesse accoutumée au baron Stockmar\* : « Les Belges ont montré de la façon la plus claire qu'ils sont incapables de résister aux Hollandais. Sans le secours de la France, ils auraient été remis sous le jong. Il faut donc que les Belges comme les Hollandais, pour vivre en repos, abandonnent quelque chose de leurs prétentions réciproques. Les Belges ne peuvent plus

<sup>1</sup> Passim dana les Mémoyes de Stackmar.

HILLEMAND, Geschichte Frankrosche, t. I. p. 256.

prétendre à la situation que leur assuraient les Dix-huit articles, de même que les Hollandais ne peuvent réclamer le vieux protocole de janvier, auquel ils avaient adhéré dès le début de la crise. Si les Belges ne veulent rien céder, la Conférence n'a qu'une chose à faire, se retirer absolument et dire : Eh bien, soit! nous permettons aux Hollandais de vider leur querelle avec les Belges seuls. Les armes décideront. » Stockmar ajoutait, en rapportant ces paroles à Léopold : « A cette effrayante conclusion de Palmerston, je ne répondis pas un mot, mais je pensais en sience, à part moi, que si quatre des grandes puissances pouvaient souhaiter et faire quelque chose de pareil, il était impossible que la France consentit jamais à la conquête de la Belgique par la Hollande. » Un autre jour, il écrivait encore à son royal correspondant : - Groyes fermement que toute défease, toute protection de la Belgique dans la Conférence de Londres ne peut venir que de la France. Efforcez-vous d'obtenir cette protection, autant que possible par votre correspondance personnelle aveç votre frère de Paris. Je puis me tromper, mais d'après ce que je vois ici, l'Angleterre ne fera pour nous presque rien de positif ', x 💢

La Prance. Toutefois, si disposé que fut notre gouvernement à prendre en main la cause de la Belgique, il lui faliait bien tenir compte du sentiment de l'Europe, et il ne dépendait pas de lui d'effacer toute trace des défaites subies naguère par ses clients. Il ne voulait pas d'ailleurs se laisser séparer de l'Angleterre-Pendant plusieurs semaines, en sontenant les prétentions belges, il tint en échec les autres puissances et suspendit les décisions de la Conférence. Mais, pour la cause même qu'il defendait, ce retard n'était pas sans danger. Force fut donc d'en passer par une transaction que, d'accord avec lord Palmerston redevenu pleinement notre allié, M. de Talleyrands'efforça d'obtenir aussi favorable que possible à la Belgique. La Conférence formula cette transaction, le 18 octobre, dans un nouvel acte, connu sous

Mémoires de Stockmar,

le nom de traité des Vingt-quatre articles Elle y retirait quelques-unes des concessions factes aux Belges par les Dex-huit articies, mais mus rendre à la Hollande tout ce que lui avaient accordé les protocoles de janvier. L'état de 1790 était maintenn roome hase du partage des territoires ; les enclaves allemandes des provinces septentrionales étaient attribuées à la Hollande, ainsi que tout Maestricht, une partie du Lumbourg et la rive ganche de l'Escant. Le Luxembourg était partagé : la ville et un tiers du territoire au roi de Hollande; le reste à la Belgique avec le duché de Bouillon. La liberté de la navigation de l'Escant et du transit avec l'Allemagne était assurée au nouveau. royaume. Quant à la dette, elle était répartie de façon que la Belgique n'en supportait pas le bers. En somme, la France avait obtenu pour ses protegés des conditions territoriales auffisantes. des conditions commerciales et financières fort avantageuses. L'acte du 15 octobre n'était plus une simple proposition comme les décimons antérieures de la Conférence : celle-ci, convainces que de plus longa essais pour amener une conciliation directe entre la Hollande et la Belgique resterment sans résultat, avait résolu, sur l'avis de M. de Talleyrand appuyé par Palmerston, de ne plus s'en tenir au rôle de médiateur, mais de s'amposer comme arbitre souverain : elle motiva ainsi cette résolution : Ne pouvant abandonner à de plus longues incertitudes des questions dont la solution immédiate est devenue un besoin pour l'Europe ; forcés de les résondre , sous peine d'en voir sortir l'inculculable malbeur d'une guerre générale, les sousaignés n'ont fait que respecter la loi suprême d'un intérêt européen de pramier ordre, ils n'out fait que céder à une nécessité de plus en plus impériouse, en arrêtent les conditions d'un arrangement définitif, que l'Europe a cherché en vain depuis un an, dans les propositions faites par les deux parties ou agréées tour à tour par l'une d'elles et rejetées par l'autre. » En conséquence, les Vingtquatre articles furent aussitôt transmis aux gouvernements de Belgique et de Hollande ; il leur était signifié que cet acte contenuit la décision finale et irrévocable des cinq cours, que cellesci en gurantissment l'exécution, se réservaient d'employer tous

les moyens pour obtenir l'assentiment de celle des deux parties qui s'y refuserait, et étaient résolues à empêcher le renouvellement des hostilités.

En Belgique, ceux qui naguère ne voulaient pas des Dix-huit articles repouserent naturellement les Vingt-quatre articles. L'opposition se manifesta avec tant de vivacité que le roi Léopold en fut un peu découragé, et se demanda si cette altération des conditions auxquelles il avait accepté la couronne na l'obligerait pas à la résigner. De Londres, le baron Stockmar l'en octourne vivement : « Fachez-vous, lui écrivait-il, criez à l'injustice, ne ménagez pas la Conférence, — elle s'y attend d'ailleurs, -- mais ne poussez rien à l'excès et gardez-vous d'abandonner la partie. Que le ministère crie avec vous, qu'il crie très-haut et très-fort. Vous aures tenu votre serment, et la Belgique le saura . . Les velléites d'abdication avaient-elles été sérieuses? en tout ces, elles ne furent que passageres; Léopold prit bien vite le dessus, et, sous sa ferme inspiration, le ministère belge proposa aux Chambres, le 21 octobre, un projet de loi à l'effet « d'autoriser la signature du traité définitif de séparation ». Le Roi était résolu à en appeler aux électeurs, si les Chambres refusaient cette autorisation. • A une autre époque, disait le ministère dans l'exposé des motifs, nous eussions rejeté ces conditions; mais l'Europe a été témoin d'événements qui, en modifiant la politique générale, n'ont pu rester sans influence sur la question soulevée par notre révolution. L'appui que nous trouvions dans l'idée de notre force, inspirée aux puissances par nos succès de septembre, l'appui pent-êtra plus réel encore que prétait à notre cause l'hérosque résistance de la Pologne, nous a tout à coup échappé. »

La discussion à la Chambre des représentants commença le 26 octobre et se prolongen pendant six jours, véhémente et pathétique. L'opposition se declarait prête à braver la guerre, affirmant que la France na saurait abandonner la Belgique. « Si le ministère du juste milieu, s'écriait M. Rodenbach.



t Memotres de Stockmar. — Ci. musi Butwun, Life of Paimerston, t. Ii., p. 114.

poussant son système de paix à tout prix jusqu'à cette extrémité, nous en appellerions à la Chambre des députés, à la nation française. Là, assez de cœurs généreux éléveraient la voix pour stigmatiser une aussi odieuse conduite... Les défaites de 1815 sont trop profondément gravées dans tous les cœurs. les Français ont trop d'affronts à venger, pour ne pas se lever des qu'un Prossien franchirait nos frontières. . A ces déclamations, en a plaisir à opposer le langage très-politique de M. Nothomb, l'habile négociateur des Dix-huit articles. Pour lui, la question était de savoir ai la révolution de Juillet en France et la révolution de Septembre en Belgique devaient se placer en dehors du système général de l'Europe, ce qui était la guerre universelle, ou prendre un caractère tel qu'elles pussent se coordonner à ce système. Après avoir rappelé que la Convention et Bonsparte avaient pris le premier parti et attiré ainsi sur leur pays la réaction du monde, il continua esces termes : - La révolution de Juillet a profité de cette leçon; bornant ses effets à une existence intérieure, monarchique en dedans, pacifique au dehors, elle a respecté le statu que termtorial. Et remarquez-le bien, si elle avast pris un autre camotère, c'en était fait de l'indépendance de la Belgique. La nationalité belge n'est pas une de ces idées larges qui rentrent dans les vastes projets de commotions universelles : c'est une idée étroite, fictice peut-être, qui se rattache an vieux système de l'équilibre européen : c'est une idée de juste milieu. Aussi, pour moi, je n'ai jamais pu comprendre ceux de mes concitoyens qui, partisans de l'indépendance belge, reprochent à la France son système pacifique. Quand la France sortira du lit que lui ont prescrit les traités de 1815, ce sera pour submerger la Beigique. » Ce discours fit un grand effet, ains que celui de M. Lebon, qui vint, avec l'autorité particulière que lui donnait sa atuation d'envoyé de la Belgique à Paris, témorgner de la résolution des puisseneces. « Par un refus, dit-il, nous exposerios» le pays à une invasion, peut-être même à un démembrement et à la radiation du nom belge du livre de vie des nations. L'influence personnelle du Roi, qui était déjà considerable,

exerça peut-être plus d'action encore, et, au vote, la loi fut adoptée par 59 voix contre 88. Le 3, le Sénat confirma ce vote par 35 voix contre 8. En exécution de cette décision, le plénipotentiaire belge à Londres signa, le 15 novembre 1831, avec les membres de la Conférence, l'acte des Vingt-quatre articles, qui devint ainsi un traité entre les cinq puissances et la Belgique : il était stipulé que les ratifications seraient échangées dans un délai de deux mois.

On n'était pas cependant encore au bout de toutes les difficultés. Les Vangt-quatre articles avaient été transmis à la Haye en même temps et dans les mêmes conditions qu'à Bruxelles. Le roi de Hollande y avait fait aussitôt des objections, se plaignant de la forme comme du fond, et y demandant des modifications. Les représentants des cinq cours refusèrent d'entrer en discussion et déclarérent leur texte irréformable. Ils espéraient que Guillaume I" ne persisterant pas dans son opposition, une fois qu'il aurait vu Léopold agner le traité : c'éteit mal connaître l'obstination de ce prince; loiu de se sentir porté à imiter la soumassion de son adversaire et de se laisser efirayer par les menaces contenues dans le traité même contre celle des parties qui refuserait d'y adhérer, il adressa à la Conférence, le 14 décembre, une note solennelle et développée, contenant une protestation formelle. Les trois cours de l'Est s'en montrèrent assen embarrassées : il leur semblait qu'elles étaient prises en flagrant délit d'atteinte à l'indépendance d'une tête couronnée; et au profit de qui? Au profit d'une révolution qui leur avait été toujours fort antipathique . Dans de telles condi-

l'Parmi les difficultés qui occupèrent à ce moment la diplomatie et l'opinion, B en est une sur laquelle il nous samble inutile de nous arrêter : c'est celle que soulere le convention du 44 décembre, intervenue, en debors de la France, ratre les quatre entres grandes punsances et le Belgique pour régler definit venient in démultion de plusieure des fortereures bâties en 1815 aux fruis des alités. Il tembinit que le gouvernement et le public français ne pussent qu'être saturaites d'un sel régultat : mais ils se montrérent froissés sinon de fond, du moins de la forme de la convention. De la une écaction par ranconnable, qui fut très-vive, main dura pes.

<sup>\*</sup> M. de Metternich úgrivait, le 29 décembre 1885, à M. de l'inquelment, ambassedeur d'Antriche en Russie : « L'affaire balge est odiense à nouve auguste maitre ; elle l'est à cause de son point de depart. ... Son point de depart, quelque

tions devaient-elles ratifier la signature donnée à Londres par leurs plénipotentiaires? Le Cear, alors tres-treté de ce que le gouvernement de Bruxelles venait d'accueillir et d'enrôler des efficiera polonais, poussuit vivement à la non-rabilication. Le gouvernement de Berlin, bien que fort géné par les promesses formelles que M. de Bülow avait faites à lord Palmerston et à M. de Talleyrand, était tenté de suivre la conduite conseillée par le Czar. Quant à M. de Mettergich, dès la première heure, il avast blàmé le traité, le déclarant « malencontreux », le qualifiant de « bétise », et reprochant aux plésipotentiaires autrichien, prussien et russe, « de a être laissé enjôlet par des considérations anglaises et françaises ». Toutefois, si mécontent qu'il fût, il avait d'abord cru que les égards dus aux deux puisnances occidentales ne lui permettaient pas de désavouer l'œuvre de la Conférence. Ce ne fut qu'un peu plus tard, sous la pression. de la Russie et à l'exemple de la Prusse, qu'il se détermina à user d'ajournement 1. Le terme fixé pour les ratifications passa. donc sans qu'elles fussent données. Les trois cours paraissaient disposées à les retarder jusqu'à ce qu'elles eussent obtenu amisblement l'adhésion du roi Guillaume 1.

Mais comment ce retard serait-il pris à Paris et à Londres <sup>2</sup>! Casimir Périer ne se géna pas pour qualifier séverement la conduite des puissances de l'Est; il rappela les paroles données dans la Conférence par leurs plémpotentiaires et leur reproche un « manque de foi ». Quant à lord Palmerston, loin de pencher du côté de ces puissances, comme cela lui était arrivé parfois au cours de l'affaire belge, il se montra encore plus

effort qu'on fance pour l'ai prêter une nutre couleur, est la protection accordée à non rabellant. » Plus loim, le obancelier dunit que les trois cours de Bussie, de Prunce et d'Autriche étaient, sur ce point, « animées d'un même tentiment ». Il exervait encire au comte Apponya, le 1<sup>est</sup> décambes : « Que Dieu preserva l'Europe d'une metre conference sur les bases du soutien d'une revolution, » (Mémotres de M. de Metternich, t. V., p. 186, 222, 223.)



Memourer dr. M. da Mettermich, t. V. p. 446, 217 à 234, at 270 à 273.

Ded., p. 223 à 224.

<sup>\*</sup>M. de Mettermich écrivair, le 29 décembre 1831, à M. de Piequelmont « El nous paraît impossible de prévoir a quelles extremites le refus de raufication pourre conduire les affaires à Paras, et entont à Londres, . • (Mempires de M. de Mettermich, t. V., p. 225.)

amer que Périer et traita notamment M. de Bülow avec une véhémence qui alla presque jusqu'à la grossièreté . Ainu le premier effet da retard de la ratification, effet pop attendu et sûrement non désiré par les cours de Vienne, de Berlin et de Saint-Pétersbourg, se trouvait être d'amener la France et l'Angleterre à se concerter pour leur faire échec. Cette union, qui était le principal dessein de la politique française, devint même n étroite que les deux cabinets de Suint-James et des Tuileries, se refusant à attendre plus longtemps les autres puissances, se décidérent, le 31 janvier 1832, à procéder seuls avec le plémpotentiaire belge à l'échange des ratifications, et laissèrent le protocole ouvert pour recevoir celles de l'Autriche, de la Prusse et de la Bussie. C'était un fest considérable que ce rapprochement des deux passances occidentales en face de l'Europe et presque contre elle. Aussi M. de Talleyrand, qui y avait beaucoup contribué, écrivait-il, le jour même où les agnatures étaient données . . L'Angleterre et la France réunies pour un échange simultané des ratifications, c'est plus que je n'osais espérer. Maintenant il s'agit d'avoir de la patience; le reste ne tardera pas à ventr. Ne réclamons men, ne triomphons pas trop ;... ne laissons pas voir à l'Angleterre que son albance avec nous l'entraine plus loin qu'elle na le voudrait... A l'extérieur nous nous sommes fait une atuation répondant à tout ce que le Roi pouvait désiger 1. » Quelques jours apres, la duchesse de Dino écrivant de Londres : - M. de Talleyrand a fait avec l'Angleterre un échange de ratifications qui vaut avec ce pays un troité d'alhance. Cela été difficile; les obstacles se sont accumulés jusqu'un dernier .noment \*. . Cette intimité se manifestant, non sans éclat, à la tribune des deux parlements. Interpellé à la Chambre des communes, lord Palmerston s'exprima sur la Prance en termes si amis que Canmir Périer en écrivit tout son contentement à M. de Talleyrand. • Le gouvernement du Roi, lui disait-il.

Lettre da 11 fevrier 1633, à M. de Harante, (Documente snédite.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dépêches des envoyés enrièse, aitées par Hemmenann, Corrhéchte Frankreiche, 1830-1870, c. 11, p. 252.

<sup>\*</sup> Cette lettre est citée par Hitzmanins, ibid., p. 252. Le texte que nous donnons n'est qu'une traduction faite d'après l'allemand.

a applandit vivement de cette conformité de vues et de sentiments dont les deux pays peuvent attendre de si heureux résultata. Nous y trouvons un gage nouveau de cet accord de la France et de l'Angleterre que nous nous efforcerons toujours de fonder sur des bases solides; nous y trouvons une confirmation de notre système de politique étrangère, justifié par un aussi heureux succès dans son but le plus important. . Notre ministre ne se contentait pas de cette réponse diplomatique : il disait de son côté, le 7 mars 1832, à la Chambre des députés : . Le ministère anglais s'est exprimé, au sein du parlement de son pays, dans les mêmes termes que nous, devant cette Chambre, et, s'il a parlé de la nécessité, plus que jamais sentie, de l'alliance sincère des deux gouvernements de France et d'Angleterre, pous pouvous aussi parlet de son efficacité. L'Europe sait ce que la lutte de tes deux nations a produit de guerres longues, sanglantes et convulsives; il faut qu'elle apprenne aujourd'hui ce que leur union peut donner de garanties à la paix du monde et de gages à la vraie liberté... Voilà des alliances qu'on peut proclamer à la face des trônes et des peuples, parce qu'elles sont leur garantie commune. » X

Non-sculement l'alhance de l'Angleterre et de la France se resserrait; mais, dans cette alliance même, la situation respective des deux puissances était modifiée à l'avantage de la France : changement important que, quelques années plus tard, dans une dépeche confidentielle, le duc de Broglie a très-finement analysé. « Dans le premier période, dit-il, c'est-à-dire au lendemain de la révolution et avant l'avénement de Périer, le besu rôle avait été pour l'Angleterre; c'est elle qui nous protégeait dans l'opinion, c'est elle qui était le gentlemen tendant la main au plébéien, au soldat de fortune , c'est elle qu'on pouvait blamer en Europe, comme on blame l'imprudence, mais qu'on respectait, qu'on continuait à considérer, dans la personne de lord Grey, comme un grand seigneur libéral à qui l'on pardonne ses opinions politiques, en faveur de sa magnificance, de ses grandes manières, qu'on craipdrait d'ailleurs d'offenser, de peur d'avoir à s'en repentir. » Mais, avec le ministère du

13 mars, la politique de résistance prévalut en France. « Plus le gouvernement français, remportait alors de victoires sur les partia, continue le duc de Broghe, plus le gouvernement anglais était content de nous, il nous savait gré de nous débarbouiller de la poussière des pavés; il nous savait gré de lui rendre le rapprochement plus facile et notre amitié moins compromettante. Chaque fois que nous faisions un pas dans ce sens, il disert aux autres gouvernements : Yous voyez bien que la France n'est pas ce que vous avez pensé; vous vovez que le gouvernement français est après tout un gouvernement. » Grâce à Casimir Périer, nous Ames tant de « pas dans ce sens », que nous pûmes bientôt nous passer de caution auprès de l'Europe. L'Angleterre fut toujours notre alhée : elle ne fut plus notre protectrice Comme le dit encore le duc de Broglie, « le gouvernement français n'avait plus besoin, pour être introduit dans la société des autres gouvernements, que personne lui donnat la main ou réclamat pour lui l'indulgence . . On en vint au point que les hommes d'État de la vie lle Europe accordajent plus de confiance à notre cabinet qu'à celui de Londres. M. de Metternich écrivait au comte Apponyi, le 8 janvier 1832 : « J'ai le sentiment que la déplorable position de la conférence de Londres sera plus facilement débrouillée par M. Casimir Périer que par les ministres anglais, par la raison toute simple. que le chef de l'administration française a les qualités qui constituent l'homme d'État, tandis que les membres de l'administration anglaise actuelle me semblent moins doués sous ce rapport \*. .

Les trois cours de l'Est ne voya ent pas sans quelque trouble s'établir ainsi en face d'elles l'alliance des paissances occidentales; elles se rendaient compte « que, quoi qu'elles pussent dire, la France, entrainant avec elle l'Angleterre, avait toujours le dernier mot \* ». Pour sortir de cette situation manyaise,

<sup>1</sup> Deptche confidentielle du 12 octobre 1835, agresses par le duc de Broglie, ministre des affaires etrangeres, à M. Bresson, ministre de France à Berlin; (Desuments inédits.)

Mémoires de M. de Metternich, t. V. p. 268

<sup>\*</sup> Cet aveu mélancolique était consigné, à la date du 25 mars 1832, dans un

elles de virent d'autre moyen que de presser plus vivement le roi des Pays-Bas de cesser son opposition aux Vingt-quatre articles. Le Cuar l'in-même lui envoya dans ce dessein le combe Orloff, Rien a'v fit. Guiltaume i'' se butait à ce que ses courtisons appelaient son « système de persévérance » . Au bout d'un mois de séjour à la Haye, le comte Orioff dut se retirer sans avoir obtenu la moindre concession. Avant son départ, il remit en cabinet hollandeis une note aussitöt rendue publique, per laquelle l'empereur de Russie déclarait « qu'il ne reconnaissait pas la possibilité de lui préter ni appui, ni secours, et le laisserait supporter seul la responsabilité des événements ; que, sens vouloir s'associer à aucun moyen militaire pour contraindre le roi des Pays-Bus à souscrire aux Vingt-quatre articles, Sa Mmesté Impériale considérait néammoins ces articles comme les seules bases sur lesquelles put s'effectuer la séparation de la Belgique et de la Hollande, et tennit pour juste et nécessaire que la Belgique restat en jourssance des avantages qui en résultaient pour elle, notamment en ce qui concernait sa neutralité; enfin que, dans le cas où cette mentralité viendrait à être violée par la reprise des hostutés de la part du roi de Hollande, l'Empereur se concerterait avec ses alliés sur le moyen le plus propre à la défendre et à la rétablir promptement ». Cette sorte de désayen, auquel s'associérent auscitôt les cabinets de Berlin et de Vienne. n'ébrania pas l'obstination du roi Guillaume - il persistait à attendre de l'avenir, et particulièrement des désordres qu'il espérait voir éclater en Praoce, l'occasion d'une revanche.

Cependant la Belgique, qui souffrait, dans ses intérêts matériels et dans sa sécurité intérieure ou extérieure, de la prolongation de cet état d'incertitude, était fondée à réclamer, d'une façon de plus en plus pressante, qu'on y aut un terme et qu'on fit exécuter le traité souscrit par elle. Elle s'adressait à la France et à l'Angleterre, qui de leur côté se retournaient vers l'Autrache, la Prusse et la Russie, et les mettaient en demeure de dure m elles désavousient on non leurs plémpotentiaires. Au

monormelum confidentiel de M. de Preformo, l'envoyé sarde à Vienne. (BELE-MAIN, Geschichte Frankreiche, 1830-1870, t. 1, p. 276.)



commencement d'avril, Casimir Périer, perdant patience, déclara nettement que « cela ne pouvait durer plus longtemps ». Ce ferme langage fit effet sur les autres cours, qui se sentaient d'ailleurs fort mal engagées. Le 18 avril, les cabinets de Vienne et de Berlin donnèrent leurs ratifications, « sous réserve des droits de la Confédération germanique, touchant la cession d'une partie du grand-duché de Luxembourg ». Le Gzar se résigna, le 4 mai, à suivre cet exemple; seulement il ne déclara approuver le traité que « sauf les modifications à apporter, dans un arrangement définitif entre la Hollande et la Belgique, aux articles 9, 12 et 13 »; les articles ainsi visés étaient relatifs aux questions de navigation, de transit, et au partage de la dette. On eût pu sans doute soutenir qu'une ratification à ce point conditionnelle n'en était plus une, mais chacun avait hâte d'en finir, et l'on n'y regarda pas de trop près!.

A considerer les résultats obtenus, le progrès est considérable et fait grand honneur au ministère Périer, qui y est arrivé sans guerre, par un rare mélange de prudence et de hardiesse, d'adresse et de loyauté. Désormais la Belgique cesse d'être un fait révolutionnaire, contesté ou subi de plus ou moins bonne grace; elle a reçu ses lettres d'introduction dans la société des États de l'Europe; elle n'est plus en prote a l'anarchie, mais a constitué chez elle une monarchie régulière. Le royaume des Pays-Bos, création favorite de la Sainte-Alhance, avant-garde de la coantion antifrançaise, est prévocablement démembré, à se place, nous avons à nos portes un jeune État dont la neutralité couvre notre frontière la plus vulnérable, qui nous doit son indépendance, et qui est obligé, par reconnaissance comme par situation, à demeurer notre client. Le prince habile appelé à sa tête est le premier à sentir cette nécessité, c'est pourquoi, à ce moment même, il negocie avec la conf des Tipleries une alliance de famille, et dans quelques mois, le 9 août 1832, se célé-



La ducheme de Dura écrivait de Landres à M. de Baranto, le 1<sup>er</sup> mai 1832 e La retalication resse est sur vos à l'instant. Il faudra qu'elle soit terriblement positionnelle pour qu'en ne trouve par moyen de la consultrer comme pure et simple, a (Documents (sector.)

brera, à Compiègne, le mariage de Léopold avec la princesse Louise d'Orléans, felle ainée du roi des Français, femme d'un haut esprit et d'une rare vertu : conclusion remarquable de cette politique qui a débuté par refuser la couronne offerte au duc de Nemours, et qui aboutit à donnér pour gendre à Louis-Philippe le prince élu en place de son fils. Sans doute, le roi de Hollande refuse toujours d'adhérer au nouvel état de choses; mais, en dépit des difficultés que soulèvera cette résistance et qui occuperont encore pendant plusieurs années la diplomatre européenne, on peut dire que dès ce jour le fond de la question est résolu. La France a gagné cette grosse partie.

## 14

Casimir Périer avait été hardi en Belgique; il devait l'être plus encore en Italie. On sait en quelle situation la retraite des Autrichiens, le 15 juillet 1831, avait laissé les États de l'Église. Le Pape avait refusé de s'engager à faire les édits sur conmande et à heure fixe, exigés par le gouvernement français; mais il n'avait pas pour cela reponcé à opérer des réformes. Dès le 5 juillet, avant même la retraite des troupes autrichiennes, un édit réorganisa l'administration provinciale et municipale, faisant aux à bertés locales une part plus large que celle qui leur était alors accordée en France l. Dans les Légations, toutes les fonctions civiles furent, en fait, confiées à des laïques. La réforme judiciaire ne pouvait s'improviser aussi vite; toutefois, avant la rentrée des tribunaux, des édits, en date des 5 et 31 octobre et du 5 novembre, réglerent les juri-

Dans cheque délégation était un prolégat; une congrégation governaines, composés de quatre propriétaires de la province, assistant le prolégat et délibérait sur toutes les affaires; enfin un conseil provincial était nommé par le souverain sor une dette en nombre triple émanent de l'élection. Chaque commune avait on touseil municipal éle et un gonfalonier nommé par le gouvernement entre trois candidats présentés par les conseils municipans.

dictions et les procédures d'après des principes entièrement nouveaux, ils ne supprime eat pas les tribunaux ecclésiastiques pour les causes que leur déférait le droit canon ; ils laissaient aussi subsister ce melange de la discipline spirituelle et de la police civile, cette sorte de confusion du for intérieur et du for extérieur, qui paraissaient la conséquence du double caractère religieux et politique du souverain, et que les mœurs romaines supportaient plus facilement que les nôtres; néanmoins les améliorations étaient réelles et faissient disparattre la plupart des abus trop réels qui rendaient la justice de l'État pontifical impuissante, onéreuse ou suspecte. Enfin, un édit du 21 novembre institua, sous le titre de congrégation de révision, un conseil central chargé spécialement du contrôle financier : c'était l'eubryon de la consulte d'État demandée par la Conférence. Le Pape avait donc à peu près rempli tous les desiderate du Memorandum du 21 mai : il ne prétendait pas, du reste, avoir dit son dernier mot; bien au contraire, les divers édits invitaient les corps délibérants qu'ils instituaient à rechercher oux-mêmes. et à indiquer au souverain les améliorations qui pourraient encore ètre ajoutées.

Dans la cour romaine, tous sans doute ne s'intéressaient pas également au succès de ces réformes : quelques-uns désiraient leur échec; plusieurs ne se prétaient à cette sorte d'essai que par déférence pour les puissances, mais sans grande confiance dans le résultat. Toutefois, la droiture personnelle du Pape et la faiblesse extrême de son gouvernement étaient une garantie que les concessions décrétées sur le papier ne pourraient être marchandées et restreintes dans l'exécution. Dans les provinces, en effet, pas d'autre force armée qu'une garde civique ayant nommé elle-même ses officiers ; des fonctionnaires hors d'état de résister au monvement réformiste, la plupart sympathiques à ce mouvement, quelques-uns même anciens insurgés. Les « libéraux » des Légations étaient donc bien assurés de ne rencontrer aucun obstacle, s'ils voulaient user des armes légales qui leur avaient été remises et développer les germes féconds de self-government contenus dans les édits pontificaux; jamais population ne s'était trouvée dans des conditions plus favorables pour faire prévaloir, sans révolts, ce qu'il pouvait y avoir de légitime et de raisonnable dans ses réclamations.

Mais, nous l'avons déjà fait observer, les meneurs du mouvement italies n'avagent nulle envis de se prêter à une réforme dont l'effet eût pu être d'assurer l'existence du gouvernement au'ils voulaient renverser. Aussi affectérent-ils, tout de suite. de traiter les édits d'amère dérision, de comédie menteuse et perfide dont ils ne consentaient pas à être les dupes. Croyant ou feignant de croire que les réformes concédées l'étaient sans sincérité, comme un expédient passager, et avec l'arrièrepensée de les retirer au premier symptôme de contre-révolution en Europe, ils dissient à M. de Sainte-Aulaire : « Il y a pour nous, libéraux italiens, péril en la demeure. Nous devons forcer de voiles pendant que nous avons bon vent, afin d'être entrés au port avant l'orage. Il nous faut de l'irrévocable, et tant que nos droits n'euront pas été reconnus et garantis par un pacte solennel, tant que nous n'aurons pas obtenu toutes les institutions dont l'ensemble seul peut assurer la liberté constitutionnelle, nous devous rester sur la défensive et ne point accepter des améliorations partielles. . Leur thèse était d'ailleurs d'une parfaite simplicité. A les entendre, les provinces avant reconquis leur indépendance en 1831, le Pape n'avait plus de droits antérieurs à invoquer, et sa souveraineté ne pouvait être rétablie qu'en vertu d'un pacte librement discuté, de puissance à puissance, entre le pontife et ses anciens sujets. Comme premières conditions, ils exigeaient la reconnaissance de la souveraincté du peuple, une constitution décrétée par une assemblée nationale et jurée par le Pape. Jusqu'à la conclusion de ce pacte, dans les trois provinces de Bologne, de Ravenne et de Forli, où se concentrait, pour le moment, l'agitation révolutionnaire, on ne laissait executer ni même publier aucun édit



Mémores medes de M. de Samte-Anteire. — Tous les documents que vont du cit : su comes du ce recit, sans mulication de source spéciale, post tirés du ces memores.

de Saint-Siége; on ne payait à ce dernier aucun impôt; le drapeau pontifical était remplacé par les trois couleurs italiennes; la garde civique obéissait aux agitateure; les représentants de l'autorité centrale, par impuissance ou par complicité, suivaient le mouvement; tout le pouvoir était ouvertement aux mains des chefs de l'insurrection de février 1831. Révolte singulière, d'ailleurs, sans violence apparents, par cette raison que personne ne tentait de la réprimer. On est dit que le gouvernement pontifical s'était résigné à laisser s'établir dans ces provinces une sorte d'interrègne.

L'ambassadeur de France à Rome, inquiet des conséquences d'un tel désordre et pour l'autorité pontificale et pour la politique française, s'époisait en avertissements aux chefs du mouvement. « Votre intérêt, ne se lassait-il pas de leur dire on de leur écrire, est de profiter des bonnes intentions de vôtre sonverain, et surtout de la faveur des circonstances. Le Pape, sans forces militaires pour vous contraindre, véus tiendre compte d'une soumission qui parattra volontaire et l'achètera au prix de toute concession qui n'impliquera pes l'abandon complet de sa souverameté. Yotre errent est de croire que vous ètes mattres de la situation et que vous pouves choisir le moment et les conditions de votre soumismon. L'état actuel de vos provinces est un scandale qui ne pourra se prolonger longtemps impunément. La France elle-même s'en indigne. Mes instructions me prescrivent d'appuyer les demandes que vous présenteres à voire souverain dans des formes respectuenses et régulières ; mais elles me prescrivent aussi de soutenir l'autorité du Pape et d'appuyer son gouvernement. Je serai le premier à me prononcer énergiquement contre vous, si vous persistes à rester en dehors des voies légales. Dans ce cas, d'ailleurs, le Pape fera avancer les troupes qu'il travaille à réunir, et si ces troupes sont repoussées, les Autrichiens ne lausseront pas assurément la république triompher aux portes de la Lombardie. » Par moments, M. de Sainte-Aulaire pouvant croire que ses conands étavent enfin entendus ; mais, bientôt après, les violents reprenaient le dessus. Aux avertissements de l'ambassadeur,

ils opposaient les encouragements que leur envoyaient de France les chefs de la gauche, en partie liée avec ces derniers contre le ministère Périer, et ils tâchaient comme eux de se persuader que ce ministère serait bientôt renversé 1. M. de Sainte-Aulaire n'était d'ailleurs soutenu par personne dans l'effort honnête qu'il tentait. La Conférence ne se réunissail plus; le représentant de l'Angleterre avait quitté Rome; quant à l'ambassadeur d'Autriche et à ses deux alliés de Russie et de Prosse, ils se tennient cois, considérant, non sans quelque satisfaction maligne, les embarras d'une politique que la France avait imposée. A Paris même, notre ambassadeur ne trouvait guère plus de secours : vainement appelant-il l'attention de son gouvernement sur des désordres dont la conséquence pouvait être une seconde intervention de l'Autriche, et le pressait-il de se concerter des maintenant avec les autres punsances pour prévenir une telle extrémité, il ne recevait même pas de réponse à ses dépéches. Depuis que le cabinet français avait obteau par l'évacuation de Bologne l'effet qu'il désirait produire sur l'opposition, il semblat ne plus s'occuper des affaires d'Italie; sans méconnattre le périt qui pouvait résulter un jour de la révolte des Légations, il croyait avoir le temps d'y pourvoir, et, et attendant, il se laussant entièrement distraire et absorber par d'autres questions plus proches et plus pressantes; c'était le moment où il intervenait en Belgique et négociait le traité des Vingt-quatre articles.

Gependant le cardinal Bernetti ne cachait pas à l'ambassadeur de France que la patience du Pape était à bout. Dès le début, Grégoire XVI avait dit à M. de Sainte-Aulaire : « C'est

<sup>1 «</sup> L'opinion libérale en Italia, écrivait, de Turan, M de Barante, le 34 décembre 1681, reçoit toute l'inflaence des réfugiés et de le faction qui, en Prance, a mis son espoir deus la guerre et la propagande. C'est la même exaspération, la même basse contre M. Perser et M. Sebastians, les mêmes discours outrageaux contre le rei Louis-Philippe. Une espérance auccède à une autre, une allusion vient resuplacer l'illusion dissipée. C'e été d'abord les élections, puis la majorité; après un instant de découragement, Lyon est venu réchauffer le parti, que maintenant compte sur la discussion de budget. Il paraît qu'en a fait dire dans les Legemons de ne peute céder à l'autorité ponnificale et de tenér bon encore un mons, » (Domments sudélits.)

une expérience à faire; nous la jugerous par ses résultats; jusqu'ici, convenez qu'ils ne s'annoncent pas d'une manière favorable. - Depuis, en présence de l'audace croissante des agitateurs qui convoquaient une convention à Bologne, levaient des ampôts et organisaient publiquement une armée insurrectionnelle, le Pontife n'avant-il pas dû être plus dégoûté encore de cette « expérience » I Les cardinaux selanti avaient beau jen à lui répéter chaque jour : « Qu'a-t-on gagné à se sonmettre à la Conférence? Les édits rendus en exécution du Memorandum, loin de calmer les populations, les ont rendues plus exigentes, plus révoltées. Qu'attend-on pour se soustraire à tant d'indignités? L'impunité de Bologne et de la Romagne n'est-elle pas faite pour ébranlet les provinces encore fidèles? Il n'y a plus un moment à perdre pour abandonner une politique déshonorante, désormais jugée. . Cet avis finit par prévaloir dans les conseils du Vatican ; et, le 8 décembre 1831, le cardinal Bernetti annonça tristement à notre ambassadeur que résolution était prise de soumettre la révolte à main armée. Le cardinal prince Albani, octogénaire, mais l'un des plus ardenta des selants et l'antagoniste déclaré du secrétaire d'État. était nommé au commandement des troupes pontificales. Ces troupes, levées à la hâte, mai armées, mai disciplinées, ne s'élevaient pas à plus de cinq mille hommes : prendre l'offensive avec des moyenssi insuffisants ne s'expliquait qu'avec l'arrièrepensée d'une nouvelle antervention autrichienne.

Une perspective aussi grave ne permettait pas au cabinet français de négliger plus longtemps les affaires d'Italie. D'ailleurs, dès les premiers jours de décembre, il en avait été saisi par une communication fort pressante de l'ambassadeur d'Autriche 1. S'il avait trop tardé à se mettre en route, du moins il



<sup>1</sup> M. de Mettermeh durivait au couste Apponyi, le 14º décembre 1831 : « Je prévais que le gouvernement sera fort occupé; cela ne devra pas vous empécher de traiter avec énergie l'affaire des Légations. Nous avons lassé veuir les choose au paint où le remede doit être porté et en, par consequent, le necessité de son emploi doit sauser aux yeux. La partie que nous avons jouée à été pleine de risques, et rependant nous de nous y sommés pas réfusés. El. Penér devra de nouveau recommitte dans notre conduite une large somme d'egerds pour se post-

n'hésita pas sur la direction à survre. Pas un moment il ne larses voir le moindre tentation d'être complaisant à la révolte, Il vouleit, au contraire, s'entendre avec les autres cabinets, notamment avec colui de Vienne 1, pour rétablir l'autorité du Pape ; seulement, il avait en même temps le souci très-légitime que cette œuvre s'accomplit sans mettre en péril l'influence françause et la politique de réformes. Casimir Périer, usant une fois de plus de son procédé accoutamé, convoqua les ambassadeurs d'Autriche, de Pruses et de Russie à une conférence qui est lieu le 14 décembre. Il y fut convenu « que les représentants des quatre puissances à Rome améneraient le Saint-Siége à leur adresser un exposé complet de la marche qu'il avait suivie pour rétablir l'ordra dans les Légations, et des mesures qu'il avait adoptées pour se conformer au système d'indulgence, de réformes et d'amélioration conscillé par la Conférence ; qu'en réponse à cet exposé les mêmes représentants, prenant acte des améliorations effectuées et promises, exprimeraient, au nom de leurs cours, la désapprobation de la conduite des agitateurs, dans la forme la plus propre à agir sur leur esprit et à les éclairer sur leur position en Europe ». Il était adans que l'Autriche appuierait cette démonstration par des mouvements de troupes sur ses frontières. Notre gouvernement se flattait de décourager ainsi l'insurrection et de prévenir ce qu'il tenait par-dessus tout à écarter, une nouvelle intervention de l'armée impériale 1. Si ces mesures ne suffissient pas, les puissances se

tion... La question n'est pas volentaire; le abose n'est pas à laisser on à prendre; il faut l'empoigner, mus quoi elle nous tuers. C'est à faire music la force de cette virsté que vous et MM. vos colleques de Ensaie et de Presse deves vous appliquer. - Memoires de M. de Metternich, t. V, p. 166.)

<sup>&#</sup>x27;M, de Berento, vers cette époque, syant ceu devair tenér en lempas anna communatoire à l'ambassadeur d'Autriche à Tarin, pour le cas où il y surait une seconde intervention, le géneral Behastians lus en expresse son déplaisir . « Un languge plus vague et moins formel, dit-il, oût été peut-être plus conforme sux relations completement emicales et concellantes qui existent en ce moment entre les grandes puissances, relativement à cette queston. En affet, nous confinance à chercher, dans un parfait accord avec l'Autriche et nes autres alliés, les moyens de mettre fits à l'état d'anarchie qui affige la Bousque. « (Déptche du 10 purvier 1882, Documents médits.)

<sup>·</sup> Le général Sébastioné écrivait à M. de Barante, en lui rendant compte de

préservaient de procéder à des déterminations plus décisives » . Les représentants des quatre puissances à Rome, obéissant à l'impulsion venne de Paris, se mirent aussitôt à l'œnvre. La Conférence reprit ses séances interrompues depuis cinq mois, Le cardinal Bernetti, vivement pressé, consentit à suspendre provisoirement la mise en mouvement des troupes pontificales. Puis, le 10 jauvier, il adressa aux ambassadeurs la note désirée par leurs cours. On na put s'entendre pour y faire une réponse commune, perce que le représentant de la France ne voulnit rien dire qui impliquat adhésion sans condition à une intervention éventuelle des Autrichiens; il déclara, au contraire, que, si ce cas se présentait, il « demanderait des garanties et des compensations ». Mais, sauf cette réserve, les quatre plénipotentiaires furent d'accord pour exprimer, chacun de leur côté, leur réprobation de la révolte; de témoignèrent aussi l'espoir que le gouvernement romain, en récompense du concours qui lus était donné, persisterait dans les réformes où il s'était angagé sur les conseils de l'Europe. M. de Sainte-Aulaire avait tenn d'autant plus à faire insérer cette dernière déclaration dans les quatre notes, que le cardinal Bernetti ne lui avait pas caché l'ébranlement de sa situation personnelle par suite de l'influence. croissante des selentifica note de l'ambassadeur de France, datée du 12 ; au vier, n'était pas le moins énergique contre les révoltés; après avoir énumére les édits réformateurs publiés depuis six mois et les promesses faites par le Pape de les compléter prochaînement, il déplorait l'ingratitude des populations, reconanissait le droit et le devoir du Saint-Siège de rétablir son autorité souveraine, et, prévoyant le cas où ses troupes rencontreraient une résistance coupable, il ajoutait : « Le soussigné ne fait aucane difficulté de déclarer que les auteurs de cette résistance, aussi insensée dans son but que fatale dans ses résultats, seraient considérés en France comme les plus dangeroux ennemis de la paix générale. Fidèle à sa politique tant

cette décision : « Ce que nous nous proposons avant tout, c'est d'empècher, s'il est passible, l'intervention armee de l'Autriche. » (Depêche du 14 janvier 1832, Journale inélit.)

de fois proclamée, le gouvernement du Roi emploierait, au besoin, tous les moyens pour assurer l'indépendance et l'intégrité des États du Saint-Pere. La bonne intelligence qui existe entre lui et ses augustes alliés est une garantie certaine que ses vœux à net égard seron; accomplis. • Le cardinal Bernetti fit aussitét publier, le 14 janvier 1832, dans le journal officiel de Rome, les notes des quatre ambassadeurs, et il y joignit un manifeste par lequel il adjurait les habitante des Légations de rentrer dans le devoir et de ne pas attirer sur leur pays les mans de la guerre civile et de la guerre étrangère.

Ge qui se passait depuis quelques semaines dans ces provinces pouvait donner quelque espoir dans l'efficacité de ces démayches. Tant qu'ils n'avaient cru avoir affaire qu'aux troupes papales, les révoltés ne s'en étaient montrés nullement émus; ils ne s'étaient même pas besucoup effrayés de l'éventualité d'une intervention autrichienne, persuadés que nous serious forcés alors de nous y opposer et qu'il en résulterait une guerre générale. Mais du jour où ils avaient vu toutes les puissances, y compris la France, se concerter pour soutenir l'autorité du Saint-Siège, le découragement et l'inquiétude les avaient gagnés. Avec cette promptitude qu'ont parfois les Italiens à tourner saus vergogne le dos au danger, les plus prévoyants et non les moins compromis avaient donné le signal d'une sorte de sauve qui peut : c'était presque à croire qu'il y surait émulation à qui viendrait le premier offrir sa soumission. Les publications du 14 janvier n'allaient-elles pas précipiter cette dissolution déjà commencée. et ne se trouverant-on pas ainsi avoir en raison de la révolte sans recourir a la force? Divers symptômes le faisaient supposer. En tout cas, si tardive que fût l'intervention diplomatique de l'Europe, il convensit que le gouvernement pontifical lui laissét. le temps de produire son effet et attendit au moins quelques jours avant de recourir à d'autres moyens.

G'est ce que no permit pas l'impatience du cardinal Albani. Depuis un mois, il ne subissait qu'en mangréant les délais imposés par la diplomatie, et faisait savoir à Rome qu'il ne pouvait plus longtemps retarder son attaque. Du revirement qui

se manifestait dans les Légations, il conclusit seulement qu'une action militaire n'y rencontrerait pas de résistance sérieuse, et que des lors une chance s'offrait de rétablir l'autorité du Pape, sans avoir à compter avec les conseils de réformes donnés par l'Europe. S'il échonait, il en serait quitte pour appeler les troupes autrichiennes avec lesquelles il paraissait bien avoir partie liée. Conq jours seulement après la publication des notes, lorsqu'elles étaient à penne pervenues dans les Légations, le fougueux vieillard, sans avoir recu aucan ordre de Rome, mais abusant des pleins pouvoirs qu'on avait eu l'imprudence de lui confier 1, mit sa petite armée en mouvement et la fit entrer sur le territoire des provinces révoltées : elle rencontra, le lendemain 20 janvier, près de Gézène, les gardes civiques de Bologne et des villes voisines, et leur infligea une sanglante défaite. Il semblait que cette victoire dût déterminer une soumission générale. Mais les troupes pontificales, qui comptaient dans leurs rangs beaucoup de vagabonds et d'aventuriers, se livrèrent, dans Césène et surtout dans Forli, à des actes de brigandage et de cruauté qui, exploités par les habiles, grossis par la rumeur publique, provoquèrent dans les Légations un cri d'indignation et de vengeance, i-es populations, tout à l'heure disposées à capituler, se leverent en armes. Surons, troublé, ne se sentant pas en force, le cardinal prit, cette fois encore, sur lui, et sans avoir demandé les ordres de son gouvernement<sup>a</sup>, d'implorer le secours des Autrichiens. Ceux-ci, qui se tennient prêts, répondirent immédiatement à cet appel. Dès la nuit du 23 au 24 janvier, ils franchissaient la frontière, et, le 28, ils rentraient à Bologne, sans avoir rencontré l'ombre d'une résistance, acclamés même per les populations, qui voyaient dans leur présence une protection contre les soldats du cardinal Albani.

Quelques jours après, le sandinal Bornetti déclarait à 35, de Sainte-Aulaire
 que le cardané Albant avant fait un usage peu judicirux du pouvoir descrétionmaire qui lui avait été confié par le Pape ».

I le cerdinal Permetti était ai pou au commat que, le 26 janvier, il déclarait à M. de Sainte-Aulaire, en l'autorisant à en transmettre l'assurance à son gouver-poment, qu'aucun sociues n'avent uté dominde à l'Autriche, et que, auvent tonte apparence, le Pape de serait par réduit à umployer cette renouves extrême.

Le gouvernement français se retrouvait donc en face de la même difficulté dont il avait eu tant de peine à se tirer six mosauparavant, difficulté aggravée par cela seul qu'elle se reneuvelait. La précipitation avec laquelle l'entrée en campagne du cardinal Albani et l'intervention des Autrichiens s'étaient productes au moment même où commençart à s'exécuter le plan de pacefication concerté entre les puissances, donnait à foute cette a foire un caractère de surprise préméditée, de coup monté à notre insu et contre nous, qui nous la rendart encore plus déplaisante ".XPout-être n'était-on qu'une apparence. Certains indices feraient croire que le cabinet de Vienne était le premier à trouver que ses généraux avaient été un pen vite\*. Son impression était su moins fort mélangée; s'il jouissait d'avoir fait acte de suprématie en Italie, il ne laissait pas en même temps que d'étre un peutroublé des risques auxquels il s'expesait ainsi et fort déstreux de nous amadouer ". Ques qu'it en fât d'ailleurs des secrets sentiments du gouvernement impérial, le ailence et l'inaction nous étaient un possibles. Après s'être fait bonneur d'avoir substitué le concours européen à l'action exclusive du cabinet de Vienne, la politique réformatrice de la France

<sup>\*</sup> Quelques jours plus tard, is \$3 mars, dans an memorandum où il rappelais tous les fasts, Cammar Périer distrit, en sejet de la nouvelle intervention auto-checone: « La proceptation over laquelle ella avast tion permettait de crosse qui olis était le résultat d'un concert presiable dont en nous avast enche l'existence; se n'essit que dans estre hypothèse qui en pouvait se rendre compte de quelques incidents susquiere et particulierement d'une proclamation entrichetures que, dates du 19 janvier, trois jours avant l'appel du cardinal Albans, annoncait déjà la marche des troupes imperiales. L'equis, les cours de Bome et de Vienne nous out douné des éclairessements qui tendent a explaquer ces melentiades d'une manière toute mataralle et à en rejeter le tort sur le séle indiscret ou sur l'imprévayance de tours agents; nous sommes lois de moutre en doute le uncérité de ons expliquences... » (Decements sacésts.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> La princesse de Messeroich, foet mânde capendant contre la France, écrivalt, dans son journal intane, le 31 janvier 1832 : « Je out allée aupres de Ctément (son mars), que m'a la un grand travail qu'il venest de terminer pour Paris. L'entrée de nes troupes à Bologne, entres aussi institundus qu'instile, pett anonce la shute de Perise. Nous sommes friguée de jouest le triste rôle de police poutsique. « (Mémoires du prince de Metternich, t. V, p. 226.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gf. entre autres les converentions de M. de Bombelles, ambanadour d'Autriche à l'urin, avec M. de Berante. (Correspondance deplomatique de M. de Berante, Detuments médits.)

à la politique répressive et réactionnaire de l'Autriche, notre ministère pouvait-il accepter le démenti qui lui était donné? Après s'être tant vanté d'avoir imposé l'évacuation en juillet 1831, pouvait-il, en janvier 1832, assister tranquillement à une nouvelle intervention? La mortification cut été bien plus grande que la première fois ; il s'y fût joint ce je ne sais quoi d'un peu ridicule propre aux niais qui se font jouer et aux fanfarons qui se laissent braver. En Italie, plus que jamais, notre influence courait le risque d'être absolument rumée 1. En France, l'opposition se flattait déjà d'avoir retrouvé un terrain favorable pour attaquer le cabinet : elle montrait dans la conduite du cardinal Albani la conséquence de la note adressée, le 12 janvier, par M. de Sainte-Aulaire au gouvernement pontifical, et menart bruyamment une campagne d'indignation contre les excès des troupes papales. La politique conservatrice paraissait abaissée et compromise; il fallait quelque coup d'éclat pour la relever, mais un coup d'éclat calculé de telle sorte qu'il ne mit pas en péril la paix de l'Enrope ou l'autorité du Pape, qu'il ne servit les desseins ni des belliqueux de Paris, ni des révolutionnaires de Bologne.

Le problème était singulièrement complexe et difficile Casimir Périer l'aborda avec sa résolution habituelle. Par suite d'une maladie du général Sébastiani, il avait pris complétement en main toute la direction des affaires étrangères. Si soudaine qu'elle fût, l'intervention ne le prenait pas tout à fait à l'improviste. Quand, au mois de décembre 1831, son attention avait été rappelée sur la question italienne, il avait prévu les diverses hypothèses, et, tout en désirant, en espérant même échapper à une nouvelle occupation autrichienne, il avait arrêté, à part soi, son plan de conduite pour le cas on elle se produirait, et l'avait aussitét exposé en ces termes à son ambassadour près le Saint-Siége : « Si, par suite de la marche des événements, la cour de Rome se croyait dans la nécessité de recourir à une intervention étrangère, nécessité toujours bien



<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. notemment la currespondence de M. de Baranto. (Possimente indiito.)

déplorable, nous demanderions que cette intervention , au lies d'être effectuée par une grande puissance européenne à laquelle l'opinion publique attribuera toujours, à tort en à raison, des projets d'empiétement, fût confiée à des troupes sardes. Si pourtant l'occupation autrichienne ne pouvait être évitée, ce que nous regretterions bien vivement, nous y mettrions cette condition ; que tandis que les Autrichiens occuperaient une partie des Légations, une autre partie fût occupée par les Sardes, et que nou soldata et nos vaissenux fusient reçus dans le port et la place d'Ancône. Enfin, si le refus de la Sardaigne ou tout autre motif faisait échoner cette combinaison, l'occupation des Légations par les troupes autrichiennes pourrait encore avoir lieu, toujours moyennant noire entrée à Ancone. Cette dernière hypothèse, la plus défavorable de toutes, marque le terme des concessions auxquelles nous nous préterions. . Dans ce plan, une partie devait être bientôt reconnue inexécutable : par divers motifs et surtout par crainte de déplaire à l'Autriche, le cabinet de Turin n'était pas disposé à jouer le rôle qu'on lui réservait. Restait donc seule l'idee d'une intervention française venant s'adjoindre et en même temps faire contre-poids à l'intervention autrichienne. Cette idée n'était pas absolument nouvelle : on se rappella qu'en mai 1831, notre ambassadeur à Rome avait déjà proposé quelque chose de ce genre.

Après avoir communiqué son plan à M. de Sainte-Aulaire, Casimir Périer ajoutait : « Je n'ai pas besoin de vous dire que les détails dans lesquels je viens d'entrer ne doivent être connus que de vous, jusqu'au moment où les circonstances en rendraient l'application nécessaire. » Notre ambassadeur, estimant qu'en pareit cas il fallait avant tout éviter tout ce qui aurait le caractère d'une surprise, ne crut pas devoir s'astreindre à la discrétion qui lui était recommandée, et, dès la fin de décembre 1831 ou les premiers jours de janvier 1832, alors que l'on croyait encore pouvoir éviter l'intervention autrichienne, il fit connaître nettement au cardinal Bernetti quelles seraient, au cas de cette intervention, les exigences de la France. Le cardinal se montra moins étonaé qu'on eut pu s'y attendre. A l'idée



d'un appel aux troupes sardes, il objecta que le temps manquerait pour le négocier. Quant à l'occupation d'Ancône par les Français, il répondit « que c'était une grande affaire, sur laquelle. il ne pouvait hasarder aucune parole avant d'avoir reçu les ordres du Pape, et qu'il les prendrait le jour même . M. de Sainte-Aulaire lui recommanda de bien expliquer à Sa Sainteté que notre exigence n'avait rien dont sa dignité et ses intérêts pussent souffrir, et que son indépendance ne serait que mieux garantie si, dans la nécessité de recourir à des forces étrangeres, il appelait à son aide deux puissances au lieu d'une. . Je vous entenda à mervesile, reprit le cardinal Bernetti; si les Autrichiens entrent à Bologne, c'est pour your assurer qu'ils en sorpront que vous demandez à entrer à Ancône. » Le lendemain, pouvel entretien : le cardinal secrétaire d'État était remarquablement ouvert et de belle homeur; il déclara sans doute que le Pape n'avait point donné le consentement demandé à une occupation éventuelle d'Ancone, mais avec un accent et une physionomie qui semblaient calculés pour ne pas décourager l'ambassadeur. Il allégua, comme motif, la crainte « des conséquences que pouvait avoir la présence des troupes françaises en Italie », et aussi les égarde dus à l'Autriche, M. de Sainte-Aulaire combattit ces objections, pais il termina par ces mots : Pensez-y bien, monseigneur, si vous nous refusez votre consentement, vous nous obligerez peut-être à nous en passer. Qu'arrivera-t-il alors? — La verto des papes est la résignation, reprit le cardinal en sourisot. — M'autorisez-vous à écrire cette réponse à Paris? — Mais, sans doute. • L'entretien finit là. Les paroles du cardinal et surtout le ton dont elles avaient été dites a'avaient pas laissé à notre ambassadeur le moindre doute sur leur signification : il en avait conclu que si le Pape ne voulait pas consentir expressément à notre occupation par ménagement pour l'Autriche, il admettait qu'on lei forçat la main. Il écrivit dans ce sens à son gouvernement, et, à Paris, on fut dès lors convaince que l'occupation d'Ancône ne rencontrerait pas d'opposition sérieuse à Rome.

Loin de blamer M. de Sainte-Aulaire d'avoir fait connaître



notre résolution éventuelle au gouvernement pontifical, Casimir Périer pratique de son côté cette même politique à découvert. Vere le 10 janvier, il fit venir les ambassadours étrongers et leur déclara formellement « qu'au cas où, contre notre attente, le Saint-Siège se croirait dans la nécessité de recourir à cette intervention, la remise d'Aucone aux forces francaises deviendrait pour nous une garantie indispensable, dont rien ne pourrait nous faire départir . Les ambassadeurs regurent cette communication avec un visage impassible et sans répondre un mot. Notre ministre en conclut que, de ce côté anssi, il ne scrajt pas contrarié. C'était aller un peu vite : à paine notre projet fut-il connu de M. de Metternich, qu'il le mit de fort méchante humeur. . Ce serait une farce et en même temps un contresens », écrivait-il, le 13 janvier, au comte Appongi 1. Toutefois, il n'osait pas élever de veto absolu, discutast et táchait de nous amener à quelque antre combinauson : ainsi offrait-il d'admettre nos escadres et même nos troupes de terre à participer à l'occupation des Légations, sous le commandement supérieur d'un général autrichien. Cette dernière condition était inadquaible, mais le scul fast d'une telle proposition n'impliquant-il pas l'aves du droit que la France aurait de faire quelque chose a l'Autriche intervenait? Périer, de reste, ne s'inquiétait pes besucoup du mécontentement du cabinet de Vienne, du moment où il se croyait assuré de la non-opposition du Pape. Aussi persistait-il plus fermement que jamais dans son dessem, et, ne voulant pas se laisser surprendre par les événements, il avait, dès le milieu de janvier, donné l'ordre de rassembler à Toulon le petit corps qui serait appelé à occuper Ancons et de préparer les navires qui devaient le transporter.

Les choses en étaient lè, quand, le 31 janvier, arriva à Paris la nouvelle du tour si rapide qu'avaient pris les événements dans les Légations, de l'entrée en campagne du cardinal Albani, de l'appel fait aux Autrichiens, et de l'occupation de Bologne par les troupes impériales. Périer n'hésita pas un instant : il

<sup>\*</sup> Mamorres de M. de Mettermah, t. V. p. 270. Cf. misi p. 207 à 110.

convoqua le conseil des ministres et proposa de faire partir immédiatement les troupes destinées à occuper Ancône. La soudaineté de l'action lui avant réussi en Portugal et en Belgique; il voulait, cette fois encore, user d'un procédé d'ailleurs conforme à son tempérament. Il y eut des objections dans le conseil : on trouvait l'aventure risquée, insuffisamment préparée. Mais Périer savant toujours faire prévaloir sa volonté. L'expédition fut donc décidée, et les ordres expédiés à Toulon. Daux bataillons, forts de quinze cents hommes, sous les ordres du colonel Combes, et une compagnie d'artillerie furent aussitôt embarqués sur le Suffren et sur deux frégates, et, dès le 7 février, la flottille, commandée par le capitaine de vaisseau Gallois, mit à la voile pour Ancône. Il était convenu que si les Autrichiens nous devançaient dans cette ville, on se rabattrait sur Civita-Vecchia. Le général Cubières, commandant supéneur de l'expédition, devait s'embarquer, quelques jours après, cur un navire à vapeur, et, pendant que nos vaisseaux à voiles faraient plus lentement le tour de l'Italie, se rendre directement à Rome, s'entendre avec le gouvernement pontsfical sur les conditions de notre occupation, puis aller, à Ancône, présider au débarquement des troupes et à la prise de possession de la ville. 🥆

Si Casimir Périer voulait agir soudainement, il n'entendait pas du tout faire un coup à la sourdine. Aussi, quatre jours après le départ de l'escadre, le 11 février, avait-il écrit à son ambassadeur à Vienne de prévenir le gouvernement impérial que l'expédition était en route pour Ancône. Sa dépêche peu étendue contenait l'assurance que « les troupes françaises évacueraient les États romains au moment ou se retireraient les troupes autrichiennes », et que « l'objet de leur envoi était seu-lement d'aider à la pacification des États du Saint-Siège », elle exprimant « l'espoir que la cour impériale n'apporterait pas d'obstacles à cette expédition ». M. de Metternich ne le prit pas de haut. « C'est avec un sentiment de vif regret, repondit-il, que nous avons appris la décision du gouvernement français de donner auts à une mesure que, peu de jours auparavant, il

pous avait annoncée comme un projet nullement arrêté..... » Il rappela brièvement les raisons que lui faisaient considérer cette mesure comme « une conception matheureuse », se complut à « prédire » qu'elle aurant toutes sortes de facheuses conséquences, mais conclut en ces termes : « Nous ne vous déclarerons pas la guerre pour ce fait. Ce que nous ferons, ce sera de doubler nos mesures de surveillance, afin de ne pas perdre le fruit de nos efforts en faveur de la pacification des États pontificaux. Cerésultat, nous voulons l'obtenir, et nous ne nous laisserons pas arrêter dans la poursuite de ce but. » Du reste, loin de se mettre en avant, il cherchait plutôt à se replier au second plan et insistait eur ce que « la question de l'entrée des troupes francauses à Ancône était une affaire à régler entre la France et le Saint-Siège 1 ». Tout cela témoignait de plus de tristesse que d'irritation, de plus d'embarras que de résolution de nous faire obstacle. A la même époque, de Turin, M. de Barante écrivait, le 20 février, à son manistre : « On commence à avoir nouvelle ici de l'effet qu'a produit sur le cabinet de Vienne la résolution que notre gouvernement a prise de faire occuper Ancône. M. de Bombelles (ambassadeur d'Antriche à Turin) ne m'en a pas parté, mais il a dit à divers membres du corps diplomatique qu'à sa grande surprise M. de Metternich prenait asses bien la chose. Y Il n'était pas jusqu'aux généraux autrichiens qui ne parament résignés à ne point paraltre trop mécontents de aotre occupation; le général Grabowski, qui commandait à Bologue, publiait, le 23 février, un ordre du jour où , après avoir fait allusion aux bruits de débarquement des troupes françaises, il ajoutait : Il convient de remarquer que cette expédition ne peut qu'être. dirigée par les mêmes principes qui ont engagé les troupes de Sa Majesté Impériale Royale à entrer dans les Légations. »

Sans mettre le public français dans la pleine confidence de

<sup>\*</sup> Memoires de M. de Metternich, t. V., p. 310 à 316. — M. de Metternich parait nous un moment songé à retires très-promptement sin troupes, sin de neus ferour à nous rembarques, aussiét debarquée. Il croyait sinu nous jones un tour et condre notes appédition un pou rédicule. La faiblesse militaire et l'insuperte administrative du gouver rement pour fical me lui permittent pas de douner nuite à cette idea.

son entreprise, Casimir Périer lui en laissait entrevoir quelque chose. On n'ignorait pas qu'une expédition était partie, et que nos troupes allaient occuper un point de l'État pontifical, mais quel point? dans quelles conditions? Là commençait l'incertitude. Le principal organe du ministère, le Journal des Débats, disait, le 10 février : « Si nous croyons les bruits répandus. nous avons des soldats en mer pour donner force et crédit aux instances de notre ambassadeur... Il fallait être de pair evec l'Autriche. Nous y sommes maintenant. Voules-vous partir? Nous partons. Voulez-vous rester? Nous restons... Nous venous soutenir l'influence française, faire qu'il y ait deux arbitres dans les affaires d'Italie, su lieu d'un seul. . Il ajoutait, quelques jours plus tard : « Sans aucune pensée hostile. contre l'Autriche, nous disons qu'il n'est pas convenable que ce soit l'Autriche seule qui règle les affaires d'Italie, et nous ellons les régler avec elle. » Quant à l'opposition, surprise, n'y voyant pas clair, elle faisait la figure la plus embarrassée du monde et ne savait trop que dire; tantôt le National dénonçait la légèreté improdente du gouvernement, qui s'exposait à la guerre dont il ne voulait pas; tantôt il lui reprochait de porter secours aux « égorgeurs du cardinal Albani », d'intervenir, non contre l'Autriche, mais contre la liberté italienne, en un mot de refaire l'expédition d'Espagne de la Restaura-

Tout le plan de Casimir Périer était fondé sur la conviction où il était que le Pape consentait ou, du moins, se résignait à l'occupation française. Le 31 janvier, en même temps qu'il expédiait les ordres militaires à Toulon, le président du conseil donnait instruction à M. de Sainte-Aulaire de réclamer la remise d'Ancône, ne mettant pas d'ailleurs un instant en doute que sa demande ne fût accueillie. « Nous aimons à penser, écrivant-il encore, le 9 février, à son ambassadeur, que le Saint-Père a confirmé ou vous renouvellers sans peine la parole que vous avez reçue. Ancône, occupée par nos soldats, ne saurant être pour lui l'objet de la moindre inquiétude. » M. de Sainte-Aulaire n'avait pas attendu les ordres de son ministre pour agir.

Google

- 84

Dès le 30 janvier, ayant audience de Grégoire XVI, il souleva la question d'Ancône. La physionomie du Pontife s'assombrit ausitôt, et son langage, tout à l'heure très-bienveillant, devint fort réservé. Il ne se lassa pas arracher autre chose que de vagues assurances de son désir de complaire au ros des Francans, mais déclara ne pouvoir expresser d'opinion avant d'avoir pris l'avis de son conseil et de ses alliés. En sortant du Vatican, M. de Sainte-Aulaire passa ches l'ambassadeur d'Autriche; les dépêches de Périer lui avaient fait croire qu'il ne rencontrerait pas d'opposition de ce côté; or il se disait qu'il enlèverait bien facilement le consentement du Pape, s'il obtenait sculement que l'Autriche se montrat indifférente. Mais le comte de Lutzow témoigna d'une froideur inquiétante. - Il n'avait pas d'instruction, disait-il, et s'abstiendrait, en attendant, d'émettre une opinion. - Le représentant de la Russie, plus sincère, déclara sans ménagement à notre ambassadeur - que sa demande lui semblait inadmissible, et qu'il emploierait pour la faire rejeter tout ce qu'il avait d'influence à Rome . . Le ministre de Prusse ne la lausse espérer aucua appui. Il était évident que le cabinet de Vienne, soulenu par les autres puissances continentales, travaillait à faire prononcer par le Pape le vete qu'il n'ossit nous opposer lui-même. La situation devenuit difficule; mais notre ambassadeur ne pouvait reculer, et il remit au cardinal Bernetti une note officielle où il précisait ainsi sa demande : « Sa Sainteté, ayant de nouveau appelé les troupes autrichiennes dans ses États, reconnaîtra. sans doute la convenance de prouver par un témoignage public qu'elle n'accorde pas une moindre confiance aux troupes du roi des Français. En retour des preuves multipliées de son sèle pour les intérêts du Saint-Siège, ce prince vient donc demander que la place d'Ancône lus soit confiée en dépôt pour être rendue par lui au moment où s'opérerait simultanément l'évacuation des autres villes de l'État pontifical occupées par des troupes étrangères. » La réponse du cardinal ne se fit pas attendre; c'était un refus positif : « Le Saint-Père n'avait aucune znéfiance du roi des Français, il croyait à la sincérité de sou

ment reconnaissant, mais ces mêmes sentiments, il les avait aussi pour son fidele allié, l'empereur François. Or l'occupation d'Ancône par les troupes françaises était une mesure de méfiance contre l'Autriche, une garantie que nous croyions nécessaire de prendre contre son ambition; le Pape ne pouvait, mus la plus odieuse ingratitude, paraître s'associer à de tels soupçons. Père commun de tous les fidèles, il ne se croirait permis de consentir à la demande du gouvernement français que si celui-ci s'etait préalablement mis d'accord avec les autres puissances qui, par leurs notes du 15 janvier, avaient promis leur secours au Saint-Siége. « Ancune illusion n'était plus possible : l'influence de l'Autriche avait entièrement prévalu dans les conseils de Grégoire XVI.

Quand ce refus, qui déjouait toutes les prévisions et dérangeart tous les calculs du gouvernement français, parvint à Paris, l'expédition était déjà en pleme mer. La rappeler, en admettant qu'on pût la rejoindre, les ministres n'en eurent même pas la pensée : c'eût été, disait l'un d'eux, pourtant peu favorable à cette expédition, « nous faire siffler par toute l'Europe ' » ; c'ent été surtout faire la partie trop belle en France à l'opposition révolutionnaire et belliqueuse. Il n'était pas d'ailleurs dans les habitudes de Casimir Pémer de reculer devant un obstacle. Il persista dans son entreprise, comptant que sa résolution ferait céder tôt ou tard la cour romaine. Mais, en même temps, il veilla à ce que les conditions imprévues et tout au moins fort anormales dans lesquelles allait s'accomplir l'expédition, n'en altérassent pas le caractère et ne lui donnassent pas une apparence favorable aux révoltés, hostile à l'autorité pontificale. « Jamais, écrivant-il, le 13 février, à M. de Sainte-Aulaire, notre politique ne cherchera son point d'appui sur les passions révolutionnaires en Italie. Nous ne voulons trouver dans l'occupation d'Ancône qu'une garantie morale exigée par la dignité et les intérêts les plus essentiels de la France. • Dans ses con-



34,

Le mot est de l'amiral de Rigny, dans une lettre à M. de Sainte-Aultura.

versations avec le comte Apponyi, il protestait ne pas vouloir favoriser les révoltés '. Et, le 26 février, il s'exprimait ainsi dans une dépêche à M. de Barante : « Nous apprenous que la nouvelle de notre expédition excite dans les provinces romaines une fermentation assez vive. Comme il pourrait en résulter des conséquences fâcheuses, je charge M. de Smite-Aulaire de bien établir que notre but n'est nullement d'intervenir par la force dans le régime intérieur des États de l'Église, ni d'appayer même moralement les agitateurs; que nous voulons toujours l'indépendance et l'intégralité du pouvoir temporei du Saint-Siége 1... Les instructions remises à M. de Gubières sont conçues dans le même sens. Vous pourres donner ces explications à la cour de Turin, dont elles suffiront sans doute à calmer les inquiétudes . . Notre ministre ne se contentait pas de ces déclarations diplomatiques sans écho hors des chancelleries. Le Journal des Débats disait, le 10 février : « Oui, nous voulons le maintien du Saint-Siège et l'intégrité de ses États. » Et, le 15, il ajoutait : « La liberté et l'indépendance de la Romagne, c'est le démembrement des États du Pape; et ce démembrement, c'est l'agrandissement du royaume lombard-vénities. Grace à Dieu, notre intervention empéchera un pareil dénoûment. Nous avons promis, de concert avec l'Europe, de maintenir l'intégrité des États du Pape : c'est cette intégrité que nous allons maintenir. .

Quand on sut à Rome que l'expédition était en route malgré le refus du Souverain Pontife, très-vive fut l'émotion dans la cour pontificale et parmi les représentants des puissances. Il y ent un telle contre la France. La situation personnelle de notre ambassadeur devenait fort pénible, d'autant que les révolution-

<sup>4</sup> Mémoires de M. de Metternich, t. V. p. 31b.

<sup>9</sup> A cette même époque, ayant reçu d'un de set agents une dépôche où était indiquée l'idée que i ou pourrait charcher à séparer les Légations du reste de l'État remain, Catimir Périer ayant repouséé très-nettement cette idée. • Le Sant-Siege, dissit-il, par le respect qui s'attache à la nature de se puissance, est encore le meilleure garantie coutre les empietements de la cour de Vienne. • (Déphrhe du Pérrier 1832, Documents inédits.)

<sup>\*</sup>Correspondance diplomatique de M. de Berante. (Document médits.)

maires commençaient à lui donner publiquement des marques compromettantes de leur sympathie 1. Des bruits sinistres circolsient. Une fermentation croissante faisait craindre qualque Émeute. Le ministre de Russie, l'un des plus animés contre nous, recontait tout haut que le Pape allait excommunier les Français et se réfugier à Naples ou en Lombardie, suivi du corps diplomatique. Les selanti poussaient en effet à ce partiviolent; mais Grégoire XVI y répugnait et ne voulait s'y résoudre qu'à la dernière extrémité. Tout au moins désira-t-il auparavant faire appel à l'houneur de M. de Sainte-Aulaire qu'il avait en haute estime, il le fit adjurer par le cardinal Bernetti de déclarer sans ménagement toute l'étendue des dangers dont était menacé le Saint-Siège : le Pontife craignait aurtout que les Français ne visassent à s'approcher de Rome et qu'ils ne missent la main sur Civita-Vecchia en même temps que sur Aucône. Notre ambassadeur répondit avec une sincérité complète, ne cachant rien de nos desseins. Il rassura le gouvernement pontifical au sujet de Civita-Vecchia. Quant à Ancône, il protesta avec chaleur qu'aucun guet-apens, qu'aucune surprise n'était à craindre, et s'engages à communiquer au Pape les instructions qu'allait lui apporter le général Cubières. « Rien ne se fera, ajouta-t-il, que Sa Sainteté n'en ait été prévenue à l'avance. Il ne dépend cependant ni de moi, ni du gouvernement français lui-même, de garantir le Saint-Siège contre les conséquences de la situation dans laquelle je le vois, avec un grand regret, disposé à se placer. » Puis, rappelant les faits, l'expédition commencée « dans la confiance autorisée que le Pape s'y résignerant », l'impossibilité de la rejoindre en mer, il continua ainsi : « Notre escadre arrivera donc nécessairement devant Ancône ; que direit-on en France et en Europe, si elle s'en retournait honteusement? Le gouvernement du Roi peut-il eacourir ce ridicule et cette ignominie? Vous-même ne voudries pas nons le conseiller sérieusement. Il yous reste donc à

<sup>1</sup> M. de Sunte-Aulaire étant si imquiet du tour que premait l'entreprise tur Aucène, qu'il veolut se returer. Castant Pérser obtant que le ne donnét pas soute à de dessité.



balancer les inconvénients de recevoir à Ancône les Français comme des amis et des défenseurs, ou de les y laisser dans une attitude hostile qui réveillers les espérances et ranimers le courage de tous les révolutionneures italiens. « Ce langage ne fut pas sons faire impression sur le cardinal Bernetti, qui se montra à la foie un peu ressuré et adouci ; il se défendit d'avoir aucuse ménance envers la France et allégua seulement les ménagements qu'il davait à l'Autriche. « Mettes-vous d'accord avec le comte de Lutzow, ajouta-t-il, et je farai de grand curur ce que vous me demanderes avec son assentiment. »

Grace aux loyales explications de notre ambassadeur, la situation devenuit dong moins tendue. Loin de songer à nous opposer une résistance matérielle , le gouvernement pontifical avait donné l'ordre au commandant d'Ancône de se tenir prét à vider les lieux au premier jour. Son intention, comme il a été révélé plus tard à M. de Sainte-Aulaire par un des prélats influents de la Curie, était d'exiger de nons une sommation impérative pour bien constater qu'il ne cédait qu'à la force de nous aût peut-être adressé en réponse une protestation, anais fort mitigée dans les termes par le désir de bien vivre avec des hôtes qu'on ne pouveit se dispenser de recevoir. Il y avait même lieu d'espérer que ces conditions seraient améhorées, et que l'anconviendrait à l'avance avec le Saint-Siège d'un cérémonial d'occupation qui, tout en mettant sa responsabilité à couvert envers l'Autriche, serait de notre part le plus respectueux posable de ses droits. M. de Sainte-Aulaire avait préparé le terrain : les esprits étaient bien disposés, mais un tel arrangement ne pouvait être conclu sans le général Cubières, qui devait apporter les dernières instructions du gouvernement français. et qui, d'acheurs, avait soul compétence pour la question mili-

Cependant, à l'ambassade de France comme à la chancellerie romaine, on commençait a s'étonner et à s'impatienter de ne pas voir arriver le général : il était parti de Toulon, le 12 février, sur un bateau à vapeur, et quarante-huit heures cussent dû suffire à sa traversée. Or les jours s'écoulaient, et il ne paraissait



pas. Par contre, de divers points de la côte italienne, en avait vu notre petite escadre, poussée par un vent favorable, descendre vers le détroit de Messine et remonter dans l'Adristique 🗸 Que se produirait-il si elle arrivait devant Ancône avant que le général Gubières eût pu se concerter avec le gouvernement pontifical? M. de Sainte-Aulaire, fort anxioux, se rassurait cependant par la pensée qu'en l'absence du général, men ne devait se faire sans les ordres de l'ambassideur de France. En effet, le président du conseil lui avait écrit : - C'est à vous ou à votre agest à Ancône que le commandant s'adressera afin de savoir s'il doit ou non débarquer sa garmson. » Pour plus de sureté encore, il avait été réglé que le brick l'Éclipse, parts de Toulon plusieurs jours avant l'escadre, la précéderait à Ancône. entrerait seul dans le port, y prendrait les ordres de l'ambasandeur, et les porterait en pleine mer au chef de l'expédition. Au recu de ces instructions, le 17 février, M. de Sainte-Aulaire avait immédiatement écrit à M. Guillet, agent consulaire de Prance à Ancône, pour lui recommander de guetter l'arrivée du brick, et lui enjoindre de faire savoir au commandant de l'escadre qu'il ne devait rien entreprendre jusqu'à nouvel avis.

M. de Sainte-Anlaire croyait avoir ainsi paré à tout danger. Cependant il s'étonnait et s'inquiétait de plus en plus d'être gans nouvelles du général Cubières. Le 24 février au soir, il cherchait tristement à deviner les causes d'un retard si extraordinaire, quand s'ouvrit la porte de son cabinet : c'était enfin le général. Il avoit mis douse jours à faire une travers : qui n'en exigenit d'ordinaire que deux. Il allégua vaguement aus : accidents de mer « qui l'avaient forcé à relàcher en Corse ; du reste, disait-il, « il en avait été médiocrement contrarié, étant bien sur d'arriver à temps ». Si singulière que fut cette réponse, M. de Sainte-Anlaire avait autre chose à faire que de la relever ; il ne songent qu'à réparer le temps perdu et prit rendez-vous avec le genéral pour le conduire le lendemain au Vatican. Demeuré seul, il réfléchissait à la meilleure manière de traiter la question avec le cardinal Bernetti, quand quelqu'un entra de nouveau dans son cabinet : on lui apportait la nouvelle que, la

veille, les Français s'étaient emparés d'Ancône par surprise et de vive force.

En effet, l'escadre, ausse rapide que le général Cubières a été lent, est arrivée en vue d'Ancône, le 21 février. Le brick qui devest la précéder était resté en arrière. Le 22, elle mouille en rade. Le capitaine Gallois, qui, en l'absence du général, fait office de commandant supérieur, échange les politesses d'usage avec le capitaine du port. Il juge habile de lui raconter qu'il est en route pour la Morée et qu'il touche seulement quelques jours à Ancône, pour faire des vivres; il annonce l'intention de n'entrer dans le port que le lendemain, et invite l'officier pontifical à déjeuner pour ce jour-là. Mais, tout en prenant ce visage ami, il tient à son bord un conseil de guerre où il fait décider que l'on s'emparera de la ville pendant la nuit'. Cependant M. Guillet, notre agent consulsire, chargé des ordres de l'ambassadeur de France, n'a pas perdu un moment pour les porter au capitaine Gallois après les avoir lus, celai-ci se borne à dire négligemment « qu'il a ses instructions et qu'il les exécutera le lendemain ». Dans la nuit du 22 au 23, entre deux et trois beures du matin, quiuse cents hommes pénètrent dans le port, débarquent en silence, puis, conduits per le capitaine Gallois et le colonel Combes, ils s'élancent au pas de course, brisent une porte à coups de hache, escaladent le rempart, désarment les postes, surprennent dans leurs lits le commandant militaire et le prolégat. La ville se réveille le matin eu pouvoir des Prançais; pas une amorce n'a été brûlée, pas une goutte de sang versée. Reste la citadelle, dont on ne peut s'emparer par un coup de main. On entre en pourpariers avec le commandant, oa lui affirme que tout se fuit d'accord avec le gouvernement pontifical et sous la direction de M. de Sainte-Aulaire, et l'on finit par lui arracher une capitalation par laquelle il laisse entrer des soldats français en nombre égal à ses propres soldets, et hisse le drapeau de la France à côté de celui du Pape.



<sup>4</sup> A on conseil de guerre assets la chef d'escadron Bertin de Vauz, aide de exemp du géneral Subsettion , il était arrivé à Ancène depuis le 26 février, annu que M. de Sainte-Aulaire ets été informé de son royage.

Maîtres ainsi de la ville et de la citadelle, le commandant Gallois et le colonel Combes s'occupent de réveiller l'énergie des habitants, pour tenir tête aux Autrichiens qu'ils s'imaginent voir paraître d'un instant à l'autre, ils parcourent les rues, ameutant le peuple et le sommant de prendre les armes. « Habitants d'Ancône, s'écrie le commandant, dans une proclamation imprimée, la maison d'Autriche, poursuivant ses antiques et éternels projets d'agrandissement, a envahi les États de l'Église! Elle s'apprétait à étendre sur vous son réseau d'acier, à faire peser sur vos têtes son sceptre de plomb! Mais la France a vu vos dangers, et, dans les vastes flancs de ses vaisseaux, elle vous a envoyé des défenseurs, avant-garde d'une puissante armée! »

Nous voilà bien loin de ce qu'avait voulu le gouvernement français. Comment expliquer que sa pensée ait été ainsi dénaturée, que ses instructions aient été à ce point méconnues? Le commandant Gallois et le colonel Combes, amenés, par l'absence du général Cubières, à s'emparer d'un premier rôle auquel ils n'étaient pas destinés, se trouvaient être les hommes le moins propres à le bien remplir. C'étaient de braves soldats, mais des esprits étroits, exaltés, imbus des idées de la gauche d'alors, et jugeant la France de Juillet tenue d'honneur à poursuivre par une grande guerre la revanche de Waterloo!. Très-imparfaitement instruits du dessein auquel ils ne devaient coopérer qu'en sous-ordre et pour la partie en quelque sorte matérielle , ignorant tout du côté politique et diplomatique qui avait été réservé au général Cubières, trompés et excités par le tour mystérieux de l'entreprise, ils n'avaient vu là qu'une entrée en campagne contre l'Autriche, le commencement du grand branlebas qu'ils attendaient depuis dix-huit mois avec tant d'impa-



<sup>1</sup> Le commendant Gallois avait un frère fort engagé dans le parti révolutionusire, et qui était allé se battre en Pologne. Le colonel Combes était en aucien capitaine de la garde Impériale qui s'était expatrié après 1815 et n'avait repris son service qu'après la révolution de Juillet, Il devait, on 1837, trouver une mort glorieuse sur la brèche de Constantine.

Le commandant Gallois n'avant ouvert qu'un détroit de Messine les instructions exchetées qui lui avant été rampses, Quant au colonel Combes, peu d'heures avant d'arriver derant Aucène, il ignorais encore su il allait.

tionco. Enssent-ils en qualque doute sur la vraie pensée da gouvernement, qu'en le compromettant malgré lui, ils auraient ora agir en patriotes et bien mériter du parti qui était pour eux toute la France . D'ailleure, à leur arrivée devant Amoone, ne rencontrant pas le général Cubières, ils avaient pu, de boune foi, se croire dans une situation militaire assez critique : on venait leur raconter que les Autrobiens s'avançasent à marches forcées sur Ancône, et ce bruit répondait trop bien à leurs idées. sur une rupture nécessaire entre les deux puissances pour qu'ils ne l'accueillissent pas facilement. Après être accourse de si lois, pouvaient-ile, sans honte, sans ridicule, se laisser devancer et assister de leurs vaisseaux à l'entrée des troupes impériales dans la place qu'ile avaient mission d'occuper? De ià, le conseil de guerre du 22 et la résolution de tout brusquer. Leur procédé, qui, en pleme paix et envers des alliés, present une figure asses vilaine de guet-apens et de piraterie, était, pour eux qui croyaient les hostilités ouvertes ou sur le point de s'ouvrir, une rase de guerre légitime, un heureux coup de main. Aussi, lois d'être emberrassés de ce qu'ils avaient fait, s'en montruient-ils tout fiere. « Je considére notre coup de main comme un des plus extraordinaires des fastes militaires « . écrivait le lendemain le colonel Combes à M. de Sainte-Aulaire. Quant au commandant Gallois, il recontait à son frère son a escalade », sur un ton d'allégresse triomphante : « Il faisait beau, disait-il, voir ton frère, à trois heures du matin, allent, avec une compagnie de grenadiers, presdre dans son lit le légat du Pape, qui paraissut plus fàché d'être dérangé de son sommeil que de la prise de sa

"Quelques jours plus sard, quand il fet cappaló, le captaine Galleis, an lieu de s'en retourner directement, comme le les aveit present le gouvernement, alle se promoner dans les Romagnes et eut des rapports avec les révolutionnaires imlieus. El. de Barante écrivait a compet, dans une depêche en dats du 5 avril 1832 : » M. le comme de Latour (principal monstre du ros de Sardaigne) a été instruit avec mases de certitude que M. le commandant Gallon, en Leversant l'Italie paur revenir en France, a en des commandant Gallon, en Leversant l'Italie paur revenir en France, a en des commandant à âncône, avec les patrious stalions. Il a dit que son desens, en débarqueset à âncône, avec éte de soulevez l'Italie et de taire du drapeta tricolore le agnat de la délivrance, mais que le minutire etiet trop publishement autre des offaires, mans que les aums de la laborté rémandant infantiblement à le réstreter, »



ville, dont il ne se doutait pas; le priant du reste d'excuser la liberté grande . Les deux officiers étaient les premiers à reconnaître qu'ils avaient agi de leur chef et en dehors de leurs instructions; seulement ils s'en faisasent honneur et s'attendaient qu'on leur en fût reconnaissant : « Je pense, écrivait encore à son frère le commandant Gallois, que le gouvernement me saura gré de lui avoir donné l'initiative sans responsabilité, car il peut me désavouer ou accepter l'opération et ses conséquences . »

Il scrait injuste, cependant, de ne s'en prendre qu'à ces deux officiers. Une autre responsabilité était engagée peut-être plus gravement encore, celle du général Cubières. Lui seul avait reçu confidence complète des vues du gouvernement; il avait été chois parce qu'on lui supposait toutes les qualités de mesure, de tact, de souplesse, dont manquaient si complétement ses deux subordonnés. Dans les dépêches envoyées à Rome et à Vienne, Casimir Périer avait présenté la désignation de ce général comme une garantie que tout serait conduit avec convenance, modération et ménagement. Comment donc ne s'était-il pas trouvé à son poste : à Rome d'abord pour régler diplomatiquement les choses à l'avance; à Ancône ensuite pour prendre le commandement militaire? Les « accidents de mer », vaguement allégués, ne pouvaient expliquer un retard de dix jours.

M. de Sainte-Aulaire fut convaince, dès le premier moment.



Lettre du 8 mers 1883, cités par M. Louis Blate, fléstoire de des ess, t. III, p. 170.

<sup>\*</sup> Toutsfais, dans cette même lettre, le commandant Gallois dissimale étrangement l'infraction la plus grave qu'il ait faite à ses instructions, il dit en effet .

• S'avais ordre d'attendre à Ancône un délegaé de M. du Sainte-Aulaire : mais, ou suvoyé ne s'étant pas présenté, j'ai jugé convenable de débarquer sons lul... » Or, comme je l'ai raccoué, d'après le témoignage précis et formel de M. de Bainte-Aulaire, l'agent consulaire s'étant su contreire transporté auprès du commandant Gallois et lui avait transmis les ordres de l'ambassadeur, ordres de ne rém faire jusqu'à nouvel avis. Nous ne nous chargeons pas d'expliquer par quelle équivoque ou quet malentendu le commandant a cru pouveir mer un fait si bien établi. M Casimir Périer lui-même avait été un moment induit en mreur par l'assertion de M. Gallois et avait par suite reproché à M. de Sainte-Ausaire su négligence. Ce dernier se justifis par un mémoire où il retablit les faits lels que je les ai rapportés. Plusieurs historiens, entre autres M. de Nouvion, ont su le tert de suivre sur ce point la verson du commandant Gallois.

que ce retard avant été volontaire, et le peu d'étonnement , le peu de regrot avec lequel le général apprit ce qui s'était passé à Ancône, confirma l'ambassadeur dans sa conviction. Mais alors qu'y avait-il là-dessous? Nous sommes fort génés pour le deviner. Le général Cubières n'avait pas les attaches démocratiques du capitaine Gallois et du colonel Combes, mais, homme de plassir, d'une moralité douteuse et d'un caractère peu sûr, il n'était pas de ceux qui se mettent volontiers dans l'embarras pour faire leur devoir. Peut-être, ne voyant pas clair dans l'opération d'Ancône, pressentant des difficultés diplomatiques ou militaires dont il risquait de ne pas sortir à son avantage, craignant de se voir acculé soit à une déconvenue piteues, soit à une violence répugnante, préféra-t-il luisser ses subordonnés a'en tirer comme ils pourraient. Toutefois, cette même préoccapation égolate eût dû le faire hésiter à affronter, par une désobéissance aussi peu voilée, le mécontentement de ses supérieurs, à moins que, de ce côté, il ne se sentit couvert. Le maráchal Soult, ministre de la guerre, était, à cette époque, ca état de rivalité aigue avec le général Sébastiani, ministre des affaires étrangères, et avait même par moments des velléstés d'opposition sourde contre Casmir Périer; il ne lui déplausit pas de laisser croire aux » patriotes » qu'il serait volontiers moins pacifique que le président du conseil; dans la suite des affaires d'Ancône, nous le surprendrons à plusieurs reprises aucourageant le général Gubières à montrer, dans ses rapports avec les autorités pontificales, une rudesse et une malveillance absolument contraires aux instructions données par le ministère des affaires étrangères. Devous-nous donc supposer que cette divergence avait commencé des le début de l'entreprise? Le maréchal, peu soucieux des égards dus au Pape, exclusivement préoccupé du succès matériel et militaire, redoutant à ce point de vue les lenteurs et les complications d'une négociation préalable, avait-il jugé impossible de s'en tirer sans une de ces brutalités qui n'effarouchaient pas beaucoup l'aucien lieutenant



C'est lai qui deren, en 1947, être condamni, avec M. Teste, par le cour det pare, pour crime de corruption.

de Napoléon, et avait-il alors insinué au général Cubières qu'il pouvait s'attarder en route et laisser faire le coup à des sous-ordres dont l'énergie un peu grossière était connue et que l'on pourrait d'ailleurs ensuite désavouer! Tout cela est fort obscur. Un seul fait nous paraît certain, c'est que s'il s'est tramé quelque chose de ce genre, Casimir Périer y est demeuré absolument étranger.

Ce n'est pas à dire, cependant, que dans cette affaire le président du conseil n'ait eu rien à se reprocher. Il avait eu le tort de mai choisir ses agents et probablement aussi de mai combiner ses instructions. On suit que, par suite de la maladie du général Sébastiani, Casimir Périer faisait alors l'intérim du ministère des affaires étrangères, c'est-à-dire qu'il ne se contentait plus de remplir le rôle pour lequel il était fait, d'imprimer une direction et une impulsion supérieures à notre politique extérieure, mais qu'il avait aussi à régler les détails d'exécution. Pour cette dernière besogne, l'expérience professionnelle lui manquait, et aussi les aptitudes naturelles ; sa volonté impatiente de tout obstacle, son énergie allant par moments presque jusqu'à la brutalité, son habitude de pousser droit devant soi en ne regardant qu'un but et en n'ayant guère qu'une idée, ne pouvaient passer pour des qualités diplomatiques. De là, des lacanes qui devaient se faire sentir surtont dans une entreprise aussi délicate, aussi complexe que celle d'Ancône; d'autant qu'elle avait été décidée et exécutée avec une précipitation singulière, à la nouvelle de l'intervention autrichienne. En vérité, on s'y était lancé un peu à l'aveugle, non que le président du conseil ne vit pas clairement l'effet général à atteindre, mais il n'avait peut-être pas aussi nettement prévu et préparé toutes les circonstances de l'exécution. Au sortir même du conseil où la décision avait été prise, non sans avoir soulevé beaucoup d'objections, l'un des ministres, celui même qui, comme chef de la marine, était chargé de

Oneiques jours plus tard, le 28 février, le général Cubières écrivals d'Ancone à M. de Sainte-Aulaire : « Il ne faut pas oublier que cette affaire, si elle n cât pes éte brusquée, n'autant jament en de fin. «

rédiger les instructions du commandant Gallois, l'amiral de Rigny, écrivait à M. de Sainte-Aulaire : « Ah! mon cher, qual guépier que tout ceci!... Si tout ce qu'on vous mande ne vous paraît pas clair, je ne m'en étonnerai pas beaucoup. »

La première nouvelle des événessents d'Ancone agrive è Paris par des dépêches de Turin. Casemir Périer, n'y comprepant rien, répondit aussitôt, le 3 mars, à M. de Barente : • Gé que vous nous apprenes des circonstances qui out précédé et survi l'occupation d'Ancone, nous a causé une vive surprise, et nous ne savons comment les conciler avec les ordres donnés au commandant de notre escadre. N'ayant pas encere repa d'informations de M. de Sainte-Aulaire, nous ne pouvons jusqu'à présent nous former avenne opinion précise à cet égard... Nos intentions à l'égard de l'Italie sont toujours les mêmes. Loin de vouloir y exercer une intervention dangerause au Saint-Siège, nous continuerons à considérer l'intégrité de son pouvoir tempogal comme un des principes essentiele de notre politique. Le lendemain, sur des nouvelles venues directement de flome, il ajoutait : « Le commandant de notre escadre a effectivement méconnu ses instructions. G'était dess une autre forme que devait s'opérer une occapation, rendue d'ailleurs indispensable par les fausses démarches de la cour de Rome. Ce commandant est rappelé, et il eura à rendre compte de se conduite. » En même temps, induit en erreur sur les faits par de faux rapports, le président du conseil blamas M. de Sainte-Aulaire de n'avoir pas fait transmettre d'ordres au commandant Gallois. « Vous avies, lui écrivait-il, été prévenu en temps utils du départ de potre escadre ; elle était placée sous vos ordres, et je me puis comprendre comment yous aves laissé faire ce que vous étiez autorisé à empécher. Si Canmir Périer regrettait vivement que la chose ett été ma faite, il ne se montrait pas d'hameur à la défaire, et marquait au contraire tout de suite sa résolution de ne rien abandones? du dessem politique qu'il avait en en vue dès le premier jour. « La cour romaine, écrivait-il toujours à la date du 4 mars, n'aura pas sans doute tardé à comprendre qu'il ne nous est set



possible de revenir sur un fait accompli dont elle doit s'attribuer la principale responsabilité, et, sans poursuivre de varnes et injustes récriminations, elle sentira que la seule chose qu'elle ait à faire aujourd'hui, c'est de s'entendre avec nous pour régier les suites d'une mesure que nous n'avons pu éviter 1. »

Toutefois il était visible qu'à la résolution de notre ministre se mélait un certain embarras. Le *Momteur* se borna, le 5 mars, à annoncer sommairement le « débarquement » de nos troupes à Ancône, sans s'expliquer sur la faton dont il s'était opéré et en laissant même croire qu'il y avait accord avec les autorités pontificales 5. Les journaux ministériels ne furent pas beaucoup plus explicites. Précisément à ce moment, la Chambre se trotsvait discuter le budget du ministère des affaires étrangères ". L'opposition, qui à cette occasion faisait son tour d'Europe accoutumé, ne ponvait passer sous silence l'événement qui venait de se produire en Italia et qui occupait tous les esprits, Elle aussi, capendant, était fort ambarrassée, ne suchant trop si elle devait reprocher au ministère une étourderie téméraire, ou gi elle pouvait le dénoncer comme le complice de la Sainte-Alliance. Aussi aboutissait-elle plutôt à interroger qu'à critiquer. · Je voudrais savoir, disait La Fayette, pour qui et contre qui, pour quoi et contre quoi nous sommes dans ce moment à Ancome 4. » Sous prétexte qu'on ne se trouvait pas encore en face d'un événement accompli, et par suite soumis à des investigations sans limites », le président du conseil se renferma dans dea généralités qu'il fit d'ailleurs aussi pacifiques et aussi ras-



Correspondance diplomatique des missatres avec M de Barante, (Documents inédits, )

<sup>2 «</sup> La plus parfeite intelligence, disait le Journal efficiel, est établie, en ca moment, entre nos troujes et les autorités locales. Nos troupes occupent la citadelle conjointement avec celles du Saint-Siège.

<sup>3</sup> Séauces des 6, 7 et 8 mars 1832.

<sup>\*</sup> Même embarras alors dans la presse de gauche. Le National possit, le 7 mars, co dilemme : ou bien le drapeau tricolore se rettrera honteusement, ou bien il nura un effet révolutionnaire. Li déclarait que « M. de Mettervieb cernit fou s'il permettant que nous nous établissions à Ancôme ». Du resta, à l'entendre, notre intervention n'étalt qu'un « simulacre d'intervention »; le numetère » l'avait finte à sa taille, petate et ridicule ».

surantes que possible. « Nous nous hatons de déclarer, dit-1, qu'il n'y a, dens cette démarche mûrement réfléchie et dont toutes les conséquences ont été pesées, rien qui puitse donner aux amis de la paix la moindre inquiétude sur le maintien de la bonne harmonio entre les puissances qui concourent, dans cette question comme dans toutes les autres, à un but commun. Tout en parlant des avantages et des réformes qu'il désirait procurer aux populations italiennes, il proclama sa volonté de · maintenir l'intégrité du territoire du Saint-Siège », de défendre « cette autorité temporelle du Pape qui importait à l'influence même et au libre exercice de son autorité spirituelle », et de montrer ainsi que « le gouvernement était véritablement le protecteur non-seulement des intéréts matériels, mais des intérêts moraux, des intérêts religieux, de ce sentiment qui ne doit pas disparaltre dans une nation ». De l'opération elle-même, des conditions dans lesquelles elle s'était faite, des difficultés diplomatiques ou autres qui pouvaient en résulter, pas un mot. Évidemment le ministre se sentait gêné sur ce terrain. Ses amis ne l'éviterent pas avec moins de soit et se contentèrent de mettre en relief la pensée politique de l'expédition. . Le drapeau français a para en Italie, disast M. de Rémusat; il y flottera comme le signe protecteur du pouvoir légal, de la modération de tous et d'une transaction définitive à laquelle notre diplomatie travaillers. M. Thiere à exprimait ains: « Ce n'est ni contre l'Autriche, ni contre le Pape que nous sommes intervenus; c'est pour le motif impottent que voici : il ne feut pas que, cinq puissances négociant en Italie, une seule y ait des armées. » M. Guizot s'écriait : « Si jamais il a été évident que la Sainte-Alliance était détruite et que la France étart mattreme de sa politique, l'affaire d'Ancone en est la preuve. . Et il sjoutait : . Il faut que chacus prenne ses positions; l'Autriche a pris les siennes; nous prenons, nous prendrons les nôtres, nous soutiendrens l'indépendance des États italiens, le développement des libertés itshennes; nous ae souffrirons pas que l'Italie tombe complétement sous la prépondérance autrichienne, mais nous éviterens toute



collision générale '. » Ainsi se trabissait, chez tous les ministériels, le désir de faire juger la politique suivie d'après l'idée première qui y avait présidé, et non d'après la façon grossière dont elle avait été exécutée. On se faisait volontiers houneur de l'une; on avait un peu honte de l'antre Quant à l'opinion en France, visiblement flattée dans son amour-propre national par le côté hardi de l'entreprise, elle était encore trop près de la révolution pour être bien scrupuleuse sur le droit des gens; elle était aussi trop étrangère aux idées cathol.ques pour avoir le sentiment profond et délicat des ménagements et du respect exceptionnel auquel un pape avait droit, et pour être mal à l'aise qu'on y eût manqué en son nom Anasi se montrait-elle disposée à savoir gré au ministère de son initiative, sans lus faire subir un interrogatoire bien sévère sur les faits qu'il désirait laisser dans l'ombre.

Le gouvernement se fût donc tiré facilement d'affaire s'il n'avait eu à compter qu'avec le public français. Mais les cabinets étrangers ne se montraient pas d'humeur aussi commode. A Rome, dans le Sacré Collége, l'indignation avait éclaté tout de suite avec une extrême véhémence. M. de Sainte-Aulaire, consterné, stupéfait, ne savait trop comment y faire tête Il se trouvait hors d'état de rien expliquer, quand il se rendit, le 25 février, au Vatican. Le cardinal Bernetti lui dénonça aussitôt tous les faits qu'il venait d'apprendre. « Pour Dieu! répondit M. de Sainte-Aulaire, occupons-nous du présent, sauf à revenir plus tard sur le passé. Les Français sont à Ancône, et quel que soit le jugement que vous et moi puissions porter de la manière dont ils y sont entrés, vous ne me demanderez sons

I Au même moment, le Journal des Débats, faisant écho aux discours de ses ands, dissit, le 8 mars : a Garantir les États du Pape et se donner par cette garantie drait d'intervention, aém de ne pas laisser se droit à l'Autricha seule, telle a été le politique du gouvernement... Le Pape est un prince italien, indépendant, mons devous donc maintenir l'intégrité et l'indépendance des États du Pape, et les maintenir contre l'influence d'un seul protecteur. Telle est enegre une fois la pensée de noure expédition. Cette pensée est bonns, peu important maintanant les détails, qui ne peuvent changer a chose en elle-même. Ce n'est pas une expédition de revolution, c'est une expédition d'intérêt : voilà pourquei de na sera pas une cause de guerre.

doute pas de les faire sortir! -- C'est précisément ce que je vais vous demander tout à l'houre et de la manière la plus formelle . . interrompit le secrétaire d'État. Vainement l'ambassadeur insista-t-il sur l'intérêt qu'aurait le Saint-Siège à ne pas traiter les Français en comemis, il n'obțint men. Le cardinal refusa de recevoir le général Cubieres, et, dès le soir même, il remettait h M. de Sainte-Aulaire une note par laquelle le Pape « protestait formellement contre la violation du territoire pontifical, contre tous les attentats commis au détriment de sa souveraineté, et déclarait le gouvernement français responsable des conséquences qui pouvaient en résulter». La note se terminait ainsi : « Sa Sainteté demande que les troupes entrées claudestines: ent à Ancone en sorteut sans délai, et, pleine de confiance dans la loyanté du gouvernement français, elle ne saurait douter qu'il ne lui accorde cette juste estisfaction. . Dans l'ignorance où il était, notre ambassadeur ne put faire qu'une réponse asses vague, et il en référa aussitôt à Paris, ne cachant pas, du reste, ses sentiments personnels. « La conduite des chefs de notre expédition, écrivait-il à M. Périer, me place ici dans une attitude de duplicité à laquelle je me réagne par le plus pénible. des secrifices qu'un honnéte homme puisse faire à son pays... Je vais redoubler de zèle, cependant, pour détourner les malheurs que j'avais prévus et signalés depuis deux mos, J'espère pouvoir lutter contre les conseils funeux qui assiégest le Pape, si vous désevoues nettement la conduite de MM. Combes et Gallois. Bi vous ne voulez rien désavoner, si vous vous renfermes dans un dédaigneux silence, eans offrir une satisfaction convenable au Saint-Siège et sains vous entendre avec l'Autriche, une guerre générale en Europe me paratt inévitable. • Avec son ami l'amiral de Rigny, M. de Sainte-Aulaire s'exprimait plus vivement encore : « Ge que je trouvais médiocre quant un fond est devenu détestable par la forme. Entrer de puit à Ancône! Surprendre les soldats du Pape; faire prisosniers des magistrats qui nous ont reçus en amia! En vérité, je n'ose plus regarder en face un Capucin, et si je n'asmass pas ancerement vous et vos collegues, rien au monde ne me déciderait à garder aujourd'hui mon poste, « Ce poste devenait, en effet, chaque jour plus pénible. Notre ambassadeur, mis à l'index de la haute société romaine, se voyait obligé de décommander un grand bal auquel personne n'eût voulu paraitre ; il jugeait sage de s'enfermer dans son palais comme dans un lazaret, pour éviter et les affronts des papalins et les ovations des révolutionnaires. Au fond de sa retraite, il était relancé par les notes du cardinal Bernetti : on n'en compta pas moins de sept, du 25 février au 15 mars, rédigées avec une aigreur proissante et chaque fois communiquées aux autres ambassadeurs qui dirigeaient cette campagne diplomatique contre la France. Ce qui se passait à Ancône n'était pas fait pour calmer l'irritation de la gour romaine. Malgré les conseils qu'il avant reque de M. de Sainte-Aulaire et les promesses qu'il lui avait faites, le général Cubières, qui avait pris en main le commandement, semblait s'attacher à suivre les errements du commandant Gallois et du colonel Combes. Il attirait à Ancône les agitateurs, admettait dans sa familiarité un certain Orlandi, révolutionnaire violent, exclu nominativement de l'amnistie de 1881, et lassait plaine licence à toutes les attaques et à tous les outrages contre le Pape. Nes soldats, fêtés par les hommes de désordre. se promenaient avec sux par la ville, chantant des chansons incendiaires, entrant en masque dans les églises et tournant en dérision les choses saintes.

Les protestations du Souverain Pontife trouvèrent immédiatement écho dans les cours d'Europe. A Vienne, M. de Metternich saisit avec empressement l'occasion qui lui était ainsi offerte d'exciter la conscience publique contre une entreprise dont le dessein politique lui était si déplaisant, heureux sans doute d'avoir des raisons de se montrer indigné là où il avait pu craindre d'être seulement mortifié. « C'est, écrivit-il dans ses dépeches, une opération comparable aux actes les plus odieux dont l'instoire moderne ait conservé le souvenir. « Ou encore « Jamuis un crime politique plus caractérisé n'a été commis avec plus de légèreté. » Et oubliant l'estime qu'il professait haguere pour M. Périer, il disait de lui : « C'est un païen. » Il

avait cependant tout de suite reconnu que «l'événement, tel qu'il avait en ileu, était le fait des hommes qui s'étaient trouvés app elés par des circonstances fortuites à son exécution », et « qu'il » avait plus de mauvais esprit dans les organes dont s'était servi le gouvernement français que dans les intentions de M. Périer»; mais il ajoutait anssitôt : « Il n'en retombe que plus de blame encore sur les ministres qui ont fait choix d'hommes aussi peu propres à une opération déjà si pleine de difficultés... Comment M. Périer a-t-il pu supposer qu'en envoyant une troupe de sans-culottes, il les empécherait d'agir dans un sens révolutioppaire? - Par un calcul facile à deviner, le chanceller avait grand soin de présenter le fait comme « une attaque, non contra l'Autriche, mais contre les principes du droit des gens et contre les cours qui protégent ce droit dans leur propre intérêt et dans celus do corps social tout entier . . La mesure elle-même, disart-il, et les circonstances qui l'ont accompagnée, en doivent faire nécessairement une affaire européenne, tous les cabinels étant également intéressés dans les questions que soulève une si audacieuse violation du droit des gens. « Aussi adressail-ilcette recommandation pressante à son ambassadeur à Paris : « Entendez-vous loyalement et solidement avec vos collègues. Il s'agit ici de la défeuse de principes faute desquels le droit des gens ne serait plus que lettre morte 1. » En Prusse, le ministre dirigeant, M. Ancillon, déclarait le procédé du gouvernement « un lourd crime contre le droit des gens », qui « ne pouveit trouver d'analogue que dans les violences de Bonaparte », et, au dire de M. de Metternich, » le cri de guerre courait les rues de Berlin \* . En Russie, l'indignation était plus vive encore, et l'on paraissant désirer quelque éclat; ordre étant donné à l'am-

Voyes le correspondance du chanceller d'Autriche avec le comte Apponyl, du 29 février au 25 mars 1532, et les dépêches de la même époque adresses aux actres ambassadeurs d'Autriche. (Memotres de M. de Mettermich, L. V., p. 278 à 284-317 à 329.) Correspondance de l'ambassadeur français à Vienet, citée par M. d Haussanvelle. (Histoire de la politique extérioure du generalment français, 1830-1844, s. 104, p. 1881)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Henzesten, Geschichte Frankreiche, 1830-1870, t. 1", p. 272-273, st. Hémours de M. de Meternich, t. V, p. 277.

bassadeur du Czar à Paris de quitter son poste si celui d'Autriche s'éloiguait'. L'émotion s'étendait même en Angleterre, où cependant l'opinion était alors favorable à la France et où l'on n'avait pas coutume de prendre parti pour le Pape. Madame de Dino écrivait de Londres, le 13 mars, à M. de Barante : « Yraiment cette singulière pointe aur Ancône, cette arrivée tardive de Cubières, tout cela fait mauvaise mine an dehors; ici l'effet en a été fâcheux, il a fallu toute la confiance qu'on a en M. de Talleyrand pour admettre aussi facilement qu'on l'a fait, les explications vagues qu'il a été chargé de donner<sup>a</sup>. » L'opposition, le duc de Wellington en tête, flétrissait la conduite du gouvernement français, et reprochait au ministère whig son inaction. « Rien de pareil n'est arrivé depuis les Sarrazins! » s'écriait aux Communes sir R. Vivyan. Les ministres, lord Grey, lord Palmorston, fort génés entre leur désir de ménager au dehors un allié avec lequel on pratiquait alors l'entente cordiale, et la crainte de heurter au dedans un mouvement d'opinion puissant, tachaient d'esquiver tout débat, en prétextant qu'il y avant des explications échangées entre les cabinets intéressés. En somme, il était visible que le sentiment dominant su delà de la Manche était le déplaisir et la désapprobation. Quelques années plus tard, le duc de Brogiie, énumérant, dans une dépêche confidentielle, « les pilules amères que nous avions fait avaler » à l'Angleterre, notait au premier rang l'expédition d'Ancone .

Un soulèvement si général ne laissait pas que de troubler plus d'un esprit dans le gouvernement français. Certains ministres éprouvaient le besoin de prouver aux diplomates étrangers qu'ils n'étaient personnellement pour rien dans ce qui s'était fait : tel le général Sébastiani, qui invoquait sa maladie pour établir une sorte d'alibi 4. Quant à l'amiral de Regny, qui avait critiqué l'entreprise dès l'origine, on conçoit qu'il n'y fût

Hillamato, Gerckichte Frankreicht, 1880-1870, t. 10°, p. 272.

Documento inédate.

<sup>2</sup> Deptebe du due de Broglie à M. Bretten, en date du 12 octobre 1835. (Pocuments inédits.)

<sup>\*</sup> Depéches de diplomates étrangers, cuées par Humanasse, Geschichte Frankresche, 1830-1870, t. 8, p. 273-2, 4.

per converti par l'événement, et il écrivait à M. de Sainte-Aulaire : . Le vin est turé, il faut le boire ; been amer le trouveres-vous, mon ober ami; en pays de chrétienté, il est bies pertain que les Serrames n'auraient pas fait pis que M. Gallois.» M. de Talleyrand disait dans les salons de Londres : « G'est une bétise 1. . Le Roi lui-même ne se géneit pas, en causent avec les ambassadeurs, pour exprimer son mécontentement de la manière dont l'affaire avait été menée. Seul, Gasimir Périer, bien que regrettant très-vivement au fond les violences de l'exécution, ne baissant pas la tête sous l'orage. Prenant même l'offensive, il s'indignait que l'Europe parêt douter de lai. Dès le prenaier jour, les représentants des pussesses continentales s'étaient rendus ensemble ches le président du conseil, pour lui demander des explications; ils le trouvèrent très-souffrant, en venuit, quelques heures auparavant, de lui mettre des sangsues. Il écouta, avec une fierté agriée, les questions qui lui étaiest posées. Les ambassadeurs de leur oôté étaient fort animés, et M. de Werther, le prenant sur un ton sesses haut, dat rudement, uvec l'assentiment viable de ces collegues : « Il faut s'expliquer, monsieur, reconnuisses-vous un droit des gens européen, on prétendes-vous en evoir un pour votre usage 1-Sur cette apostrophe, Casimir Périer, se levant brusquement de ton canapé, s'avança vers le ministre de Presse, en s'écriant : · Le droit public suropéen, monsion, c'est moi qui la défends. Croyes-yous qu'il soit facile de maintenir les traités et la paix? Il faut que l'honneur de la France aussi soit maia teme; il commandait ce que je viens de faire. J'ai droit à la confiance de l'Europe, et j'y zi compté. . --- « Je vois encore » , distit un des ambassadeurs présents, le comte Posso di Borgo, en racontant plus tard cetta scime à M. Guizot, « je vois aucore cette grande figure pale, debout dans sa robe de chambre flottante, la tête enveloppée d'un foulard rouge, marchant sur nons avec colère ". »



I Agreement str. Ch., Greenitte, it has dette des 48 mary 1822.

<sup>\*</sup> Dapiches citées per Hellennand, t. I. p. 274.

<sup>&</sup>quot;Guttor, Memoires, t. 11, p. 202. I'ns complété le récit de M. Guipet avec les Memoires megite de M. de Saunte-Aulgure.

Le ministre avait traité les représentants de l'Europe comme il traitait souvent les députés de sa majorité. Le procédé n'était pas, sans doute, très-conforme aux usages diplomatiques et rappelait plutôt les brusqueries napoléonieunes; mais les ambas-sadeurs, bien qu'un peu interloqués, subissaient l'ascendant de Périer et avaient foi en lui. Ils bassèrent sensiblement leur ton, et l'entretien se termina avec des formes plus amies.

En même temps qu'il repoussait les reproches avec cette fongue imposante, Casimir Périer s'appliquait, sans reculer sur le fond des choses, à adoucir et à rassurer les puissances. attentif surtout à leur montrer qu'il n'y avait chez lui aucune arrière - pensée suspecte, aucun entralnement menacant. A l'adresse du Pape, qu'il se trouvait avoir le plus blessé, bien qu'il ne l'eût pas visé, Périer écrivait, des le 4 mars, dans une dépêche à M. de Sainte-Aulaire : « Le gouvernement du Boi n'hésite pas à reconnaître que la cour de Rome est fondée à se plaindre. Le capitaine Gallois a transgressé ses ordres, n'a tenu anonn compte de ses instructions; il mérite un blame sévère Son commandement lui est retiré, et il lui est enjoint de revenir immédiatement en France, pour y rendre compte de son inconcevable conduite. Les ordres qu'il avait reçus étaient positifs et clairs; dans aucun cas, il ne devait agir que d'après les directions de l'ambassadeur du Roi, et le gouvernement de Sa Majesté a trop fait connaître d'avance ses intentions et ses projets pour qu'on puisse l'accuser d'avoir voulu imprimer à son expédition le caractère odieux d'une violation de territoire. - Quelques jours après, s'adressant d'une façon générale à toutes les cours, il faisait dans un memorandum le récit complet des faits '. Il y racontait les démarches tentées en décembre et en janvier pour pacifier les provinces révoltées, l'avertissement donné, dès cette époque, par la France, qu'en cas de nouvelle intervention autrichienne, elle demanderait à occuper Ancone, la réponse du gouvernement pontifical donnant à entendre qu'il se résignerait à cette occupation;



Nous evons trouvé le texte de cet important document dans les papiers diplomatiques de M. de Barante.

il insistait sur les responsabilités encourues par le cardinal Albani, entrant en campagne et appelant les Autrichiens, se moment où les démarches des puissances commençaient à apaiser la révolte ; il exposait comment l'expédition avait été décidée et s'était mise en route, quand on croyait encore au cossentement du Pape; puis, après avoir rappelé le refus imprévaqui était survenu à la dernière heure, le memorandum contnnait en ces termes : « Lors même que neus enssions vouls rappeler notre escadre, nous n'en avions plus la possibilité. D'ailleurs, notre conviction n'ayant pas changé, notre devoir était de ne rien négliger pour y ramener le Saint-Siège, qui avait d'abord envisagé la question de la même manière que nous. De nouvelles instructions forent envoyées à cet effet à M. de Sainte-Aulaire. Le gouvernement du Roi espérait qu'avant l'arrivée de notre escadre devant Ancône, cet ambassadeur aurait le temps de déterminer le Saint-Siège à nous en ouwir les portes. Cette espérance paraissait d'autant mieux fondés qu'à cette époque de l'année, l'état de la mer Adriatique oppose habituellement à la navigation des retards presque indéfinis. Co n'était pas tout. Bien qu'en moment du départ de l'expédition, nous n'enssions aucun motif de prévoir le refus qu'en venait de nous opposer, le désir extrême d'éviter tout ce qui pourrait resembler à une surprise, et de ne rien abandonner su hasard nous avait déterminés à des précautions en apparence bien minutieuses et bien superflues \Un brick avait été expédié es avant de l'escadre avec la mission de la précéder à Ancons et de revenir ensuite porter à son commandant les notions qu'il aurait recueillies sur l'état des choses dans cette place. L'officier général désigné pour commander nos troupes s'était ambarqué sur un bateau à vapeur pour aller se concerter, à Rome même. avec l'ambassadeur de France et le gouvernement romain. On anit comment cet ensemble de dispositions a été dérangé. Tandis que les vents favorables conduissient notre escadre à sa destination avec une rapidité extraordinaire, le brick destiné à la précéder de plusieurs jours restait en arrière ; le bateur à vapeur, qui sembleit moins exposé à de tels contre-temps, 🗪



voyait forcé de relacher à Livourne, et M. de Cubières, réduit à prendre la route de terre, arrivait trop tard à Rome. Le commandant de l'escadre, livré à lui-même, a cru pouvoir assurer par la force un résultat qui était devenu indispensable, mais qui devait être obtenu dans une autre forme. Il n méconnu ses instructions qui lui prescrivaient de ne faire aucun mouvement ayant pour but d'occuper militairement le port et la ville d'Ancône, sans avis ou ordre préalable de l'ambassadeur du Roi à Rome. Il a'est trompé, et cette faute, la seule irrégular té que l'on puisse imputer dans toute cette affaire, non pas au gouvernement français, mais à un de ses agents, est déjà réparée; ce commandant est rappelé, et il devra rendre compte de sa conduite.

Ces explications, données avec l'autorité que Casimir Péner avait acquise en Europe, produisirent bon effet sur les cabinets 1. D'ailleure, l'indignation morale, quand il n'y a pas derrière quelque calcul prémédité, ne dure jamais bien longtemps chez les hommes politiques. En dehors de la Russie, personne ne désirait pousser les récriminations jusqu'à une rupture; tout le monde, au contraire, la redoutait. Le cabinet de Vienne lui-même, malgré son ressentiment, malgré son désir de prolonger l'espèce de scandale qu'avait causé 'notre conduite, d'était le premier à s'alarmer si l'on parlait de guerre sil s'appliquait à calmer le Czar quand celui-ci lui paraissait emporté".

<sup>9</sup> M. de Barnote écrivait à son gouvernement, le 21 mays 1832; « J'al communiqué le memorandum à M. de Latour; nous l'avons la ensemble, et j'as paremerques combien cette pièce aveit un hon effet, combien elle lui sambait claire, démonstrative et simpère. « (Documents enédits.)



<sup>&</sup>quot;Quelques semaines plus tard, le 25 avri. 1832, le genéral Sébastiani, revenant sur l'irritation extrème qu'avait tempignée tout d'abord la Catr, écrivait à M. de Barante : Nos explications et celles que l'ambassadeur autrichien lui-même s'est empresse d'y joindre par ordre de m cour, n'out point tardé à rectifier de semblables impressions. M. de l'inquelment (c'etait l'ambassadeur d'Autriche) continue à tenie sur cette affaire un langua plain de modération et parfaitement propre à calmer, s'il en était besoin encore, les dernières traces d'une territation dont le vivacité même de comporte guère de durée... Quoique nous seyons lois de cous mégrendre sur le peu qu'a joné l'Autriche dans l'affaire d'Aucône, nous avons d'un autre cêté qu'elle désire par-desses tout la conservation de la pais, et qu'elle redoute sincerement de nouvelles complications. » (Pocumenti insidite.)

En nième temps, dans une dépêche destinée à être comusniquée au ministre français, M. de Metternich répétait en ces termes ce qu'il avait déjà dit avant l'événement : « Sa Majesté Impériale Royale ne fera pas la guerre au roi des Prançais pour le fait de cette expédition. » Quelques semaines après, s'épaschant avec son ambassadeur à Rome, il disnit, non sans une sorte de dépit : « Je reconnais que les moyens de pasar cet acte manquaient aux puissances; je reconnels que l'affaire d'Ancone est une masère en comparaison de l'atteinte portés par les événements de 1830 aux seules bases sur lesquelles l'ordre social peut reposer avec sécurité. Le remède qui n'a pu être appăqué au mai principal ne doit pas être employé contre un léger symptome de ce mul. Le jour de la justice n'est pas pas encore venu, et ce n'est pas pour Aucône que la question doit être vidée !! » Quant à la Prusse, elle laissait voir qu'elle ne sortirait pas de la neutralité, si la guerre demeurant carconscrite en Italie a. De Londres enfin, Casimir Péries recevait un secours efficace, et il pouvait écure à ce sujet, le 18 mars : s Le cabinet britannique, dont les relations avec la France deviennent chaque jour plus intimes, a parfaitement compris les nécessités qui avaient dirigé notre conduite, et il s'est empressé d'adresser à ses agents auprès des cours de Vienne et de Rome l'ordre d'employer toute leur influence pour prévenir de fâcheuses conséquences . »

C'était beaucoup d'avoir amené les cabinets étrangers à prendre leur parti de l'occupation d'Ancône. Toutefois, tant que le Pape ne l'avait pas estifiée, nous demeurions en flagrant état de violation du droit des gens. Le cabinet français comprensit l'importance d'en sertir, et nous avons vu que, des le premier jour, il avait envoyé à son ambassadeur à Rome des explications destinées à satisfaire le Pontife. Aussitét que M. de Sainte-Aulaire les avait reques, il s'était mis à l'œuvre avec son sèle accoutumé et avait ouvert une négociation sur ces bases : effrir



<sup>\*</sup> Mémoires de M. de Metternich, t. V. p. 218 et 223. \* Billitanium, Geschichte Frankreicht, 1880-1870, t. f. p. 273 <sup>2</sup> Dépeche adressée à M. de Buranta. (Documente inédite.)

des réparations pour le passé, des garanties pour l'avenir, mais demander par contre que notre présence à Ancône fût acceptée et régularisée. Les difficultés étaient grandes. Sans doute l'intéret d'État devait engager le gouvernement pontifical à ne pas prolonger un désaccord dangereux pour lui et pour l'Europe. Le cardinal Bernetti s'en randait compte, et, d'ailleurs, il commençait à être fatigué de la prépotence autrichienne. Mais Grégoire XVI, qui n'était pas un politique, était encore tout entier à l'indignation que lui avait causée notre violente irruption. La première fois qu'il consentit, non sans peine, à donner audience à l'ambassadeur de France, il s'appliqua à dissimuler sa donceur et sa bonhomie babituelles sous un masque de sévérité, et épancha son ressentiment dans une vive allocation, évidemment préparée. Il énuméra tout d'abord ce qu'il avait fait pour Louis-Philippe, ses efforts pour lui assurer l'obéissance du clergé . « Comment, s'écris-t-il, ces services ont-ils été reconnus? . L'ambassadeur l'interrompant alors pour évoquer le souvenir des protestations si souvent renouvelées par le gouvernement français en faveur de la souveraineté du Saint-Siège : · Ma souveraineté, reprit le Pape plus vivement encore, vous l'aves méprisée, avilie, autant qu'il était en vous! Vous m'aves rendu un objet de décision pour tous les peuples de l'Europe, d'abord en m'imposant une législation contraire aux traditions de mon État et aux sentiments de mes fidèles sajets ; puis, contre ma volonté expresse et malgré la résistance que j'ai prolongée autant que je l'ai pu, vous m'aves contraint à rappeler des émigrés qui ne demandaient à rentrer dans leur patrie que pour y renouveler de criminelles entreprises. Ces hommes ont mis tout en confusion : la Romagne et Bologne ont été la proie de l'amarchie... Je devais protéger mes sujets fidèles et comtraindre les factieux à rentrer dans l'ordre; à cet effet, j'ai appelé mon fidèle allié, l'empereur d'Autriche. Yous m'en avez contesté le droit; vous m'aves défendu d'user de ses secours, et, pour me punir de n'avoir pas obtempéré à vos ordres, vous aves envahi mes Etats!/Yous y étes entrés en trahison, oui, vous étes entrés en trainson dans Ascône, pendant la nuit;

vous avez surpris et désarmé des soldats sans défiance, fait prisonniers des magistrats qui vous recevaient comme des amis. Et depois un mois que vous êtes les mattres de cette malheureuse ville, n'est-elle pas devenue un foyer de rébellion? = Rappelant ensuite à l'ambassadeur les promesses, faites par lui, qu'il n'y aurait aucun guet-apens, et que les troupes françaises feraient respecter l'autorité du Saint-Siège dans Aucone, le Pontife s'écriait : « Quelle configues voulez-vous désormais que j'attache à vos paroles? « Il termina ainsi : « Les Français peuvent venir à Rome, ils peuvent m'enfermer dans le château Saint-Ange : mais, tant qu'ils seront à Ancône, ne venes plus me parler du gouvernement intérieur de mes États; vous n'obtiendres plus de moi sur ce sujet ni concessions ni réponses! Quant à l'autorisation que vous me demandes aujourd'hus, je ne vous l'accorde pas ; adressez-vous à mon ministre. Il en conférera avec mes alliés et me fera son rapport; je ne suis qu'un pauvre religieux (povero frate), peu informé de la politique; je me soumettrai à ce qu'elle me prescrira. » M. de Sainte-Aulaire éconta le Pontife sans chercher à cacher l'émotion que lui causaient des plaintes sur certains point trop fondées, et sans établir de controverse sur le passé. Il avait été prévenu à l'avance par le cardinal Bernetti de ne pas prendre à la lettre le refus qui allait lui être adressé. Le Pape d'ailleurs n'ouvrait-il pas lui-même la porte aux négociations, en renvoyant l'ambassadeur de France à son ministre?

Dans ces négociations, notre principal adversaire était l'Autriche. Elle persistait dans sa tactique de nous faire faire par le gouvernement romain l'opposition qu'elle n'osait pas nous faire elle-même ouvertement. Non qu'elle se flattât de nous amoner à quitter Aucône; mais, en prolongeant nos embarras, elle tàchait de se consoler de sa propre mortaication. Les autres puissances commençaient, an contraire, à sentir le besoin de mettre fin à une difficulté qui pouvait devenir dangereuse. L'Angleterre renvoyait à Rome un diplomate pour soutenir M. de Sainte-Aulaire. Le ministre de Prusse, sans oser trop contrecarrer son collègue autrichien, se montrait disposé à

s'employer comme conciliateur. Il n'était pas jusqu'au représentant de la Russie, naguère le plus violent contre nous, qui n'en vint à dire à notre umbassadeur : « Au fait, puisque l'Autriche ne veut pas vous faire la guerre, et peut-être u-t-elle raison, l'attitude dans laquelle elle maintient le Pape à votre égard n'a plus d'intérêt sérieux; il faut finir au plus vite toute cette tracesserie et souffrir de bonne grâce ce que personne ne peut ou ne veut empêcher. »

La négociation fut laborieuse, souvent arrêtée, soit par les sourdes menées de l'Autriche, soit par les griefs nouveaux que l'étrange conduite de la garnison d'Ancône fournissait trop souvent au Pape. Cependant, à force de patience, de souplesse et de fermeté, M. de Sainte-Aulaire parvint à amener une entente sur les conditions auxquelles le Saint-Siège consentirait à l'occupation d'Ancône : outre le désaveu et le rappel du commandant Gallois et du colonel Combes, décidés dès le premier jour par le gouvernement français, il était convenu que les troupes de débarquement seraient sons les ordres de l'ambassadeur, qu'elles ne pourraient être renforcées, qu'elles ne s'immiscereient ni dans l'administration ni dans la police pontificales, que le drapeau du Pape serait seul arboré sur la citadelle, et que les troupes françaises se retireraient en même temps que les Autrichiens. Tout semblait donc fini, quand se produsirent de nouvelles difficultés visiblement suscitées par l'Autriche. Notre ambassadeur avait été très-patient et très-déférent tant qu'il avait en affaire aux légitimes ressentiments du Pontife : il le prit de plus haut avec les manœuvres in extremis de la diplomatie autrichienne, et déclara au cardinal Bernetti qu'il ne ferait pas un pas de plus. « Au fait, lui dit-il, le vrai motif de la résistance que vous m'avez opposée des l'origine est la dépendance où vous vous placez vis-à-vis de l'Autriche. Vous ne ponves alléguer une telle raison sans nous justifier de ne pas avoir pris votre souverameté au séneux et sans porter contre votre alliée une accusation bien grave, car l'Autriche jouerait un rôle odieux si, n'osant nous faire la guerre, elle se servait du Pape comme plastron et lui souffiait contre nous une colere à froid,



aussi étrangère à la manauétude du Souverain Pontife que contraire aux intérêts du prince temporel. »

Ce ferme langage produisit son effet, et, le 17 avril, les actes, tels qu'ils avaient été convenus, forent enfin passés entre le cardinal secrétaire d'État et M. de Samte-Aulaire, Colui-ci avait de lui-même donné à cet arrangement la forme la plus respectueuse pour le Saint-Siège, et qui pouvait le mieux effacer l'atteinte portée à sa souveraineté. Cette convention se compossit de trois documents. Dans une première note, l'ambasandeur de France désayouait le capitaine Gallois comme ayant · agi contrairement à ses instructions », affirmait que « l'indépendance et l'intégrité des États pontificaux avaient toujours été la base de la politique française », et déplorait « le malentendu déplorable qui seul avait pu interrompre les relations de bonne amitié que le roi des Français avait tant à cour de cultiver avec le Saint-Siège » ; puis il ajoutait : «Si des considérations de haute politique n'ont pas permis le rappel immédiat des troupes françaises, le soussigné doit supplier Sa Sainteté d'acquiescer à leur présence comme à un fait accompli; mais il a reçu l'ordre d'offrir toutes les réparations qui pourraient être agréables au Saint-Siège. « Dans sa réponse, le cardinal Bernetti prit acts du désaveu du capitaine Gallois; il indiquait que « la seule satisfaction qui mériterait d'être considérée comme telle - serait la retraite immédiate des troupes françaises, mais que le Pape, voulant donner une preuve de sa modération » et « éviter tout ce qui pourrait compromettre la paix de l'Europe », daignait autoriser le séjour temporaire des troupes françaises à Aucône; suivait l'indication des conditions préalablement convenues. Enfin, dans une deraière note, l'ambassadeur s'engages à observer ces conditions. Au cardinal qui lui demandait s'il trouverait bon que ces pièces fussent publiées, M. de Sainte-Aulaire répondit qu'il l'entendait bien ainei : - C'était dans cette pensée, disait-il, qu'il avait rédigé ses notes en termes ai respectueux. »

La France obtenut donc le droit d'occupation qu'on lui avait tant disputé et atteignait ainsi le but politique de son entreprise;

mais en même temps elle faisait au Pape pleine réparation des torte qu'on avait sus envers lui. Dans le cabinet de Paris, quelques-uns trouvèrent même que, non dans le fond qui avait été approuvé d'avance, mais dans la forme, M. de Sainte-Aulaire avait poussé un peu loin cette réparation. Une dépêche lui fut adressée où l'on s'étonnait qu'il eût donné à sa note la tournure d'ane « supplique » et à l'arrangement le caractère d'une e capitulation ». Le général Sébastiani, en transmettant à l'ambassadeur cette remontrance officielle, l'engagea à n'y voir qu'une précaution prise en vue des attaques de l'opposition. Aussitöt les actes du 17 avril publiés, une grande clameur s'était élevée dans la presse de gauche; celle-ci s'indignait que la France eut « supplié » le Pape, et déclarait que le caractère de l'occupation avest été aussi absolument dénaturé. Le Journal des Débats répondit, d'abord un pen timidement, « qu'il ne fallait pas se montrer difficile sur des expressions qu'on n'ent peut-être pas admises à Paris, mais qui à Rome frappaient d'une autre manière ». Puis, s'enhardissant, il ajouta : « Une suite de contre-temps, qu'on a'avait pu prévoir, avait donné à l'occupation d'Ancône une apparence de violence que de puisants intérêts ordonnazent de lui ôter. Cette manière d'entrer par la fenêtre à défaut de la porte a surpris et innté le Saint-Siège : c'est tout naturel : nous avons dù excuser cette brusquerie... La question peut se réduire à quelques points bien simples. Étions-nous en guerre avec le Pape? Non. Comment sommesnous entrés à Aucona? Nous y sommes entrés violemment, brusquement, en brisant les portes, comme on fait en guerre. Nous avons donc fait acte d'hostilité et de guerre contre un allié... Vous vous plaignes qu'on sit prié le Pape; mais s'il ne consent pas à l'occupation d'Aucône, de quel droit y rester? Du droit de conquéte? Nous ne sommes pas en guerre. Du droit du plus fort? Est-ce bien entendre l'honneur français que d'abuser. de sa force contre la faiblesse du Pape? S'il est faible, respectons-le. Ne choisissons pas les vieillards et les moines pour en faire les objets de nos incartades. Avec les incartades, on gagne peu d'honneur et encore moins d'influence. » Bien qu'on fât

aiors peu disposé en France à comprendre le respect, et surtout le respect dû à un pape, de tels arguments ne pouvaient pes ne pas agir sur l'opinion. La clameur un moment soulevée ne dura pas. Aussi bien l'attention du public était alors distraite par d'autres événements : le choléra sévissait à Paris, et Casimir Péner se mourait.

En somme, l'arrangement du 17 avril 1832 mettait beurgusement fin à l'affaire d'Azicône. Le gouvernement français se retronvait ainm dans les conditions où il avait voulu se placer dès le début, mais dont il avait été momentanément détourné par des accidents d'exécution. Il devait cependant y avoir encore sur place une suite de difficultés qui n'eurent pas grand retentissement au loin, mais qui, pendant trois longs mois, pesèrent lourdement sur notre ambassadeur à Rome. Quand, en exécution de la convention du 17 avril, M. de Sainte-Aulaire voulut mettre fin à l'anarchie révolutionnaire qui s'était en quelque sorte installée à Ancône sous le couvert et presque sous la pretection de notre armée, il se heurta à la mauvaise volonté obstinée du général Cubières; le général était étrangement soutenu dens cette résistance par le maréchal Soult, qui profitait de la mort de Casimir Périer et de l'état souvent maladif du général Sébastiani pour suivre ses vues personnelles. Le désordre en vint à ce point qu'une société secrète, mattresse de la ville, condamna à mort et fit assassiner le gonfalonier nommé par le Pape. A force de persévérance et de fermeté, notre embassadeur, soutenu très-nettement par le général Sébastiani, finit par l'emporter 1. Aussitôt que le général Cubières se vit contraint à prendre le bon parti, il fit preuve d'une prompte vigueur. La ville fut facilement nettoyée des révolutionnaires qui l'avaient envahie, l'ordre pleinement rétabli, et, le 1" août, les autorités pontificales y purent faire, sans encombre, leur rentrée solesnelle. Le 25 août, le Pape vint en grand gala à Saint-Louis des Français, « afin, disait-il à notre ambassadeur, de témoigner



M. de Sointe-Aulaire fet secondé par son bla, qui, âgé de vinge et un ann, demanda lui-méme à ullur s'établis dans Ancône pour y texés tête au général et aux révelationnaires.

tion que lui causait la conduite de la garnison d'Ancône Peu après, le général Cubières étant venu à Rome, Grégoire XVI voulut le voir et le traita avec bonté, il se reconnut redevable envera lui de la tranquillité de ses États, lui fit même des axonses de ne l'avoir pas reçu lors de son passage à Rome au mois de février précédent, et ajouta ces paroles : « A cette époque, il me fallait éviter surtout qu'on pût nous croire d'accord. » Plus rien ne restait des difficultés et des désordres qui avaient marqué le début de cette occupation. Elle devait se prolonger sept années, et pas une fois le Pape n'eura le moindre sujet de plainte à élever contre nos troupes.

Et maintenant, si nous ne nous arrêtons plus à telle ou telle péripétic, com me il a fallu le faire au cours de ce récit, et si nous envisageons l'ensemble, quel jugement convient-il de porter sur l'expédition d'Ancône? Tout d'abord, ceux qui estiment que la politique a'a pas seulement à faire preuve d'habileté ou de force, mais qu'elle est teame d'observer les règles de ce droit sans code et sans tribunaux qu'on appelle le droit des gens, ne peuvent s'empêcher de regretter et de blâmer l'atteinte violente portée à une souveraineté respectable entre toutes, autant à cause de sa grandeur morale que de sa faiblesse matérielle. Reconnaissons toutefois que cette violence n'avait jamais été voulue par le cabinet français, et qu'elle a été réparée.

Cette réserve faite, quels ont été les résultats politiques de l'entreprise? En Italie, notre gouvernement put se féliciter d'avoir fait échec à la prépotence de l'Autriche, hardiment bravée par lui sur un terrain qu'elle avait prétendu faire sien. Toutes les cours de la Péninsule, juequ'alors disposées à accepter ou à subir la suzerameté de Vienne, comprirent qu'elles devaient avoir égard à la France. Lour premier sentiment, à la nouvelle de notre intervention, avait été que notre téménté allait être aussitôt châuée; quand elles virent qu'on était contraint de nous laisser faire, elles conclurent qu'il fallait beaucoup rabattre des jactances de l'état-major de

Milan, et notre prestige gagna tout ce que perdait celui de nos rivaux. Alors s'établit, sur ce théâtre, entre les doux grandes puissances, une sorte d'équilibre qui devait subaster, à notre profit crossant, pendant toute la monarchie de Juillet, Néanmoins, par un effet singulier, en même temps que notre importence grandismit d'une façon générale au delà des Alpes, depuis Turin jusqu'à Raples, notre influence se montrait moins efficace dans la partie même de l'Italie où s'était portée l'action de nos armes. Au lieu d'avoir fait entrer dans l'État pontifical nos idées à la suite de notre drapeau, l'expédition d'Ancône marquait, au contraire, un arrêt dans les réformes de cet État. D'une part, l'Autriche irritée se refuseit à reprendre les délibérations en conférence, seules capables de vaincre l'inertie romaine : elle se bornait à adresser, en son nom particulier, quelques consciis administratifs, facilement éludés. D'autro part, le Pape, décorragé par l'accueil fait à ses premiers édits, effrayé de l'impulsion que notre présence avait, un moment, para donner sux partis de désordre, ne consentait à nous laisser à Ancône qu'à charge par nous de ne plus lui parler de réformes : en nous mottant nous-mêmes dans notre tort, nous lui avions donné le droit de nous imposer des conditions:/il avait même prétendu faire insérer dans la convention du 17 avril un article exprès par lequel la France renonçait à lui adresser désormais auçuse représentation sur la marche de son gouvernement ; nous pâraes empècher que cette clause ne fût écrite; mais, en fait, il failet nous y conformer. Ainsi, par une serte de châtment, pour avoir ou pendant quelques semaines une figure révolutionnaire, notre intervention ne pouvait plus esseyer d'être libérale. Le memorandum du 21 mai 1831 disparut dans les aubliettes diplomatiques; les zelenti, restés maîtres du champ de bataille, louèrent le Souverain Pontife d'avoir déjoué les efforts des paissances, et les amis éclairés du Saint-Siége durent abandonner tristement le réve d'une transformation progressive, qui seule, à leurs yeux, sût pu assurer la durée du pouvoir temporel. Quant au gouvernement français, il ne pensa plus à cette affaire; il en avait asses d'autres sur les bras. On deveit attendre que-



LA POLITIQUE EXTÉRIEURE SOUS CASIMIR PÉRIER. 568 torse ans, jusqu'à l'avénement de Pie IX, pour reparlet de

torse aus, jusqu'à l'avénement de Pie IX, pour reparler de réformes dans l'Italie centrale.

En Europe, le gros scandale produit au premier moment par les procédés de forban du commandant Gallois avant été bientôt effacé, et par l'effet du temps, et par les explications de notre diplomatie : restait seulement cette impression que la monarchie de Juillet était plus résolue et plus forte qu'on ne le supposait. L'obligation où notre gouvernement avait été si souvent, depuis dix-huit mois, d'opposer se volonté de paix aux exigences belliqueuses de la gauche, avait pu faire croire aux cabinets étrangers qu'il était non-seulement sage, mais timide et faible. L'expédition d'Ancône les détrompait; c'étaient eux, an contraire, qui avaient conscience de l'impuissance où ils avaient été d'empécher notre action. Pent-être étaient-ils plus surpris encore de la ferme prudence avec laquelle, après avoir osé beaucoup, nous aviors su nous limiter et nous contenir. En voyant que nous ponvions faire une telle démarche sans être arrêtés au debors par una coalition, ni débordés au dedans par une révolution, l'Europe se sentait obligée à faire cas de nous : nous sortions de là plus imposants et plus considérés.

En France, enfin, le public, alors asses indifférent, par des raisons que nous avons déjà indiquées, aux incorrections de l'expédition d'Ancône, se sentait flatté de ce qu'elle avait de bardi. M. de Metternich, si désureux qu'il fût de persuader anx autres et de se persuader à lui-même qu'elle avait « échoué », était cependant obligé de constater ce résultat. « M. Périer, écrivait-il, a voulu caresser l'amour-propre national français, et il y a réussi. Cette entreprise fait le pendant des expéditions de Navarin et d'Alger; ce sont de ces faits que l'on ae commente pas, mais qui restent dans le souvenir comme des actes de force; et comme la force a un côté qui platt aux masses,



<sup>\*</sup> Ca double effet de l'expédicion d'Ancont, augmentant l'influence de la france dans l'ensemble des États d'italie, mais la dominant dans l'intérieur même de l'État pontifical, explique le jugement opposé qu'en portaient deux esprits egalement claire oyants et ordinairement d'accord. M. de Barante, voyant les choies de Turin, estimait l'entreprise feconde 3 M. de Samue-Aulaire, les voyant de Rome, fiait bien pres de conclure à un avortament.

le souvenir reste parce qu'il flatte les passions... Contraindre l'Europe entière à tolérer un acte criminel, c'est montrer la force de celui qui en est l'auteur!. • Là fut la raison de la faveur peut-être disproportionnée qu'obtint l'expédition d'Ancône auprès de l'opinion française. Dans la politique extérieure de la monarchie de Juillet, il est des actes plus féconds, plus mératoires et plus lonables; mais nul ne fut aussi populaire. Cette popularité ne devait pas s'affaiblir avec le temps, bien au contraire; dans la suite, quand le gouvernement, attaqué par l'opposition, voudra prouver que, pour être pacifique, il n'était pas timide, il rappellera le coup de main de février 1832, et quand, en 1839, la coalition cherchera à flétrir la diplomatie, à son avis trop prudente et trop humble, de M. Molé, elle ne trouvera pas de reproche plus redoutable à lui lancer que celui-ci : « Ce n'est pas yous qui series allé à Ancône! »

Lettre da 3 avril 1832. (Mémoires de M. de Menernwh, t. V, p. 323 )



## CHAPITRE III

## L'ATTAQUE RÉVOLUTIONNAIRE SOUS CASINIR PÉRIER

(mare 1831 — mai 1833)

1. L'émente paramente de mars à septembre 1881. Les Sociétés révelution-vaires. Le peuple commence à s'y montres. — IL La presse. Attaques contre le Roi. La caricature. Attitude de Louis-Philippe en présence de tant d'outrages. — III. Le porti républicain n'avait pas osé déployer son drapesu en judlet 1830. Il le fait en avril 1831, à l'occasion d'un procès politique, Godefroy Cavaignac. Évocation de 1798. Ramons de cette évocation. Armand Marrest. Correl passe à la république. Comment et pourquoi? — IV. Ce qu'il y avait de bonopartisme dans le parti républicain. L'effervescence mapoléonienne après 1839. Rapports des hommes de gauche avec la famille Bonoparte. Avances que leur fait le prince Louis Napoléon. Pronostics faits à ce sujet par les contemporams.

1

Rétablir l'ordre au dedans, tel était, après le maintien de la paix au dehors, le second terme du programme ministériel. Pour comprendre la vraie portée d'une formule qui, en d'autres temps, eût paru une banalité, il faut se représenter à quelle sorte de barbarie la France semblait alors revenue. L'émeute impunie, tolérée, quelquefois caressée, exaltée même, était devenue l'état normal du pays. L'avénement de Casimir Périer n'y mit pas fin; au contraire, l'esprit de rébellion en fut comme exaspéré. De mars à septembre 1881, l'insurrection, ou tout au moiés d'agitation et le tumulte furent à peu près permanents dans les rues de Paris : rassemblements et promenades accompagnés de chapts factieux, plantations d'arbres de la liberté, bris de réverbères, sac de boutiques, attaques à main armée



contre les ageuts de la force publique, assauts de la foule contre l'hôtel d'un ministre ou contre le paluis du Roi. On demeurerait stupéfait s'il fallait marquer sur un calendrier tous les jours qui furent ainsi troublés. Chaque quartier était tour à tour le théatre de ces scènes, le faubourg Saint-Marceau ou le faubourg Saint-Antoine, la place Vendôme ou la place du Châtelet, la Panthéon ou la porte Saint-Denis. La cause du trouble était souvent un de ces incidents qui, à une époque tranquille, eussent passé à peu près maperçus : une nouvelle des insurrections étrangères, un banquet, un procès politique, une rixe de cabaret, ou, comme au mois de juin, la querelle d'un passant avec un chanteur des rues. « Dans l'ordre ordinaire, disait à propos de cette derniere émeute le Journal des Débats, cela devait être fini au bout de deux houres, voilà cinq jours que cela dure • ; tels oce corps malades et peu seins où le moindre contusion devient une plaie qu'on ne parvient plus à guérir. D'autres fois, le désordre était prémédité, sans que les meneurs se donnaissent la peine de se cacher. Ainsi ils s'y pressient un mois à l'avance pour préparer le mouvement du 14 juillet, multipliant les excitations factieuses, distribuant publiquement les mots d'ordre, poussant l'audace jusqu'à faire imprimer le programme, et, pour ainsi parler, le scenario de l'insurrection. Étrange vis que celle du Paris d'alors, sous cette menace presque constanțe; à tout moment, il était interrompu dans ses affaires et dans ses plaisirs; la rumeur de l'émeute montait des quartiers populaires, les boutiques se fermaient à la liète, le tambour promenait, à travers les rues, la batterie fiévreuse et lugubre du rappel, le hourgeois revêtait son uniforme et prezait son fasil avec une sorte de colère inquiète et d'impatience fatiguée, puis il allait tristement et honnétement au-devant du danger incomau, des balles, des pierres ou des injures qui l'attendaient an premier carrefour. Pauvres gardes nationaux! ils payaient cher la popularité dont ils s'étaient enivrés après Juillet. Maintenant ils entendaient crier dans la foule : A bas la garde nationalei comme naguère ils crigient eux-mêmes : A bas les Suisses! S'ils ouvraient les journaux de gauche qui, il y a peu de temps, les



portaient aux nues, ils y voyaient miller leurs angoisses et leurs combats. « Tout le moude, limit-on dans le National , se souvient d'avoir vu Potier, sur le théâtre des Variétés, se jeter à plat ventre devant un menuequin qu'il a pris pour un voleur, et puis, s'apercevant de sa méprise, revenir petit à petit de sa terreur, s'approcher du mannequin, mettre la main dessus et bientôt le frapper à coups de pied et à coups de poing, le terrasser comme un vérstable voleur, en lui adressant, de l'air le plus sérieux, les injures les plus burlesques. Nous avons de fiers champions de l'ordre public qui se condaisent avec l'être fantastique, deun-dieu ou demi-diable, qu'ils appellent l'émeuts, absolument comme M. Bonardin avec ses voleurs-manneques. » Pour prouver la réalité des périls auxquels les gardes nationaux étaient exposés, Périer n'en était-il pas réduit à apporter à la tribune le chiffre des tués et des blessés?

Les agitateurs ne pouvaient sans doute se flatter qu'une de ces échaustourées suffirait à renverser le gouvernement. Scalement, c'était pour sux une façon de répandre partout l'inquiée tude, d'entretenir le malaise, de prolonger l'anarchie révolutionnaire; ils croyaient ainsi tout ébranler, empécher que rien ne se fondât; puis, dans ces désordres, ne se présenterait-il pas une occasion de surprise où ils pourraient pousser l'attaque à fond et tout cultuter? D'ailleurs, comme il arrive d'ordinaire, ca n'étaient pas les plus capables et les plus clairvoyants du parti qui décidaient, mais les écervelés, les aventuriers, les violents; les autres étaient contraints de suivre, par point d'honneur ou par crainte de devenir suspects. Leur reprochaiton, au nom du gouvernement, de faire appel à la violence? « Nons continuons soulement, répondaient-ils avec une sorte d'ingémenté, oe que vous aous louies d'avoir fait en Juillet. »

il était facile de discerner, dans ces émeutes, l'action des acciétés populaires. Après la révolution, il y avait en une véritable efflorescence de clubs; on se fût presque cru en 1792, aux beaux jours des jacobins et des cordeliers : c'étaient la Société



<sup>1 45</sup> mai 1831, article de Carrel,

de l'Ordre et du Progrès, la Loge des Amis de la vérité, l'Union, les Réclaments de Juillet, la Société gauloise, l'Association des écoles, les Amis de la petrie. L'une de ces sociétés, celle des Amis du peuple, prit bientôt une importance prépondérante. Là se rencontraient les meneurs les plus en vue et les plus actifs : Godefroy Cavaignac, Guinard, Marrast, Raspail, Tréfat, Flocon, Blanqui, Antony Thouret, Charles Teste, les deux Viguerte, Hubert, Portoul, Deleschuse, Avril, Gervan. Plusieurs députés, La Fayette, Cabet, de Ludre, Lamarque, Audry de Payraveau. Laboissière, Dupont de l'Eure, Garnier-Pagès, étaient, les uns membres, les autres protecteurs des Amis du peuple. Au début, l'association et le club avaient fonctionné ouvertement, en dépit de l'article 291 qui peraissait caduc. Mais on sait comment, en septembre 1830, le club fut fermé, dans un jour de colère bourgeoise, et l'association déclarée dissoute par jugement: III se fit alors une transformation. Sans revenir aux procedes mystérieux des anciennes Ventes de carbonari, les Amis de peuple se masquèrent un peu plus, non pour cacher leur existence qui était notoire, mais pour ne pas se mettre trop brutalement en contradiction avec la loi. Ils tinrent toujours des réunions auxquelles assistament parfois jusqu'à quinze cents personnes, et dont les délibérations étaient imprimées : seulement de n'était plus un club public annoncé par affiches; personne autre que les affiliés n'était censé y assister. En même temps, l'association, bien loin de se disperser, resserra ses liens, étendit même ses ramifications en province, sauf à prendre soin que chaque section ne parût pas être composée de plus de vingt personnes. Encore ne se crut-ou vraiment astreint à cette dernière précaution que quand l'avénement de Périer eut produit un effet d'intimidation qu'on ne pouveit attendre des bésitations ou des complaisances de M. Laffitte. Dans ce demi-mystere, les Asus



<sup>1</sup> On no se glouit pas pour attaquer le Rei duns ses récuseus. Henra Haust, y étant tentré un jour, en componement de 1933, arait entende l'ocuteur a tousser contre cus boutiquiers qui avaient été chercher pour roi Louis-Philippe, la boutique incarnes, qu'ils chomisent dans leur propre sotérét, non dans celui du prople, que n'était pas complice d'une si indigne usurpation - (Henra Haust, De la France, p. 50.)

da peuple travaillèrent plus ardemment que jamais à discipliper les éléments de révolte, à recruter les mécontents, à centraliser et à activer la propagande séditionse, à exciter, à aignir, à exaspérer les émotions et les haines, à entretenir l'agitation, à provoquer et à développer les émeutes.

A cette époque, les sociétés révolutionnaires paraissent principalement composées de bourgeois : hommes de lettres, avocats, médecina, commis, étudiants, élèves de l'École polytechnique. Dans les réunions où elles délibèrent, le peuple est à peu près absent. Il est même relativement peu nombreux dans les désordres de la rue. Il ne lit guère les journaux de gauche : on le voit au chiffre très-réduit de leur tirage. Cependant, à y regarder de près, on peut déjà remarquer que les meneurs cherchent à attirer les ouvriers, et qu'ils commencent à les ébranler. Grave changement dont l'origine remonte à 1830. Sous la Restauration, le people se comptait pas dans la politique, et l'opposition la plus avancée ne songeait pes a lus. Carrel le reconnaissait peu de temps après la révolution : « Était-il question du peuple dans nos affaires, à l'époque de l'Adresse des 2217... Nous nous excitions entre nous, docteurs, négociants, députés, gens de lettres... Pas le plus petit soupçon de ce qui se passait au-dessous de nous, dans la classe privée de droits politiques, qui n'était pas admiss à l'honneur peu dangereux des résistances constitutionnelles. « Cela était tellement vrai, que le National, le plus violent des journaux d'opposition, avait reproché précisément à M. de Polignac de charcher son appui e dans une nation autre que celle qui lit les journaux, qui s'anime sux débats des Chambres, qui dispose des capitaux, commande l'industrie et possède le sol »; de « descendre dans les conches inférieures de la population où l'on ne rencontre plus d'opinion, où se trouve à peine quelque discernement politique, et où fourmillent, par milliers, des êtres bons, droits, simples, mais faciles à tromper et à exaspérer, qui viveat au iour le jour, et, luttant, à toutes les heures de leur vie, contre le besoin, n'ont ni le temps ni le repos de corps et d'esprit nécessaires pour pouvoir songer quelquefois à la manière dont



-\ <u>2</u>.

se gouvernent les effaires du pays Grande fut la surprise de cette opposition, quand sa campagne aboutit, en Juillet, à faire descendre dans le rue et tricupher derrière les barricades ce peuple auquel elle pensait a peu, et qui, au fond, lui faisait si grand'peur. Dès lors, les conditions des lattes politiques n'allaient-elles pas changer? Ce peuple consentirait-il à redevenir étranger aux affaires publiques, après y avoir joué momentanément un rôle si vanté, et avoir exercé, le fusil en main, ce que ses nouveaux partisans appelaient sa souveraineté? En tout cas, n'avent-on pes indiqué sinsi aux opposants du lendemain de quel côté ils pourraient chercher un concours? Aussi, pendant que les anciens meneurs pariementaires, parvenus au pouvoir, se flattaient de reprendre, comme sous la Restauration, leur politique exclusivement bourgeoise, les agitateurs révolutionnaires commençaient à faire de la propagande dans le peuple, lui parlaient de ses droits, de son émancipation, surtout de son bien-être, déclaraient que 1830 devait être pour lui ce qu'avait été 1789 pour le tiers état, tachaient de l'embaucher dans les associations révolutionnaires et d'en faire l'armée permanente de l'émeute. Il peut sembler qu'an premier moment cette propagande n'ent qu'un anccès restreint. Toutefois le mouvement était donné, et il ne s'arrêtera pas. Paus on ira, plus la proportion des ouvriers sera considérable dans les sociétés secrètes, et plus, par anite, les idées socialistes y prévaudront. C'est là un fait considérable, et cette modification démocratique apportée au caractère des luttes politiques ne doit pas être oubliée, quand on cherche à déterminer les conséquences de la révolution de 1830; celle-ci a commencé ce que 1848 devuit consommer par la proclamation du suffrage universel.

<sup>1</sup> National du 22 juillet 1830,

Ħ

Si l'insurrection était fréquente dans la rue, elle était permanente dans la presse. Nous ne partons pas seulement des écrits clandestins que les sociétés révolutionnaires répandaient partout, mais des publications de propagande démocratique et républicaine dont M. Pagnerre était généralement l'éditeur, et surtout des journaux. Certains de ces journaux poussaient ouvertement à l'émente : « Lises, s'écrisit M. Guizot; c'est le langage des plus mauvais temps de notre révolution; langage de gens prêts à répandre, au milieu de la société, dans les rues, sur les places, à y étaler (passez-moi l'expression) toutes les ordures de leur âme \*. » Celles même des feuilles de gauche qui se piquaient alors d'être dynastiques, comme le National en 1831, prenaient cependant les émeutiers aous leur protection. Carrel refusait, comme une «lacheté», de «répudier ces hommes audacieux, indisciplinés, que le ministère qualifiait d'aparchistes, de républicains », mais qu'on avait trouvés « ontreprenants, intrépides, au jour du danger \* . Quel sophisme ne se cachait pas derrière cet étrange point d'honnaur, quelle injustice derrière cette prétendue générosité, quelle faiblesse derrière ce faux courage! Carrel trouvait d'ailleurs plaisant que le gouvernement se plaignit du mal que lui donnaient les émeutes ; · C'est pour veiller à l'ordre, disait-il, que nous vous donnous 1500 millions. S'il n'y avait pas à se remner au poste et your étes, yous n'y gagneriez pas votre argent\*. »

Que les ministres fussent attaqués avec passion, odieusement

Google

<sup>\*</sup> Permi les publications de ce temps, on peut nommer le pemphist rimé et périodique de Barthélemy, la venumeuse Mémérie, qui attendait le moment où le gouvernement achèterant son silences, on la verre ulere vendre se poésie aut industriche, our dentister, ou même la protisteur aux dentisteurs obseinem.

Discours de 11 août 1934.

<sup>&</sup>quot; Mational, 16 juillet 1831.

<sup>6</sup> Bid., £6 mm 1831.

calomniés, que Périer fût couramment comparé à M. de Poliguac, ce qui était alors la plus grosse injure, qu'on l'accusét ouvertement de concussion et de vol, rien là qui dépassat benucoup ce qui s'est vu à d'autres époques. Le National ne cherchait pas à nier cette violence : • Une fois l'avénement du ministère du 13 mars notifié à la France, disait-il, les derniers hens furent brisés entre la presse et le pouvoir; on n'avait en besoin que de s'entrevoir pour se hair. » Mais les coups visaiest et portaient plus haut que les ministres. À ce moment, s'évanouit presque subitement la popularité personnelle dont, au début, avait joui Louis-Philippe, et que l'avait fait ménager dans les premières polémiques. Ne vous attendez pas à le voir protégé par la fiction prodente qui, dans le régime constitutionnel, place le Roi et la royauté en dehors et su-dessus des débats : c'était une barrière trop fragile pour résister à la poussée révolutionnaire.

L'acharnement était tel, que les actes les plus simples se trouvaient aussitôt grossis et dénaturés. Sur le conseil de Périer, le Roi s'était installé aux Tuileries. Le jardin public s'étendait alors jusque sous les fenêtres du palais 1. L'inconvénient était grand en un temps où le respect populaire et le prestige royal ne pouvaient pas suppléer aux clôteres absentes et garantir le prince et les siens contre le familiarité de leurs amis et les insultes de leurs ennemis. « Je ne puis souffrir, dunit Louis-Philippe à M. Guizot, que des bandits viennent, sons mes fenêtres, assaille um femme et mes filles de leurs indignes propos. » Aussi St-il fermer, par une grille et un fossé, une trèsétroite bande du jardin, où sa famille avast tout juste l'espace auffisant pour prendre l'air sans risquer d'être outragée . On s'unaginerait difficilement aujourd'hui quel tapage e'éleva, à es propos, dans tous les journaux de gauche. Ce modeste fossé se transforma en une menaçante fortification, et ce fut à qui



On élect officiellement le « paluis», et non, comme grant 1850, le » chiteux » des Taileres. Ce mot de « chiteux » avait été abandemes comme étant trop « féodal »

To jurdin a été notablement étends spus le règes de Napoléen IJI,

L'ATTAQUE RÉVOLUTIONNAIRE SOUS CASIMIR PÉRIER. 573 dénoncerait le plus àprement le monarque qui, par défiance de son peuple, élevait contre lui une nouvelle Bastille. Le théâtre se unt de la partie, et la police dut interdire une pièce satirique intitulée : le Fossé des Tuileries.

Ge ne fut, du reste, gu'un incident entre beaucoup d'autres. Les journaux insistaient, les uns avec impertinence, les autres avec grossièreté, sur tout ce qui pouvait blesser ou avilir Louis-Philippe : souvenrs de sa famille, incidents plus ou moins travestis de sa jeunesse pendant la révolution on l'émigration, insinuations insultantes sur son caractère, sur sa prétendue avance ou sur sa faiblesse en face de l'étranger; le Journal des Bébats était réduit à entreprendre, sur tous ces points, une justification en régle . Les mêmes journaux rappelaient à la monarchie qu'œuvre du peuple, elle était à sa merci; que née sur les barricades, elle pouvait y mourir; que c'était elle qui devait reconnaissance à ses auteurs, et non ceux-ci qui lui devaient déférence et respect. Tonte occasion était saisie de faire affront au Roi; il s'y exposait parfois, en tendant aux révolutionnaires une main, que ces dermers repoussaient brutalement. La Chambre avait voté des « récompenses nationales » aux « combattants de Juillet ». Une ordonnance d'avril 1831 régla les conditions de la décoration nouvelle, qui devait porter les dates des trois journées, avec cette légende : Donné par le roi des Français; on annonçait une cérémonie solennelle à l'hôtel des Invalides, où la prince remettrait les croix et recevrait le serment des décorés. Aussitôt, protestation bruyante contre la légende et le serment. La presse déclare que les béros des barricades sont les bienfaiteurs, non les obligés du Roi; qu'en une telle circonstance, il convient de

Google

Dans le numéro du 9 février 1832, le Journal des Débats énumérait ainsi les accesations auxquelles il voulait répondre : « Tantôt on fast jouer à Louis-Philippe, comme due de Chartres, un rôse odieux dans le procès de Louis XVI; tantôt on déligure su conduite à l'armée et l'on tourne en ridicule Jemmapes et Valmy; iet son l'accusa d'avoir porté les armes contre son pays dans l'émigration, et l'on parle d'une consarille de courtisans que, comme sous Charles X, devorent ten sucure du pengle; enfin ou reproduit le reproche devenu banal de faiblesse et d'avanies, »

rappoler leur convernincté, non leur sujétion. On fait si bich que les « combatiante » proclament, avec grand fraces de démonstrations factieuses, leur volonté de ne pas recevoir la décoration des mams du Roi et de ne pas prêter le serment. Il failut renoucer à la cérémonie projetée, par crainte de scandale : les mairies furent chargées de la distribution, et des registres y furent ouverts pour constater la serment des décorés. La plupart s'abstintent; quelques-une de ces absteuents voulurent néanmoine parter la ruban : l'un d'eux, poursuivi de ce chef, fut acquitté par le jury.

On ne se contenteit pas de refuser au Roi tout témoignage de respect et d'allégeance, on l'accusait ouvertement de n'avoir pas rempli les conditions auxquelles lui avait été donnée la couronne. Il n'était question, dans les journaux, que du prétendu « programme de l'Hôtel de ville » et des abgagements autrefois souscrite, maintenant violés. Lois de dissimuler le dessain de renversement, on s'en glorifisit. . Il n'est pas un seul de nos numéros, disait la Tribane, pas un seul de nos articles, peut-être (c'est noire vœu le plus ardent) pas un seul mot sorti de notre plume, qui ne soit attentatoire au principe du gonvernement, c'est-à-dire au dogme de la royauté. » Le régloide lui-même se démasquait; on indiquait que le parjure devait être puni ches Louis-Philippe, comme il l'avait été ches Louis XVI. Pout-on d'ailleurs être surpris d'un tel langage dans l'improvisation et dans l'échanffement des polémiques de presse, quand on voit l'étrange étude que, sans provocation aucune et sons le seul prétexte de faire de la « psychologie criminelle », up jenne philosophe, M. Burthélemy Saint-Hilaire, publist glore, dans la Revue des Deux Mondes 1, sur Louvel, l'assesses du duc de Berry ? Sous sa plume, le meartrier devenait intéressant et excusable; il s'élevait à une hauteur d'où il semblait dominer ses accusateurs et ses juges, et son forfait n'était plus guère qu'une déviation du patriotisme : jeu d'esprit et currosité de penseur, si l'on veut, mais en tout cas préface compromet-



I Livreson de mai 1831.

L'ATTAQUE RÉVOLUTIONNAIRE SOUS CASIMIR PÉRIER. 575 tante aux tentatives de régicide qui vont être l'angoisse permanente des dix-huit années de la monarchie de Juillet.

Si redoutable que fut la parole imprimée, on se servit contre la monarchie d'une arme peut-être plus dangereuse encore. Le dessin satirique out alors une telle audace, une telle importance, une efficacité si destructive, que l'histoire ne peut négliger ces feuilles illustrées, qu'a d'autres points de vue elle serait tentée de mépriser. Au lendemain des journées de Juillet, la caricature avait commancé, avec sa générosité habituelle, par s'acherner contre les vaincus. Elle n'avait épargné aucun outrage à Charles X et même à l'ancienne captive du Temple, la duchesse d'Angoulème. De vrais artistes carent, hélas l'eur part dans ces làchetés du crayon, et l'on youdrait, par exemple, retrancher de l'œuvre de Decamps cette hthographie où il représentait le vieux roi exilé, chassant à tir des lapms de carton dans ses appartements. L'autre vaincu du jour, le clergé, n'avait pas été plus ménagé. A cette apreté des basses représailles, s'était mélée l'obscénsté qui est, comme on peut encore s'en convaincre aujourd'hui, la compagne habituelle de l'effervesconce révolution aure. Gette obscénité devait persister plusieurs années avec une répugnante monotonie ; et, en 1835, le duc de Broglie, à la tribune de la Chambre des députés, pourra encore montrer l'étranger qui arrive à Paris, « obligé de tenir les yeux baissés vers la terre, pour ne pas apercevoir cet étalage d'obscénités dégoûtantes, de turpitudes infàmes, de sales productions, dont les personnalités offensantes ne sont pas le pire, mais le moindre des scandales 1 ». Au contraire, dans la caricature politique, un changement se fit à partir de 1831. On laissa de côté les « carlistes » et les » Jésuites », pour s'en prendre au gouvernement, au Roi lui-même. Bientôt on s'attaqua presque exclusivement à ce dernier, et on le fit avec une endace qui devait aller croissant jusqu'au jour où les lois de septembre 1835 établiront la censure des dessins. Ce n'était pas la folie rieuse, la satire plaisante, la galeté malicieuse et

Écrits et discours du dec de Broglie, t. 11, p. 670.

impertinente; c'était une animosité réfléchie, obstinée, tautôt sournoise, tautôt violente, toujours méchante, ne cherchant pas à faire rire comme plus tard les charges de Cham, mais bien à souffler une hame meurtrière.

Un homme fut l'âme de cette insurrection du dessin, de ce régicide par le crayon. Il s'appelait Philipon. Né à Lyon en 1800, occupé d'abord d'art industriel, il vint à Paris, en 1823, et s'y lia avec les opposants les plus avancés. Après Juillet, il eut l'instinct de ce que pouvait devenir la caricature, grâce à la lithographie récemment inventée, il eut bientôt créé le Cheriver. quotidien, la Caricature hebdomadaire, un nutre recueil men--suel, sans compter beaucoup d'autres publications Par Inimême il dessinait peu, mais il savait grouper, lancer, échaufier les artistes qu'il employait, leur inoculait son fiel et son audace, leur fournissait des idées, des légendes, bravait les procès et les coodemnations, et devenuit amsi, lui obscur, l'un des plus desgereux adversaires de la royauté nouvelle, l'empéchant d'acquérir ce prestige, cette « respectabilité », sans lesquels elle es pouvait vraiment se fonder. Parmi les artistes qu'il avait réunis, plusieurs n'étaient pas sans talent. G'était d'abord Daumier; il eut alors un renom que la récente exposition de ses couvres n'a pas justifié; si son crayon brutal, cruel, a parfois une certaine puissance, une énergie sinistre, on y sent quelque chose d'acharné, d'exagéré, d'énorme, qui pouvait répondre aux passions du moment, mais qui, revu longtemps après, choque autant le sentiment de l'art que la justice et la convenance. C'étaient ensuite Grenville, laborieux sans naturel, sec, froid et amer; Traviès, nature souffreteuse, aux impirations pleixes d'aigreur, de rancune, aux visions de sang et de masacre ; d'autres encore, qui s'employaient aux parties moins violentes de l'œuvre, parmi lesquels Baffet, Charlet, Decamps. Bellangé, Deveria 1.



Il faut faire homeur à deux autres duninateurs estinques, Gerarni et Teré Monnter, de un s'être pos brissé embencher par Philippen, d'avoir dédagné le succès grossers de la caracture politique. « Ces ergeurs-là, chant Gavarni, » sont pas des miesnes, elles ent trop de fiel et trop peu de sincérité. »

Malheureux roi! était-il en France, fût-ce dans les régions les plus justement méprisées, un homme autant moqué, souffleté, sali? Lui-même pouvait, en juin 1832, demander aux chefs de la gauche s'il y avait « jamais en une personne contre laquelle on eût vomi plus de calomnies ' . Pour se faire une idée de la façon dont il était traité, il faut avoir le courage de feuilleter les vieux recueils du Charivari et particulièrement de la Caricature. On ne se contentait pas de le tourner effrontément en ridicule, en l'afflablant de déguisements grotesques qui presque toujours masquaient une odieuse calomnie 1; l'outrage prenait souvent un caractère sinistre, menaçant. Regardez cette jeune alle entrainée dans le plus ignominieux des guets-apens : c'est la Liberté, derrière une porte suspecte, le misérable qui attend la victime laisse à peine entrevoir son profil perdu ; mais le toupet et les favoris le trahissent. Dans cet autre dessin, le Roi est un « massacreur » qui savoure le spectacle des cadavres. exposés à la Morgue. Voici une traduction du tableau de Prudhon : le Crime poursuivi par la Vengeance divine ; le Crime est Louis-Philippe qui s'enfuit après avoir égorgé la Liberté. Dès 1831, on colporte une grossière lithographie où le Roi et deux de ses ministres sont livrés au supplice, avec cette étiquette : · Condamnés pour haute trahison. · Vingt fois ce prance se vost comparé à Judas : la Liberté, en bonnet phrygien, est assise, comme le Christ à la Cène : « En vérité, en vérité, je vous le dis, il en est un parmi vous qui me trahira - ; et Judas, au coin, qui détourne la tête, vous le reconnaissez toujours à son toupet. • Ah! tu veux te frotter à la presse! » lit-on au bas d'un dessin : un imprimeur du National a mis sous la presse Louis-Philippe, dont la figure s'élargit en s'écrasant. Puis, c'est un festin de

ь

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires d'Odilon Barrot, t. I, p. 598.

<sup>\*</sup>Voici, par exemple, le Roi travesti ou volgaire escanoteur : » Tones, messieurs, ditil, voici trois muscades : la première s'appelle Juillet, la seconde Révolution, et la troisième Liberté. Je prends la Revolution qui était à gauche, je la mett à droite; ce qui était à droite, je le mets à gauche. Je fais un mismac anquel le diable na comprend goutte, si vous non plus : je mets tout cela sous le gobelet du juste milian, et avec un peu de pondre de non-intervention, je des passes, impasse et contre-passes. Tout est passé, messiones; pas plus de Liberté et de Révolution que dessus ma mais... A un autre, messione. »

Balthazer, où l'on prédit au Roi son châtiment et se ruine. Cette annonce, cette menace d'une prochaine révolution, se reproduisent sous toutes les formes 1. Mélez à ces attaques tout ce qui peut, par le contraste des misères des pauvres et des orgies des puissants, aviver et irriter, dans le peuple, les convoctises les plus apres : par l'évocation des souffrances subjes et du sang répandu, le pousser aux plus terribles vengeances./Loin de se défendre d'en vouloir au Boi, la caricature met en scène sa propre audace : elle se représente elle-même placant la poire 1 sur le feu, et demandant à ses clients à quelle sauce ils veulent la manger; ou bien encore empoignant le Roi et son fils par le fond de leurs culottes, pendant que la Liberté joue du violes, avec cette légende : « Ah! tu danseras! » Rien de pareil ne s'était vu sous la Restauration. Louis XVIII et Charles X avaient rencontré des ennemis passionnés : le dernier surtout avait été très-impopulaire; mais personne n'ent cru possible de ne par leur témoigner un certain respect extérieur; quand un Fontas avait prispersonnellement Charles X à partie, dans son pamphiet du *Mouton enragé,* le scandale avait été si grand, que les fevilles opposantes s'étaient empressées de le désavouer. Aussi a-t-on pu écrire que « les ennemis de la Restauration la renversèrent sans l'avoir méprisée ». Si l'on n'en peut dire autent de la monarchie de Juillet, n'est-ce pas ancore une conséquence de la révolution? Comme nous avons eu occasion de l'observer, les peuples ne se croient pas tenus à beaucoup respecter les rois qu'ils ont créés, et surtout qu'ils ont créés dans la violents familiarité de l'émeute. On l'event déjà vu au dix-septième siècle, en Angleterre, où cependant le sentiment monarchique était autrement puissant que dans la France du dix-neuvième.

On avent imaginé que le toupet et les épais favoris du lioi lui dennelvé qualque ressemblance avec une pours. Philipon exploits entie prétandue decréture àvec une insolente persistance.

Le Roi, par exemple, se fact tirer les cartes : « Ton 300, hai dit le surcer, m'anneuce qu'une femme brane que ta au éponée en juillet, et avec laquelle te veux divorcer, te causers bien du désagrément. Le public te données tort, il s'enemires besuccup de querelles; ta forse une perio considerable d'organt, à laquelle te some très-sensible, et se entreprendres un grand voyage. »

## L'ATTAQUE RÉVOLUTIONNAIRE SOUS CASIMIR PÉRIER. 579

Après 1688, Guillaume III s'était trouvé en butte à tant d'attaques et d'injures, que, dans un moment de dégoût, il avait songé à s'en aller; ce désordre se prolonges sous plusieurs de ses successeurs; ce n'est même que beaucoup plus tard, sous Guillaume IV, et surtout sous la reine Victoria, que le respect de la royauté a été pleinement restauré en Angleterre; jusqu'alors le gouvernement s'était plutôt maintenu par la force de l'aristocratic que par le prestige du monarque.

Louis-Philippe supportait ces railleries et ces insultes avec une sorte de philosophie souriante, quoique au fond un peumélancolique. On sait l'anecdote du Roi aidant un gamin à terminer la poire gigantesque que celui-ci avait commencée sur un mur du château de Neutly. La Reine, malgré son grand conrage, se résignait moins facilement, sans doute parce qu'elle n'était jamais personnellement attaquée, et parfois sa fierté outragée d'épouse et de mère lui faisait venir les larmes aux yeux. « Ils veulent me démolir, disait, en 1832, le Roi à M. Odilon Barrot; tous les jours la presse m'attaque avec une violence sans exemple. Quand j'ai vu que j'étais à chaque instant si cruellement outragé, si peu ou si mal défendu, j'en ai pris mon parti. Fort du témoignage de ma conscience, je suis persuadé que toutes ces attaques iront se briser contre le rocher du bon seps public '. . Louis-Philippe avait-il vraiment cette confiance? En tout cas, avec l'expérience, il revint de cet optimisme; il comprit mienx l'efficacité destructive de ces insultes et l'impossibilite pour une monarchie de se maintenir dans de telles conditions. Après 1848, en exil, il s'est expliqué plusieurs fois sur ce sujet : « J'ai été, durant mon règne, disait-il, la viotune de cette arme que Voltaire appelait le mensonge imprimé, arme lache et perfide, qui frappe souvent sans qu'on voie d'où le coup part, arme dont les blessures ne guérissent jamais, parce qu'elles sont empoisonnées. » Et encore : « Quand on m'attaquait, c'était la royauté qu'on attaquait... Aussi quand, après dix-huit ans d'attaques obstinées, on a jugé que le trône était

t Mimoires d'Odika Barrot, t. I. p. 669.

suffisammentébranlé, on n'a eu qu'à le pousser, et il s'est écroulé, au grand étonnement de mes amis et de mes ennemis. Il ne tenait plus '. » A la même époque, comme quelqu'un les exprimait l'espoir de voir, avant de mourir, le comte de Paris sur le trône · « Vous pouvez avoir raison, mon cher monsieur, répondit le vieux roi désenchanté; le comte de Paris est possible, comme le comte de Chambord et les Bonaparte sont possibles, tout est possible en France; mais rien n'y durera, parce que le respect n'y existe plus. » Voilà pourquoi l'on a pu écrire: « Ce qui a péri en 1880, ce n'est pas seulement un gouvernement, c'est le respect de tout gouvernement. »

## 111

L'avénement de Casmir Périer a'eut pas seulement pour effet d'éveiller dans le parti révolutionnaire cette colère, cette rage qu'on a vues fermenter dans les sociétés secrètes, éclater dans la presse ou dans les émeutes; elle amena ce parti, le provoqua en quelque sorte, par l'énergie et la netteté de l'attaque, à se démasquer, à déployer son drapeau, à s'appeler de son vrai nom : le parti républicain. Rien de pareil ne s'était vu en Augleterre, après la révolution de 1688. La république des Têtes rondes n'y avait pas laissé des traces aussi profondes qu'en France celle des jacobins; le parti républicain d'outre-Manche, que proscrivirent les Stuarts restaurés et auquel la conscience publique ne pardonna jamais le meurtre de Charles I", n'eut pos de seconde génération ; le peu qui et restait émigra aux colonies. Aussi, sous Guillaume III, n'eût-ou pas rencontré un whig, si hardi fût-il, qui osût parler de république, si ce n'est pour la mandire, et qui n'affichât, dans sa

Abdication du roi Louis-Phitippe, racontée par lui-même et recaeillie per M. Edouard Lexonne.



conduite envers le Roi, le « loyalisme » le plus absolu. En France, au contraire, les républicains ont, à partir de 1831, joué un tel rôle, que, jusqu'à 1836, la principale affaire de la monarchie nouvelle a été de se défendre contre leurs attaques. Pendant ce temps, l'opposition, qui eût préféré rester dynastique, a été reléguée au second plan, sans programme déterminé 1, incapable de diriger ou de contenir cette avant-garde. plus incapable encore de s'en séparer, réduite trop souvent à la suivre ou tout au moins à la couvrir. Il est dong naturel d'examiner avec quelque soin ce qu'étaient alors ces républicains. Aussi bien, est-ce là l'origine, la manifestation première d'un parti qui a su, depuis cette époque, une fortune bien extraordinaire, qui a recueilli la succession de la monarchie après l'avoir renversée par surprise, et qui aujourd'hui prétend s'être emparé définitivement de la France. En dépit d'évolutions et de transformations successives, il existe un lien de filiation directe, ininterrompue et d'ailleurs avoués, entre les républicains de 1831 et cenx de notre temps.

Dans les journées de Juillet, ce parti n'avait pas paru, au moins sous son nom. Sans doute, cette jeunesse, sortie des Ventes de carbonari, qui s'agitait à l'Hôtel de ville, autour de La Fayette, avait des arrière-pensées républicaines; mais elle n'osait les manifester. Elle avouait elle-même l'impossibilité de faire accepter à la France et à l'Europe une forme de gouvernement sur laquelle pesaient encore les souvenirs de la Terreur<sup>3</sup>.

¹ M. Odilon Barrot l'a avoné lui-même deus ses Mémoires. « Il faut le reconnaître, a-t-il dit, notre opposition n'avait encore ni discipline al programme politique bien déterminé. Elle se décidait presque toujours par l'impressaon irreflechse de moment. »

<sup>\*</sup>L'un des républicains d'elors. M. Sarrans, confessait « la puissance de l'impression douloureuse que le mot de république avant leusée en France, et l'effrei que ce nom inspirant encure aux nontemporaies de la Terran et aux fils des nombreuses victimes qui avaient pers sous son règne » Puis, après avoir rappelé quels « affreux souvenirs assiègesient toutes les imaginations », il apontait : « Voilà, il faut en convenir, ce qui, par une prévention aussi redicule qu'injuste, et par une confusion déplorable de la république avec les excès auxquels elle servit de prétexte, aveit laisse dans les cœurs une aversion prononcée pour estte dénomination gouvernementale. « M. Arago, dans un entretien qu'il avait avec le Roi, en 1838, rappelent qu'en 1830, les républicains s'étaient » counis ». « He

Lises les proclamations et documents de toutes sortes émanés alors des groupes les plus avancés. la république n'y est pas nommée ; on réclame une assemblée constituante, un gouvernement ou un «président » provisoires; les plus audacieux vont ane fois jusqu'à crier : « Plus de royauté » ; la commission municipale parle, dans son rapport, de ces « espets généreux qui, par une noble fierté d'âme et par un pur enthousiasse de la vertu, voulaient la liberté sous la forme la plus austère », mais il semble que pui n'oss prononcer le mot. Ceux-là seuls le font qui a'en servent comme d'un épouvantail, pour vaincre le hésitations du duc d'Orléans, ou pour faire accepter par l'opnion la monarchie nouvelle 1. Les journeux de gauche se cechaient point cette impopularité ". Des républicains posssaient à l'élévation de Louis-Philippe, dans la conviction où is étaient que leur régime préféré était impossible : tels Béranger , et même de vieux conventionnels comme Grégoire; ils étaient, à la vérité, résolus à « républicaniser » le plus possible la monarchie.

La défaveur de la république persista dans les premiers mos

avaient été forcés de convenir, disatt-il, our c'était alors l'opinion à peu pris manime de la capitale et des departements, que des institutions parament republicances jetterment dans le pays d'inépulsables permes de discorde, dont le étrangers ne manqueraient pas de profiter pour nous attequer, « — Nous avont déjà constaté ce discrédit et entre tempopularité de la république en 1815, lorque la Chambre des representants avant delissèré sur le gouvernement qu'il convenit de donner à la France. (Vovez le Parts étéral sous la Restauration, p. 161)

Anna M. Thiers avait dit, dans la proclamation où il lançait l'afée de la dynastie nouvelle : « La république nous esposerait à d'affreques devisions; elle

none broudlerast avec l'Europe. .

Le National dient i « La république, qui a tant d'attraite pour les count généreux, nous a mai réusii .) y a tremu non »; et, un notre jour, parai le écuelle qu'on avuit à éviter, il plaçait » l'atopie républicaine qui peut nous rejete dans les folles de Babeuf ». La Giobe « » La republique n'a qu'un defaut, com de n'être pas juges pourble de France; peut-être un jour le deviendra-t-elle; peut-être est-elle le gouvernement définitif vers lequel tendent les nations une son saicle n'est peu venu. «

\* Béranger écrivait, le 10 août 1830 c » Quoique républicain et l'un des cleis du parti, j'ai poussé tout que j'ai parau duc d'Oriéans. Cells m'a mème most froid avec quelques seus. » Il dissit aussi à cette époque, en parlant de la rest blique : « Je ne veux pas qu'on aous donne, ançore une fois, en fruit prop vert » i

il desirant qu'auparavant en « usut » la monarchie.



qui survirent la révolution ; en septembre 1830, le Journal des Débats pouvait encore dire : « Ce mot de république à lui seul suffirait pour discréditer le parti qui oserait l'écrire sur ses étendards. Il fait peur à tout le monde... Allez donc parler aux commerçants, aux propriétaires, aux gardes nationaux, de république ! - Toutefois, à y regarder de plus près, on se fat aperçu que, dans l'échauffement des clubs et des sociétés secretes, les baines s'exaspéraient contre la monarchie, que les républicains, naguère timides et presque honteux de leur drapeau, devenaient plus hardis. Et puis ceux-ci ne pouvaient-ils pas croire que l'opinion, après plusieurs mois d'état révolutionnaire, n'aurait plus les mêmes pudeurs, les mêmes effarouchements? Aussi, quand l'avénement de Périer vint leur signifier que le gouvernement nouveau entendait être une monarchie véritable, et qu'il ne consentait plus à couvrir une sorte d'anonymat révolutionnaire, il se produsit une explosion de républicanisme qui n'eut pas dù surprendre les observateurs clairvoyants.

Sous le ministère Laffitte, à la suite des troubles qui avaient eccompagné le procès des ministres, dix-neuf jeunes gens, la plupart officiers dans l'artillerse de la garde nationale, tous fort engagés dans les sociétés secrètes, avaient été arrêtés, et une instruction dirigée contre eux pour complot tendant a changer la forme du gouvernement. L'affaire vint devant la cour d'assises, peu après l'avénement de Périer, le 6 avril 1831. La presse, qui menait, depuis quelque temps, grand bruit autour de cette poursuite, avait éveillé d'avance l'attention et l'émotion du public. Celui-ci vint à l'audience, nombreux et passionné. Dès le début, il fut manifeste que, par un renversement des rôles qui allait presque devenir de règle dans les procès politiques, les accusés, assurés de leur acquittement, se transformerajent en accusateurs du pouvoir. A l'interrogatoire du président, ils répondirent l'un après l'autre, avec une arrogance croissante, avec une exaltation dont parfois ils étaient dupes les premiers; confessant leur foi politique, à la veille d'un acquittement, du ton dont ils l'eussent fait s'ils avaient risqué l'échafaud ; évoquant les combats de Juillet auxquels ils avaient

tous pris part; niant la conspiration dont on les accusait, muis uniquement parce que, disaient-ils, une conspiration était superflue contre un gouvernement qui s'écroulait de lui-même. Le public, de plus en plus échauffé, applaudissait et excitait encore ces audaces. Quant aux megistrats, entraînés ou intimidés, ils n'osèrent rien empêcher, et laissèrent se prolonger. pendant dix jours, le scandale des débats. La Fayette déposa en faveur de ces jeunes gens, comme pour les couvrir de sa protection : l'assemblée se leva à son arrivée, pendant que du banc des accusés partaient des signes d'affectueuse déférence. Les avocats, parmi lesquels on remarquait MM. Marie, Bethmont, Plocque, Boinvilliers, Dupont, parlerest à l'unisson de leurs clients. On venait d'écouter ces orateurs. déjà consus au barreau de Paris, quand on vit se lever un avocat petit, trapu, chauve, le regard ardent, ayant dans tout son être quelque chose de fort, mais de grossier et d'un peu paysan, presque personne ne le connaissait. Il sortit des bancs et se plaça au milieu du prétoire, comme pour se donner un champ plus libre; l'œil fixé sur les juges, il commença. L'auditoire fut étonné d'abord, bientôt saisi, agitant d'une main convulsive ses notes éparses, l'orateur avant des bondissements et des éclats de béte fauve ; le geste était d'une travialité impéneus et redoutable, le mouvement, puissant, la parole, d'une rudesse et d'une nudité affectées, avec une recherche des mots populaires; et surtout, on sentait brûler, dans cette rhétorique, la flamme sombre des haines, des audaces et des colères démagogiques : tels furent les débuts de Michel de Bourges sur la scène parisienne. Quelques-uns des accusés avaient résolu de se défendre eux-mêmes. L'un d'eux, bien qu'à peine âgé de trente ans, semblait exercer sur ses compagnons un réel ascendant; le nom qu'il portait devait être illustré par son frère cadet : il s'appelait Godefroy Cavaignac. Quand il se leva, le silence se fit, comme si chacun s'attendait à entendre prononcer le mot décisif. Le jeune orateur parla d'une voix hautaine & sèche, avec un geste brusque. « Mon père, dit-il, fut un de ceux qui, dans le sein de la Convention nationale, proclamèrest



la République à la face de l'Europe. Il la défendit aux armées. G'est pour cela qu'il est mort dans l'exil, après cioq années de proscription; et, tandis que la Restauration elle-même était forcée de lasser à la France les fruits de cette révolution qu'il avait servie, tandis qu'elle prodiguait ses faveurs à ces hommes que le République avait créés, mon père et ses collègues souffraient seuls pour la grande cause que d'autres trabissaient. Cette cause, messieurs, se lie à tous mes sentiments comme fils. Les principes qu'elle proclamait sont mon héritage. L'étude a fortifié cette direction donnée naturellement à mes idées politiques, et aujourd'hui que l'occasion s'offre enfin à moi de prononcer un mot que d'autres poursuivent, je le déclare, sans affectation comme sans feinte, de cœur et de conviction : je suis républicain! « Voilà la parole qu'attendait l'auditoire enfiévré. Vainement le président cherche-t-il tardivement et timidement à arrêter l'orateur, celui-ci continua en faisant l'apologie de la Convention. Il déclara que la royauté se suicidait, ce qui dispensoit de l'attaquer. « Nous ne conspirons pas, dit-il, nous nous tenons prêts » Puis il termina en s'écriant : « Nous avons fait notre devoir envers la France, et elle nous trouvera toutes les fois qu'elle aura besoin de nous. Quoi qu'elle nous demande, elle l'obtiendra. » L'auditoire salua de ses applaudissements enthousiastes le jeune fanatique qui venuit de déployer audacieusement le drapeau de la République. Tel était alors le trouble des esprits que le président de la cour, dans son résumé, fit presque l'éloge des accusés et les recommanda à l'indulgence des jurés 1. Cavaignac et ses amis furent acquittés. La foule les acclama à leur sortie de l'audience et détela les chevaux de feurs voitures. Le lendemain, l'agitation était telle, qu'on put croire à une insurrection : des groupes tumultueux et menaçante



Le printident declarait « deplorer le sort de ces jeunes gens dont le outer est plein de séatements généroux et qui n'etalent pas nés pour l'humiliation de ces bancs »; pais il sportait, en s'adressant aux jurés : « Comme pages, si vous apareuvez des compaides, vous sérves; mus si vous ne remarques dans la cause que de l'insapérones et un enthousissum rerellechs, comme pères, vous paures abanques.»

remplissaient les boulevards et les quais; les émissaires républicains parcouraient les faubourgs pour les soulever. Mais l'émeute se trouve en face de troupes nombreuses et résolément commandées; elle se borne à jeter quelques pierres et se disperse.

Qu'étaxt-ce que ce Godefroy Cavaignac? Ayant passé sa jeunesse en Belgique auprès de son père exilé, ou compagnie de Levasseur, Vadier, Cambon, David et autres montagnards, il avait voué à la mémoire de ce père un véritable culte qui donnait à ses passions politiques le caractere d'une sorte de piété filiale et de point d'honneur de famille . Au service de causes souvent détestables, il employait des qualités meilleures que ces causes. La taille était élevée, les traits d'une régularité vigoureuse, la figure amaigrie, l'œil ferme et souvent triste, la lèvre ombragée par une moustache épaisse; sa démarche un pen miltaire semblant celle d'un homme qui va droit devant lui, et dans tout son être il y avait comme une intrépidité fière qui donnat l'idée - si l'on peut accoler ces deux mots - d'un paladin de la démagogie. Hautain et sévere d'aspect, affectant le parler rare et bref, il se roidissait pour paraître plus énergique encore \*. Ce rôle qu'il s'impossit ne l'empéchait pas de lasser voir, dens l'intimité, un fond de tendresse et de douceur qui le faisat aimer, et de traiter les indifférents avec une courtoisie aimable et élégante qui s'allisit étrangement aux passions implacables de



<sup>\*\*</sup> Codefrey Cavaigne famili partie des james républicains que M. Thies sent conducts au Palme-Royal, dans le conée du 31 juillet 1830. Le des d'Oriens syant, dans le conversation, dit un mot des égarements du la Convention, Cavaignes l'avait interrespon avec une vivacité quelque peu impérieure : « Monsegnem, avait-il det, oublin que mon pert était de la Convention. — Le uses aum, monteur, » avait repris le duc. El. Louis Blaze raceute que Cavaignes les parlines un jour de l'Histoire de dix aus et du chapitre où hommage etait rende une qualités militaires de son frère : « Sais-ta, lui dient-il, ce qui dans se chapitre m'a particulierement touché? C'est le note qui apprend su lecteur que le Cavaignes d'Afrique est mon frère. Muis pourquoi n'ac-ta pas ajouté qu'il au le fin de cet entre Cavaignes....? » Il regarde le ciel et no pui continuer, tant si état.

<sup>\*</sup> J. Smart Mill, recontent une visite qu'il avait foite à Godefrey Cavaignes, disset de lui ; a il répendent à la plus simple question d'un ten décidé que vant fussit trepariller et vous donnait le sontiment d'un pouvoir invessable et d'une indomptable volontes et J. Brusan Mess., Dissertations and discussions, 2, 1, p. 266.)

sectoire. Son esprit était cultivé, ouvert particulièrement aux choses de l'art. Mais tous ces dons du cœur ou de l'intelligence étaient comme faussés et étouffés par les sophismes et les hames dont l'avait pénétré sa première éducation. Il devait mourir à quarante-cinq aus, après une vie entière dépensée en conspirations stériles, fidèle à ses convictions, obstiné dans ses passions, mais dégoûté de son parti et probablement de son œuvre, laissant à cœux qui l'avaient approché le souvenir d'une nature supérieure, malheureusement dévoyée.

Autour de Cavaignac, étaient quelques jeunes hommes, fatiatiques, mais, comme lui, intrépides, apportant une certaine générosité dans leurs folles et criminelles entreprises, séduits par la fausse grandeur que semble revêtir parfois la violence, disposés à se croire des héros parce que, dans leur asseut contre la société, ils jounient bravement leurs têtes, oublinut que le mépris étourdi et orgueilleux de leurs propres vies ne pouvait les absoudre , de tant d'autres vies sacrifiées dans leurs rébellions avortées. Mette chevalerie n'était le fait que d'un petit nombre : la faction se trouvait composée, pour la plus grande part, d'éléments beaucoup moins purs : aventuriers et déclassés de toutes provenances, ambitieux déçus, misérables affamés de convoituses, débauchés en détresse, brutes échauffées de vin et de sang, vauriens en froid avec Dieu et le gendarme, jusqu'à des repris de justice, enfin tout ce ramassis que, comme au temps de Catilina, les conspirateurs, les fauteurs de politique violente, les révents de coups de main sont réduits à employer, à commander et aussi à suivre. C'est ce qui permettait alors à M. Royer-Collard de dire : « La République a contre elle les républicains d'autrefois et les républicains d'aujourd'hui. »

Ce parti, en 1831, n'ignorait pas qu'il était, dans la nation, une infime minorité, et ne se voyait aucune chance de devenir prochainement majorité. Ne lui parlez pas d'action parlementaire ou électorale. Sa prétention n'était pas de gagner peu à peu l'opinion, mais de s'emparer du pouvoir par un coup de force ou de surprise. A vrai dire même, il ne songent guère qu'à renverser ce qui existant. Godefroy Cavangano exposait dogme-



tiquement à M. Stuart Mill qu'à certaines époques, en face de maux accumulés depuis des siècles, le progrès consiste seulement à détruire, et que les gens de bien, fussent-ils la minorité, sont tenus d'y employer tous leurs efforts.

L'idéal de ces jeunes sectaires, — on l'a vu par le manifeste de Cavaignac, — était la Convention, jacobine au dedans, belliqueuse au dehors. Rien de neuf, ai ce n'est quelques premiers symptômes de ce socialisme qui prendra tant de place dons le mouvement révolutionnaire, vers la fin de la monarchie de Juillet '. Tous les écrits du parti, articles de journaux, brochures, livres d'histoire, étaient une évocation audocieuse des plus détestables souvenirs de 1793. Au bout de peu de temps, ou comptait par centaines les publications de ce genre. Aussi, dés 1831, M. de Salvandy dénonçait cette littérature où « s'étalait la forfanterie du crime : ; il montrait ceux qui « affectaient la passion malheureuse du sang, se rejetant dans le passé pour la satisfaire », « la jeunesse conviée au pied de la guillotine » que l'on transformait en « autel de la liberté ». « R'espérez pas, ajoutait-il, que ces débauches soient stériles. On imprime k quinze centimes, on colporte dans le peuple les discours immortels de Robespierre et de Saint-Just, moins, il est vrai, le grand discours en faveur de l'Être supréme... La poésse vient au secours de la prose épuisée. La Convention future a eu ses Tyrtées. » La Société des Amis du peuple faisait faire les bustes des terroristes, y compris Marat, et les distribuait à ses affidés. Après avoir assisté par hasard à l'une des séances de cette acciété et y avoir entendu Blanqui et Caveignac, Henri Heine écrivait : « La réunion avait l'odeur d'un vieil exemplaire, relu, gras et usé, du Monueur de 1793 » ; et il disait de ces orateurs



¹ Dans un procès où plumeurs agitateurs du partiétatent impliqués, l'un d'ext, Blanque, farant publiquement, dès pareurs 1883, la déchertion mivante : « Cosi est la guerra entre les riches et les pauvres; les riches l'ont voulue, pareu qu'ils ont été les agresseurs ; les prévilégiés vivont gransement de la sueur des pauvres. La Chambre des déjutés est une machine improyable qui braie vingt-cinq millions de payeurs et carq millions d'ouvriers, pour en tirer la substance qui est transfusée dans les veines des privilégiés. Les appôts sont le pillage des millions les classes laborieures, «

L'ATTAQUE RÉVOLUTIONNAIRE SOUS CASIMIR PÉRICE, 589 que « le dernier discours de Robespierre, du 8 thermidor, était leur évangile ' \* .

D'où venait cette résurrection audacieuse d'un passé jusqu'alors si discrédité? Cavaignae s'y trouvait conduit par tradition. de famille. En était-il de même chez ses jeunes compagnons? Saisst-on, entre eux et les vieux conventionnels, la trace de quelque relation? Sans doute 1830 avait rouvert les portes de la France sux « votants », exilés depuis 1815. Mais ceux-ci ne semblent pas avoir exercé alors grande action, oubliés, incomnus, ils se sont plaints d'avoir été traités comme des revenants incommodes, de n'avoir vu aucune main se tendre, aucune porte s'ouvrir "; ceux d'entre eux qui se portaient candidata aux élections de juillet 1831, Barrère entre autres, échousient partout. Le fut donc d'eux-mêmes, par une sorte d'inspiration propre, germée et éclose dans la fermentation de 1830, que les jeunes républicains cherchèrent à se créer des ancêtres en pleine Convention et à renouer une tradition interrompue pendant de longues années. Leur fanatiame se plaisait dans cette audace; il y tronvait cette saveur du scandale, ce plaisir de l'effroi cangé, dont les partis extrêmes ont toujours été friands. D'ailleurs, n'avaient-ils pas été précédés et comme encouragés dans cette réhabilitation révolutionnaire? Un républicain plus modéré, M. Sarrans, vonlant expliquer la dévotion de ses coreligionpaires aux souvenirs de 1793, rappelait comment M. Thiers et d'autres a avaient excusé les violences les plus coupables de la

3 Lettre de 10 février 1839. (De la France, p. 59 étaniv.) - L'abhé Lacardaire Scrivest, la 2 novembre 1832, au comte de Montelembert, en jurient des répablicaine : « Fore care adées, qui n'aussient peur de rien, ni de souvenir de Moret, ni d'un autre pire, s'il y en avait. s



M. Quinet était leur éche, quand îl écrivait : « J'ai vu mol-même, en 1830. le retour des conventionnels, exilés depuis 1915. Ce souvenir me navre encore en moment où j'écris. Personne ne leur tendst la main. Ils repararent étrangers dans feor propre maisso... Ils voulurent revoir leurs provinces natales on ils avaient été autrefois honorés, applaudis. Pas un souit ne s'ouvrit à sun ple séjour leur devint brentôt insupportable. Après s'être convainces qu'ils étaunt incom-modes sen vivants, ils se retirérent à l'écurt, dans quelque abri obsent, regrettant, comme l'un d'eux me l'a avoné, l'exil lointain d'où ils étment sortis, et trougent le retour pure cent fois que la mort qui ne pouvait tarder de sujvre, » (La Revolution, liv. XVII. § 13.)

révolution par l'impérieuse nécessité », et » prodigué les éloges aux hommes les plus épouvantablement célebres de cette epoque de sang ». N'était-il pas naturel que » ces sophismes, érigés en principe et inculqués dans des âmes vierges avec tout l'ascendant d'une persuasive éloquence, eussent égaré un certain nombre de jeunes gens »? Sculement M. Sarrans se demandait comment » ces historiens si hardis, ces philosophes si radicaux qui faisaient l'apologie de Saint-Just et de Danton », pouvaient maintenant » provoquer sans rougir des supplices contre les disciples qu'ils out acquis, involontairement peut-être »; et il s'étonnait de les entendre » s'écrier sujourd'hui que tout va tomber dans le choos de l'anarchie, parce que leur parole a été entendue et que leurs enseignements ent laissé des traces ! ».

En 1831, le parti républicain était tristement représenté dans la presse. Son principal organe était la Tribune, journal d'une violence impudente, mais de peu de crédit politique et moral. Par un contraste singulier, cette femile de carrefour, de club et d'émeute avait pour rédacteur un jeune Méridional, de gracieuse tournure, à la physionomie fine et sensuelle, aux cheveux abondente et un pen crépus, trahissant en tout la recherche de l'élégance et du bien-être, le dégoût du commun et du grosser, avec une sorte de fatuité hautaine qui devait le faire surnommer le marquis de la révolution », esprit aiguisé, léger, facile avec undolence, sceptique, plus volontiers permiteur qu'enthonsiaste, mélant à la gaminerie destructive de Desmoulius quelque chose de le raillerie dissolvante de Besumerchais, affamé de toutes les jouissances, de toutes les voluptés, aussi bien de celles de l'esprit que des autres beaucoup moins délicates, et semblant par nature mieux fuit pour être le bel esprit d'une aristocratie épicurienne que le scribe du pacobinisme; plus tard, il devait acquérir une notoriété et une importance que les violences tapageuses de son début ne parvensient pas à lui donner : il s'appelast Armand Marrast. Comment était-il arrivé dans le bassi



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Scenars, La Payers après la resolution de 1880, t. [1, p. 258-880.

presse révolutionnaire? Par le plus vulgaire des chemins. Mattre d'étude, puis professeur dans un petit collége des Landes, il avait été, à la fin de la Restauration, disgracié pour ses opinions politiques. Venu à Paris après la révolution de Juillet, il avait, dit-on, sollicité sans succès diverses places, entre autres celle de lecteur du Roi. Par ressentiment et par besoin, il était entré à la Tribune, d'abord comme critique théâtral, ensuite comme principal rédacteur politique.

Si babile écrivain que fût Marrast, il n'était en situation de donner au parti auquel il prétait sa plume ni grande consistance, ni haute considération. Ce parti fit une acquisition plus considérable le jour où, en janvier 1832, le rédacteur en chef du National, Armand Carrel, se déclare désabusé de la monarchie par l'épreuve qu'il venait d'en faire, et passa ouvertement à la république, lui apportant son talent, son caractère, et le crédit d'un journal qui avait joué un rôle décisif dans la révolution !. C'était, chez cet écrivem, une attitude toute nouvelle. A la veille de 1830, quand il faisait campagne contre M. de Polignac, il n'avait révé qu'un nouveau 1688 et s'était défendu, à plusieurs reprises, de songer seulement à la République. Après les jouraées de Juillet, on l'avait vu au milieu des vainqueurs et des satisfaits, parmi ceux qui se félicitaient d'avoir fait ce qu'ils youlaient et dans la mesure où ils le youlaient. Il se vantait même, dans le National, d'avoir eu, l'un des premiers, l'idée de porter au trône le duc d'Orléans. Aussi proclamait-il qu'il ne se tournerait pas contre un résultat auquel il avait travaillé de tous ses moyens », et qui était « la réalisation de ses plus anciennes espérances 1 ». Il défendait alors la monarchie nouvelle contre les pessamistes, les défiants, les impatients, les théoriciens = ; blamait ceux qui voulaient continuer la guerre, comme sous la Restauration; désavousit surtout les traditions de 1793, pour se poser en disciple de Royer-Collard, de Camille Jordan et du général Poy , et combattait les préven-

I Hational du 2 janvier 1831.

<sup>2</sup> Ibid. du 20 noût 1830

 <sup>1517.</sup> du 30 coptambre 4830.

tions démocratiques et socialistes, en faisant l'éloge de cette « classe moyenne », de cette « glorieuse et loyale bourgeoisie » dont la » prépondérance » lui paraissait un fait heureux <sup>1</sup>. En venaît-il, avec le temps, à faire opposition au gouvernement sur certains points, notamment sur les questions étrangères, il protestait toujours de son attachement à « notre jeune et mille fois légitime royauté <sup>2</sup> ».

Mais bientôt son opposition devient plus irritée, son langue plus apre. Ce n'est pas seulement le ton, ce sont les idées qui se modifient. L'homme qui tout à l'heure répudiait 1793, en arrive à faire de sang-froid l'apologie du meurtre de Louis XVI. Le même, qui célébrait la « prépondérance de la bourgeoisie », se plaint qu'on ait « laissé le peuple dehors », et réclame l' - émancipation des classes inférieures ». Néanmoins, en octobre 1831, il constate encore la « puissance d'effroi attachée à ce mot de république » ; il n'ose pas briser avec la royauté; sculement il prétend de plus en plus l'entourer d'institutions républicaines, de façon à avoir « la république, moins le mot qui seul fait peur » ; il doute que le pays veuille supporter une monarchie même ainsi réduite, il s'attaque à Louis-Philippe, pose sur son enfance et sur son éducation des interrogations ontrageantes; il s'efforce surtout d'abaisser la royauté, declare que le Roi est l' = obligé - du peuple, que « la reconnaissance doit être du côté du donataire, non du donateur . Aussi, à la fin de 1831, n'a-t-il plus qu'une dernière marche à descendre, et non la plus haute, pour rejoindre les républicains. Cette descente s'est faite progressivement; si l'on compare l'article du jour à celui de la veille, la trapsition est à peine sensible ; mais entre le point de départ et celui d'arrivée, la distance est grande.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Asticles des 12 et 21 septembre 1850.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bud. des 1° et 5 novembre 1830. — Carrel dissit encore, le 32 décembre 1830 : « L'intérêt bien entenda de l'immense majorité des citoyens de Paris, c'est, aujourd'has comme au 30 juillet, la consolidation du trône éteré par le velonté autionale, parce qu'on ne pent rien mettre à la place... La democratic absolue nous diviscrest, nous amorant les uns contre les antres. »

<sup>\*</sup> Voir patrim dans le National de 1831, notamment les articles des 3, 20 mar, 19 juin, 16 juillet, 5 setobre.

Quelle est la cause de ce changement? Est-ce, chez Carrel, le dépit de n'avoir reçu de la monarchie nouvelle que l'offre d'une tres-modeste préfecture 1, alors qu'un autre rédacteur du National, M. Thiers, était bien mieux traité? Cette fortune si différente froissa-t-elle une susceptibilité depuis longtemps souffrante, trop fière pour se plaindre, mais qui s'aigrissait dans le silence où elle s'enfermait? Le regret et l'irritation du journaliste ne durent-ils pas même être d'autant plus vifa, qu'il avait devantage les goûts et les aptitudes de l'action? M. Dupin ne vent voir que cette explication; mais pent-être est-il porté, par nature d'esprit et par expérience personnelle, à chercher surtout les motifs de ce genre. D'autres pourraient être indiqués : l'impatience croissante de l'opposition, surtout dans les questions étrangères où le Roi intervenait d'une façon si décisive et devait paraître le principal obstacle à la revanche de Waterloo, le besoin de flatter les passions démocratiques et de les suivre pour paraître les commander, faiblesse accoutumée des hommes de gauche, même des plus hantains et des plus braves. Et puis Carrel avait-il jamais été vraiment monarchiste? Se trompait-il quand, répondant aux reproches de M. Thiers, il affirmait que la polémique de leur ancien National, sous la Restauration, n'avait pas été au fond moins destructive du principe monarchique que ne l'était celle du National de 1832, devenu ouvertement républicain? Il rappelait alors cet article où M. Thiers, avant la révolution de Jaillet, avait indiqué que les esprits pourraient être un jour amenés à traverser l'Atlantique, pour trouver la solution cherchée d'abord en Angleterre; puis il ajoutait : « Nous avons fait le grand voyage entrevu par M. Threes. .

Au premier moment, le nouveau venu sut médiocrement reçu dans le parti républicain : il se heurtait aux jalousies de ceux dont il menaçait l'importance et à la méhance qui a toujours eté le fond des jacobins. « Il est bon de savoir avec qui t'on va »,

Google

38

<sup>\*</sup> Il s'agistait de la préfecture du Cantal. On a det, pour exeuer l'imprudente interférance de cette offre, que l'irrégularité de la vie preés de Carri ne permettest pas de lui dounée un poste plus un veu.

s'écriait la Tribune, en prenant des airs de pudeur alarmée, et elle adressait aux rédacteurs du National une sorte d'interrogatoire combiné de façon à les rendre suspects s'ils se taisaient, à les humher s'ils répondaient. Carrel releva avec hauteur ce mauvais procédé. Malgré ce premier acqueil, il n'en devait pas moins devenir, avant peu, par son talent, par son caractère et par son renom, le personnage le plus en vue du parti républicain, celui que du debors on regardera comme son chef : autorité apparente, il est vrai, apportant plus de responsabilité que de pouvoir. Il se verra impuissant à discipliner, à purifier, à « libéraliser » son nouveau parts, à substituer, dans son programme, l'idéal américain à la tradition jacobine Alors commenceront pour lui des déboires et des dégoûts mortels qu'il faudra reconter plus tard, car c'est une des pages les plus tristement instructives de l'histoire du parti républicain. Quant à présent, c'est-à-dire dans les derniers mois du ministère Périer, le néophyte est encore tout à l'illusion et à l'échauffement de sa foi récente, à l'attrait des bardiesses et des périls de son rôle, à cette sorte de satisfaction éphémère, de paix trompense, que l'esprit goûte parfois, au premier moment, dans les thèses absolues. Du reste, comme beaucoup, il eroit la monarchie peu solide, il s'attend à la vour renversée d'une heure à l'autre, et il se flatte d'avoir été habile et prévoyant, en prenaut position pour le jour où cette auguession sera ouverte.

#### ΙŢ

Voulant désigner le parti que nous venous d'étudier, M. de Salvandy disait, en 1831 : « Ce parti qu'on appelle tantot bonapartiste, tantôt républicain » · double qualification qu'il semble étrange, au premier abord, de voir appliquer aux mêmes hommes; mais ceux-là n'en seront point surpris qui se rappelleront qu'un semblable mélange s'était déjà produit dans l'opgo-

#### L'ATTAQUE RÉVOLUZIONNAIRE SOUS GASHIER FÉRIKE. 505

sition « libérale », sous le précédent régime . Le bonspartisme, si vivace en 1820 et 1822, avait semblé s'assoupir vers la fin de la Restauration. Les journées de Juillet le réveillèrent, et l'on put se demander si la réspossition du drapeau tricolore ne serait pas le signal de sa revanche. Il ne se trouva pas sans douts assez organisé pour proposer son candidat au trône vacant; mais partout ce fut comme une efflorescence de napoléonisme. On crut pouvoir d'autant plus impanément la laisser se produire qu'aucua prétendant ne paraissait en mesure d'en recueilhe immédiatement le profit. La littérature grande et petite cheschart la son respiration, et Victor Rugo menut le chœur nombreux et brayant de l'impérialisme poétique, pendant que Barbier demeurait à peu près seul à protester contre l' «idole ». Il n'était pas de théâtre où l'on ne mit en scène Napoléon à tous les âges et dans toutes les postures \*. Qui se fût promené dans Paris, en regardant aux varmes des marchands de grayures on de statuettes, en femiletant les brochures, en écoutant les chausons populaires ou les harangues de carrefour, eût pu supposer que la révolution de 1830 venait de restaurer la dynastie empériale. Le gouvernement semblast d'ailleurs aider

1 Voir mon etado sur la Parte libéral sous la Renduration, p. 149 à 158,

a-Vous d'aurez ancon a-ivert. Si cons a aviez ganté rancimo Au grand bacco qu'adiante l'aurecta.

Bufin, dans une beuffennerse sacruége, où le christianisme éta t truts e sume





On donnait au Grque le Parsage du mant Saint-Bernard et toute une série de priese sur l'Empereur; à la Poste Saint-Martin, Schambrum et Sainte-Helène, à un autre theâtre, l'Empereur. Un peu plus tard, on représentait au Vandeville Bonaparte lieutenant d'artilleria; aux Variétés, Napoleon à Berlin, à la Gatte, la Maimeison et Sainte-Hélène, à l'Opéra-Comégon, Joséphine; ou le Ratour de Wagrem; su théâtre du Luxembourg, Quatorie Ans de le vie de Napoléon, aux Nouveautés, Napoleon à Brienne, où lerble de Napoléon était joné par mademoiselle Deparet, et le File de l'homme, où entre même actrice termit le parsonnage du duc de Raichstadt; à l'Odéon, Treate Ans de l'histoire de France, par Alexandre Dumas. Dans les paties vandevilles du haulevard, on glasset une soème du temps de l'Empire, et, si c'était possible, on faisait paraître al'homme vius-même ; on croyait alors le mecès assuré. Il n'était pas jusqu'au théâtre ministure de M. Comts que s'offelt un Napoleon ett raccourer. A l'Ambigu, dans une apothèsee de Benjamin Constant, on faisait duré par Talus à madame de Stail, dans les Chemps Élysées.

à cette illusion avec un rare désintéressament : inaugurant cette politique un peu naïve qui devait aboutir, en 1840, au « retour des cendres de l'Empereur », il rétablissait la statue du grand homme sur la colonne Vendôme <sup>1</sup>, de la même main qui grattait partout les lys de la maison de France.

Dans cette effervescence bonapartiste, l'opposition vit comme une force sans emploi, dont elle crut habile de s'emparer. Elle s'en servit surtout dans les questions étrangères, ne fût-ce qu'en humiliant, par les souvenirs impériaux, les débuts nécessairement un peu timides de la nouvelle monarchie. Ses meacurs se réclamaient des Ceut-Jours, au moins autant que de 1789 et de 1792, et chez beaucoup d'entre eux, on serait embarrassé de dire ce qui prévalant, de la prétention libérale ou de la dévotion papoléonienne : chez M. Mauguin et le général Lamarque, c'était évidemment la seconde. Au Parlement, toutes les fois qu'une proposition ou une pétition avait une couleur bonapartiste, la ganche l'appuyait chaleureusement, qu'il s'agit de ratifier rétrospectivement les grades conférés en 1815, de rameper le corps de l'Empereur, ou de transférer au Panthéon les dépouilles du maréchal Ney. Était-il question de mettre, dans une loi de bannissement, les Bourbons sur la même ligne que les Napoléon, M. des Salverte protestait à la tribune contre

la mythologie a pu l'être, de notre temps, dans certaines opérattes, on montrait Napoléon en paradis. Il y était « soul, au-dessus de tous », et l'on y faisses chanter au vieux soldat :

> On craindrast qu'un jour de gogantie, Le caporal disc en Bon Den Ot' tol d'12 que j' m'y mette!

Dans chaque théâtre, on cherchait quel acteur, par en saille, par son profi, par sa façon de meure les mains derrière le dos, de jouer de la lorgnette, de parler bref, pouvait le mieux representer Napoléon. Gobert, à la Porte Saut-Martin. Edmond, au Cirque, l'étaient fait ainsi une sorte de réputation. La parodie s'en mêts. Aux Veriétés, on voyait arriver tous les Napoléons à la file, en bon ordre, au pos militure, ayant en tête la petit Napoléon du Théâtre miniature. Ils se rangement en ligne, exécutoient au commandement tous les gettes et mouvements connacrés; ils prosongaient tous à la fois les mêmes mes historiques : « Soldats, je suis content de vous... Soldats, du haut des pyrémides, etc., etc., »

<sup>1</sup> Ordonamee du 8 avril 1831.

### L'ATTAQUE RÉVOLUTIONNAIRE SOUS GASIMIR PÉRIER. 597

l'outrage fait à ces dernière. Mêmes sentiments dans la presse. Bientôt, en août 1832, tous les journaux de gauche célébreront pieusement les funérailles du duc de Reichstadt. Dans le National, Carrel ne pouvait parler sans enthousiasme de l'Empereur, sans attendrissement de son fils, il se « faisait gloire d'être de l'école de Napoléon 1 », et le proclamait » le grand esprit dont les traditions ont auspiré le peu de bien qui s'est fait depuis quinze ans \* . Ne lui objectez pas, avec M. Thiers, que l'auteur du 18 bromaire « avait renversé à coups de pied le premier essai de la république » , il qualifiait cette parole d'indécente, et il invoquoit natvement le témoignage du général Bertrand, 4 cet ami fidèle de Napoléon », déclarant à la tribune que, · dans ses conversations intimes, l'Empereur parlait du régime républicain avec infiniment d'estime et confessait qu'il se fut contenté du poste de directeur à son retour d'Égypte, si l'âge requis ne lus eût manqué \* . Sans doute, Carrel se défendait de vouloir, pour le moment, une restauration impériale 4 ; cette évocation du passé était, surtout pour lui, une machine de guerre contre le présent. « Le jour où Bonaparte est mort, disait-il, il est devenu le type de toutes les oppositions faites et à faire aux gouvernements monarchiques qui se succéderont en France; il a réuni en lui tant de puissance que chaque parti peut l'opposer à ce qui lui paraît sans force, sans ensemble et sans dignité. - Mais ce republicain était bien avengle, s'il ne voyait pas qu'une telle opposition préparait, pour l'avenir, le succès de la cause bonapartiste, au moins autant qu'elle nuisait actuellemement à la monarchie. Les penseurs et les érudits n'échappaient pas plus que les hommes d'action à cette obsession napoléonienne; voyez Edgar Quinet : encore inconnu à cette époque, il écrivait son poème de Napoleon, où il faisant du

Article du B mars 1882.

<sup>2</sup> Hed, du 4 octobre 1830.

<sup>8</sup> Ibid. du 22 mars 1834.

<sup>• »</sup> La France, — écretait Carrel on noût 1832 au moment de la mort du due de Reichstadt, — ne voulait pas d'un necessed Napotéan p est alle, elle seule, qui continuera le grand homme. «

vaincu de Waterloo l'incarnation gigantesque et romantique de la démocratie, cherchaît à réveiller dans la France de 1830 les ressentiments de 1815, et révait une sorte de république mélangée d'empire, sur laquelle planerait l'homme qui avait vaincu les dynasties du vieux monde.

Ce n'était pas dans la partie la plus violemment révolutionnaire de l'opposition que le bonapartisme était le moins visible. La Tribune, organe du jacobinisme extrême, comptait parmi ses collaborateurs M. Belmontet, déjà, à cette époque, apôtre zélé, en vers et en prose, du culte napoléonien; cet écrivain annoncast que « la république devast nous venir à travers Napoléon II ., et cette opinion lui valait d'être recommandé sux decteurs par les chefs de la gauche. Une autre feuille de même couleur et qui avait pour gérant M. Antony Thouret, la Révolusion, soutennit, d'une façon plus ouverte encure, la cause du fils de l'Empereur ; elle demandant « l'appel au peuple » et déclarait que Napoléon II serait seul capable de donner les «institutions républicames », promises dans le prétendu programme de l'Hôtel de ville 1. Le bonapartisme ne se manifestait-il pas jusque dans les émeutes? Le 9 mai 1831, les républicaiss avaient organisé un banquet aux Vendanges de Bourgoque, pour célébrer le récent acquittement de Godefroy Cavaignac et de ses amis; le repas terminé, les convives se dirigérent processionnellement, au chant de la Morseillaise, vers la place Vesdome, entourèrent la colonne et se livrèrent, en l'honneur du grand homms, à des danses patriotiques accompagnées de chants séditieux. C'était, pour eux, un lieu habituel de pèlerinage; quelques jours auparavant, le 5 mai, anniversaire de la mort de l'Empéreur, la grille et la base du monument avaiest été surchargées de couronnes; le gouvernement les ayant fait enlever, à cause des attroupements qui en résultaient, il y est une tentative d'émeute, où l'on acclama la république, tout en distribuant des portraits du duc de Reichstadt. Lors des émes-

<sup>9</sup> M. Thomes fot condamné de ce chef à trois mois de prieste, le Y févrir 1832. Il se fere remarquer pareit les républicares les plus exultés de 1846.

tes de septembre, après la chate de Varsovie, on criait : Vive l'Empereur l'en méma temps que : Vive la république l'et : Vive la Pologne ! L'austère et farouche Godefroy Gavaignac n'échappait pas lui-même aux compromissions de ce genre; en 1832, accompagné de Guinard et de Bastide, il eut, en Angleterre, plusieurs entretiens avec le comte de Survilliers, naguère le roi Joseph, qui, depuis la révolution de Juillet, se remusit pour rétablir en France la fortune de sa maison . Il paratt qu'on me put s'entendre; mais le fait seul de l'entrevue est significatif.

A cette époque, du reste, presque tous les hommes importants du parts républicain étaient ou vont se mettre en relation avec les princes de la famille impérials. Béranger dédiait à cent-ci ses houveaux volumes de poésie, leur exprimait son régret de voir maintenir leur expulsion du territoire français : c'est ce qu'il appelait « être bonapartiste comme le peuple, mais nullement impérialiste ». On verre bientôt Carrel, découragé, écouter les ouvertures et caresser les ambitieuses espérances du prince Louis-Napoléon \*. Il n'était pas jusqu'à La Fayette, naguère adversaire si vif de l'empire, qui n'eût des rapports suspects avec ce prince \*. Celui-ci, de son côté, tout entier déjà

\* Co fair net rapporté dans les Mémoures et Correspondence du rui Jérôme, et suproduit dans l'Histoire du second Empire, par M. Taxile Delord.

Pen de temps avant la mort de Carrel, vers 1835, le prince Louis-Napoléon lui envoya un de ses agente, M. de Perugny. La conversation s'engagen. Garrel se montre découragé de l'etat du parti républicain, se plaignant surtout du manque de chef. Il fut alors question du prince. « Le nom qu'il porte, dit Garrel, est le plus grand des tomps modernes; s'est le seul qui puisse exciter fortement les sympathies du peuple français. 81 ce jeune homme suit comprendre les nouvenux intérêts de la France, s'il suit oublier ses droits de légitimaté superials pour ne se rappeler que la souveraineté du peuple, il peut être appele à jouer un grand rôle. » (Lagre, Le prince Napoléon à Strasboury, Paris, 1838.)

C'est ancora M. Laity qui a fait cette révélation. Voice comme il vaccoute le fait : « En 1833, le général La Fayette fit dire au prince qu'il désurait beaucoup avoir une entrevoe avec lui... Le rendez-vous fut donné. La général reçut le prince evec la plus grande cardialité; il lui avous qu'il se repentant craellement de ce qu'il avait sude à faire an Juillet; mais, ajoutait-il, la Prance n'est pas républicaire, et nous n'avions alors personne à placer à le tête de la aution; en croyait Napoléon II prisonnier à Vienne. Il engages fortement Rapoléon-Louis à saisir la première accessos favorable de revenir en France, sur, dissibili, ce

à la pensée de relever sa maison, ne négligeait rien pour se mettre dans les bonnes grâces des hommes de gauche. Dès 1832, il déclarait, dans ses Réveries politiques, avoir des « principes entièrement républicains »; il s'indignait contre « ceux qui avaient flétri la belle révolution de Juillet », et « qui, redoutant de planter l'arbre de la liberté, ne voulaient qu'en greffer les rameaux sur un trone que les siècles avaient pourri et dont la civilisation ne voulait plus ». Il joignait à ces Réveries un Projet de constitution, où se mélaient le nom de république, l'étublissement d'un souverain héréditaire et inviolable, la souveraineté du peuple, le suffrage universel, le plébiscite ratifiant l'avénement de l'héritier du trône, l'élection des juges, le droit au travail et à l'assistance.

Le caractère bonapartiste de l'opposition révolutionnaire et républicaine était a manifeste, que, dès le premier jour, il frappuit les contemporains. Plusieurs de caux-ci le signalèrent en 1831, peu après l'avénement de Casimir Périer. Pendant que M. Thiers dénonçait, dans une brochure, « les anarchistes se servant du nom de Kapoléon, parce qu'ils le trouvaient plus glorieux que le leur 1 », La Payette, alors encore en méhance de l'empire, disait dans une lettre intime : « Beaucoup de répablicains renouvellent la fable du Cheval et de l'Homme, et croient qu'en se laissant monter sur le corps par le bonapartisme, ils s'en débarrameront ensuite, ce qui est une grande errens \*. . A la même époque, un observateur clairvoyant et impartial, le baron d'Eckstein, écrivait dans le Correspondant : • Malgré leur démocratie radicale, les clubs sont exploités, à leur insu, par l'esprit bonapartiste. Tel n'est pas l'intérêt des clubs, mais il leur faut des auxiliaires puissants. Or ces auxiliaires finiront par dominer nos radicaux; et ai les affaires de la Prance prenaient une funeste tournure, les jeunes républicans,



genvamement-di ne pouvez par se contenue, et votre nem est le saul populaire; anfin il lui promit de Luider de teus ses moyens, lereque le mousest seroit arrivé. »

La Monerchie de 1850 (1831).

Lettre du 22 juin 1834. Memoires de La Fayette, t. VI.

L'ATTAQUE RÉVOLUTIONNAIRE SOUS CASIMIR PÉRIER. 601
qui s'abendonnent à ce mouvement des clubs par un besoin
d'activité mal dirigé, auraient à s'en repentir; il est vrai que
beaucoup d'entre eux abandonneront alors la carrière des principes pour la carrière plus lucrative des ambitions. • Peut-on
dire que l'événement ait démenti cette prédiction?

FIN DU TOME PREMIER,



Onginal from UNIVERSITY OF VIRGINIA

## TABLE DES MATIÈRES

### LIVRE PREMIER

LE LENDRMAIN D'UNE RÉVOLUTION (SUILLET 1836 — 18 MAIN 1931)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pagen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Computer presents. — L'éventreprenent de la montager montage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _     |
| (19 juilles — 14 wors 1600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     |
| I. Pourques wors ne racontens pas les journées de Juffet. La situation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| dans la sorrée du 39 juilles. Les doputés et l'Etôtel de ville. La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _     |
| Fayette, and a base of the angle of the second of the seco | 2     |
| II. Pendant le mait du 29 au 30 juillet, proclamations posset le con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| distance du dus d'Oriéans. Accusel favorable des députés. Colèce<br>de l'Hôtel de ville. Les ééputés, résmis le 30, favitent le dus d'Or-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| lans à exercer les fonctions de lieutenant général. Acceptation de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| prince as have a construct to make the general Acceptance of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7     |
| III. Dans la matinée du 31, egitation croissente à l'Hôtel de ville contre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •     |
| le due d'Orléann. Les deux partis se disputent La Fayette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.    |
| IV. Le lientenant général, accompagné des députés, se rend à l'élêtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _     |
| de ville, dans l'après midi du 84. Sen corrège. A coueit d'abord des-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| teux et menaçant. Le duc et la Payette au balcon. Ovation. La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Fayette teats varaement d'imposer, après coup, un programme au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| fatur roi. Succès de la visite à l'Hôtel de ville, mais compromissions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| et périls qui en résultent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17    |
| V. La lieutenant général preud eu main le gouvernement. Il rompt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| chaque jour davantage eves Chiefes X. Expedition de Rambouillet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26    |
| VI. Bécarion des Chambres le 8 août. Le question des «giranties» prés-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| lables. Proposition de M. Bérard. La commission dépose son rap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| port, le 6 soût au soir. Gracters de son œuvre. Comment est résolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| te problème de l'origine de la monarchie nouvelle. Modifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| apportées à la Charte. Question de la gairie. Déhat hâtif, en séence,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| le 7. Adhésion de la Chembre des pairs. Détails régles dans la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| journée du 8. Séance soleanelle du 9 soût et proclamation de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| royant seuvelle. Physionomie du Paisis-Royal. Joie et illusions du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| publicate and constant and the constant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 28    |
| Construe II. — Le restinge equipmes et la horstreon expérieures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.0   |
| (11 acct — 2 novembre 1889)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45    |
| Le ministère du 11 soit. Le péril extérieur, toite de la révolution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| La Samto-Alliance, dissouth à la fia du la Restauration, se reforme è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |



|                            | la magnelle des fréncessesses de Justine. Attitude belliqueses des vive-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                            | letionneures français, Louis elimonne. La gasere odt eté un desettre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                            | Engage et dénation passifiques de Louis-Philippe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149                             |
| 11                         | La monarchie apprella cherche à se foire reconneltre. l'agen dont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                            | alle se prisente à l'Europe. L'Anglessere consect à la reconnais-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                            | mace. Dispositions du mar Kisolas, de Mr. de Metteruch et du rei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |
|                            | Frederic-Guillaume III. L'Anusche et la Presse se decident à la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                            | reconnecteurs. Dans qualita conditions in our et les actres pers-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                            | moon surent l'example donné.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | W                               |
| 101                        | Révolution beign l'interêts contra sus de la France et des personnes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                            | austrage tales. Péril de guerre. Comment l'éviter, sons secrifier l'in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|                            | errit français? Le principe de non-intervention, i misente avec i At-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                            | gletarre et la solution romise à la conférence de Lendres. La Frecen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|                            | renougant à tente america, se harte à pourrière l'indépendance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                            | et la noutrolité de la Belgrque. Promues consès de cette politique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                            | Si l'on no peus feure deventage, la feute en est à la rérefutien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 00                              |
|                            | rns [f], — Le parates menteran er a. mem terrinamen (il soft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                               |
| CENTRE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60                              |
|                            | — 2 novembre 1830).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
| - 14                       | Does politiques en prejunes. Le « Rémisson » et le « Menvement »,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
|                            | Personne alors un sangu à chosen nottement entre ou politoques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
|                            | Rast d'aspeit de Louis-Philippe. Les deux tendances esprésantes et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                               |
|                            | somme miliées dans le manatere. Lour form comparés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23                              |
| - 11.                      | Charles 2 s'embarque à Cherbourg. Le parti reyslate mable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |
|                            | monner, Le partique der places et l'ensurrection des solfsesteurs. L'ad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
|                            | menteration met difendus per les manetess. Même facblesse dans les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|                            | - 45 11 1 10 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| ·                          | pures questions. La perrette se exet shingé à courtiere l'apprit de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |
|                            | surves questions. La perrore se court shingé à constitue l'espeit de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91                              |
| mr.                        | surres questions. La perropir se cont chiegé à constitue l'aspeit de<br>dissedre et de révolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|                            | surres questions. La pervoir se cont chiegé à constitue l'aspeit de<br>désardre et de révolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91                              |
|                            | surres questanne. La perrente se cont abligé à constitue l'aspeit de<br>déserdre et de révolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100                             |
| ıv.                        | nures questions. La pervoir se cont chiegé à constitue l'aspeit de<br>déserdre et de révolte.<br>L'éast de la proces. Les clubs, Les moniformiens additionem. Im-<br>pulsance de la répression.<br>La reparté abantier et finance, Les res-citoyes. Leuis-Philippe et<br>Boers IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| ıv.                        | nutres questions. La penveir se cont chiegé à constituy l'aspeit de<br>dissedre et de révele.  L'éant de la presse. Les ciules, Les moniformismes néditeures. Im-<br>pulazance de la répression.  La reyauté abaunte et francée, Les res-citoyes. Leuis-Philippe et.  Beers IV  Detroise des afforce et malaise général, Vallété de réseaux dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                             |
| ıv.                        | nures questions. La pervoir se cont chirgé à constitue l'aspeit de désardre et de révolte.  L'éant de la protes. Les clubs, Les monifortations afditioness. Impulatance de la répression.  La reyauté abauxée et francée, Le res-citoyes. Leuis-Philippe et Beers IV  Detrous des affectes et malaite général, Vallété de résenue desse le public et dans une partre de monsteles. Descentes sur les clubs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100                             |
| ıv.                        | nures questions. La pervoir se cont chirgé à contritor l'aspeit de déserdre et de révolte.  L'éant de la protos. Les ciule, Les monifortations additionem. Impulatance de la répression.  La reyauté abannée et finance, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Betresse des afforces et malaise général, Valléité de réserton dans le public et dans une partie de manaides. Desenates sur les clube à le Chamber. Le population disposes elle-même le ciule des dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                             |
| ĮV.<br>₩.                  | nures questions. La pervoir se cont chirgé à contricte l'aspeit de déserdre et de révolre.  L'éant de la protos. Les ciule, Les monifestations additionem. Impulatance de la répression.  La reyauté abantée et francée, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Detroise des affectes et malaise général, Valléité de résetion dans le public et dans une partie du manastère. Determine sur les alube à le Chambre. Le population dispurse elle-même le ciule des Ame du propie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100                             |
| ĮV.<br>₩.                  | nures questions. La pervoir se cont shing à continte l'aspeit de déserdre et de révolte.  L'éant de la proces. Les séules, Les monifortations séditeures. Impuissance de la répression.  La repuett absurée et fauntée, Les res-citoyets. Leuis-Philippe et Beers IV  Detroise des affectes et malaite général, Valiété de résetues desse le public et dans une partre de monastère. Detention sur les alube à le Chambre. Le population dispurse elle-même le circle des Ause de propie.  La Chambre, sue incertimées, sen impopularité et es inmittée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100                             |
| ĮV.<br>₩.                  | sures questions. La pervoir se cont chirgé à constitue l'aspeit de déserdre et de révolte.  L'éant de la protes. Les clubs, Les montfestateurs additionem. Impulsance de la répression.  La reparté abantée et finance, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Detresse des affectes et mainité général. Vallété de résentes dans le public et dans une portre de montées. Distension sur les clubs à le Chambre. Le population dispute elle-même le club des âuns du prople.  La Chambre, sus incertituées, sen impopulatité et es inmittade.  Mus en accention des monetres de Charles X. Passance exercises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                             |
| ĮV.<br>₩.                  | surres questions. La pervoir se cont chirgé à contrinte l'aspeit de déserdre et de révolte.  L'éant de la protes. Les clubs, Les moniformiteurs néditeures, les-pointances de la répression.  La reyauté abannée et finance, Le res-citoyet. Leuis-Phélippe et Beers IV  Detresse des afforces et malaite général, Vallété de résentes dans le public et dans une pertre du monstère. Detresses sur les clubs à le Chambre. Le population disposes elle-même le club des Auns des propie.  La Chambre, me incertimées, sen impopularité et en inmittade.  Muss en accountes des monstres de Charles X. Passane encoins, Adresse de la Chambre, in miant le Res a supprimer in pous de mort,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100                             |
| ĮV.<br>₩.                  | sures questions. La pervoir se cont chirgé à constitue l'aspeit de déserdre et de révolte.  L'éant de la protes. Les clubs, Les montfestateurs additionem. Impulsance de la répression.  La reparté abantée et finance, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Detresse des affectes et mainité général. Vallété de résentes dans le public et dans une portre de montées. Distension sur les clubs à le Chambre. Le population dispute elle-même le club des âuns du prople.  La Chambre, sus incertituées, sen impopulatité et es inmittade.  Mus en accention des monetres de Charles X. Passance exercises.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100                             |
| 1V.<br>V.<br>VII.          | surces questions. La pervoir se cont chirgé à contricte l'aspeit de déserdre et de révolve.  L'éant de la protes. Les clubs, Les moniferenteurs additionem. Impuliazace de la répression.  La reyauté abantée et francée, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Berrs IV  Betresse des afferres et malaise général, Valléité de résettes desse le public et dans une partie de monstrès. Desentes sur les clubs à le Chambre. Le population dispurse elle-intere le club des Ame du propie.  La Chambre, sus incertitudes, sus impopulatité et es inminée.  Mon en accession des monstres de Charles X. Possons exercies, Adresse de la Chambre, in mient le Bor a supprimer in point de mors, Colore des révolutionsoires. Émoutes des 17 et 18 extehre. Attitude piosyable des monstress.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                             |
| 1V.<br>V.<br>VII.          | sures questions. La pervoir se cont shirgé à continte l'apprit de déserdre et de révolve.  L'éant de la protes. Les séules, Les monifortations afditionem. Impuissance de la répression.  La reputit absunée et francée, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Betresse des afferres et malaite général, Valléité de résetues dans le public et dans une partie de monstrère. Desentes sur les séules à le Chambre. Le population dispurse elle-même le sinh des Aume du propie.  La Chambre, sus incertituées, son impopulatité et es lemitude.  Mun en accountres des monstres de Charice X. Pousses encreies.  Adresse de la Chambre, in utant le Roi a supprimer in passe de mort, Colore des révolutionssieus. Émoutes des 17 et 18 accobre. Attitude pitoyable des monstress. Émoutes des 17 et 18 accobre. Attitude pitoyable des monstress. M. Courses et le des de Breglie venient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>206<br>110<br>113        |
| 1V.<br>V.<br>VII.          | sures questans. La pervoir se cont shire à continte l'aprit de désertre et de révolte.  L'éart de la proce. Les séule, Les monfestateurs séditeures, la-puissance de la répression.  La reyauté abantée et fauntée, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Betresse des afferres et malaite général, Valiété de résetues dans le public et dans une partre de monsteles. Desenteur sur les séules à le Chambre. Le population dispurée elle-même le sinh des Auso de propie.  La Chambre, sus incertitudes, son impopularité et es inmittade.  Mun en accentres des monstres de Charles I, Pousses encevies, Adresse de la Chambre, invitant le Bot a supprisser in passe de most, Colore des révolutionssieux. Émoutes des IT et 18 estabre. Attitude pitoyable des monstres. Mun de faire l'épreuve de la politique de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100<br>206<br>110<br>113        |
| 1V.<br>V.<br>VII.          | sures questions. La pervoir se cont shirgé à continte l'apprit de déserdre et de révolve.  L'éant de la protes. Les séules, Les monifortations afditionem. Impuissance de la répression.  La reputit absunée et francée, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Betresse des afferres et malaite général, Valléité de résetues dans le public et dans une partie de monstrère. Desentes sur les séules à le Chambre. Le population dispurse elle-même le sinh des Aume du propie.  La Chambre, sus incertituées, son impopulatité et es lemitude.  Mun en accountres des monstres de Charice X. Pousses encreies.  Adresse de la Chambre, in utant le Roi a supprimer in passe de mort, Colore des révolutionssieus. Émoutes des 17 et 18 accobre. Attitude pitoyable des monstress. Émoutes des 17 et 18 accobre. Attitude pitoyable des monstress. M. Courses et le des de Breglie venient                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100<br>206<br>110<br>113        |
| 1V.<br>V.<br>VII.<br>VIII. | sures questions. La pervoir se cont chirgé à constitue l'aspeit de déserdre et de révolte.  L'éant de la protes. Les clube, Les montfestateurs additionem, lapulatance de la répression.  La reparté abantée et finance, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Detreur des affectes et mainité général, Vallété de résertes dans le public et dans une partie de montrées. Distention sur les clube à le Chambre. Le population dispute elle-même le club des âuns du propie.  La Chambre, sus incerctituées, son impopulatité et es lamitade.  Mun en accention des monstres de Charles X, Passana encries, Adresse de la Chambre, in utant le Roi e supprimer in poun de mors, Colore des révolutionsoires. Émoutes des 17 et 18 cetabre. Attitude pisoyable des monstres.  Discrédit de monstres.  Discrédit de monstres. M. Connes et le dun de Breglie venions en dégager. De consollers de faire l'épeuve de la politique de laigner-aller, Dismission du cabines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100<br>206<br>110<br>112        |
| VI.<br>VII.<br>VIII.       | curren questions. La pervoir se cont chingé à contrinte l'aspeit du déserdre et de révolte.  L'éant de la protes. Les ciube, Les monsfestations additionem. Implicance de la répression.  La reyauté absunée et financie, Le res-citoyes. Leuis-Philippe et Beers IV  Betresse des affaires et malaite général, Validité de réserton dans le public et dans une partie de manation. Desentes sur les chale à le Chambre. Le population disperse elle-même le cheb des dems du propie.  La Chambre, sus incurditules, ses impopulatité et es inmittale.  Mun en accessisse des menutess de Charles X. Possesse execution.  Adrense de le Chambre, in miant le Res a supprimer in posse de mort, Colore des révolutionnaires. Émoutes de 17 et 18 estobre. Attitude pitryable des menuters.  Discretés des menuters.  Discretés de menuters. M. Contes es le des de Broglie veulent aux dégager, les consollent de faire l'épreuve de la politique du lainter-aller, Dismission du cabines.  (nevembre 1830 — janvier 1831).                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100<br>206<br>110<br>112        |
| VI.<br>VII.<br>VIII.       | corres questions. La perrent se cont shirp à contrinte l'appit de disserbre et de révolte.  L'éast de la protes. Les clubs, Les monifestateurs séditeures. Implianance de la répression.  La requeté absunée et inserée, Le res-citopet. Leuis-Phélippe et Beers IV  Detrouse des affaires et mainite général, Vallété de résetue desse le public et desse une portes de monatries. Dessentes our les ciule à le Chambre. Le population dispurse elle-même le ciule des desse de propie.  La Chambre, sus incertituées, sus impopularité et es instituée.  La Chambre, sus incertituées, sus impopularité et es instituée.  Mun en accountres des monatres de Charles X. Pousses execuies, Adrense de la Chambre, sustant le Ros a suppresser in passe de mors, Colore des révolutionnaires. Émoutes des 17 et 18 actobre. Attitude pitryable des monatres.  Discretés de monatres.  Discretés de monatres. M. Guesse et la des de Breglie venions et dépager. Ils conseillent de faire l'épreuve de la politique de laigner-aller, Dismission du cabines.  ne 1V. — La securrent Larreres et un reçois ses misseres (nevenbre 1820 — janvier 1821).  Composition du anhimet. M. Leffitte. La politique du langue-aller,                                                                             | 100<br>106<br>110<br>110        |
| VI.<br>VII.<br>VIII.       | corres questions. La perrore se cont shirp à ameritare l'aspet de disserbre et de révolte.  L'éast de la protec. Les clubs, Les moniferenteurs séditeurs. Impulatance de la répression.  La reyanté abaurée et inunée, Le res-citoyet. Leuis-Phélippe et Beers IV  Betress des affaires et malaite général. Validité de réserbre dans le public et dans une partre de mantières. Detenation sur les clubs à le Chambre. Le population dispurse ella-même le club des duns du propie.  La Chambre, me incurritudes, non impopularité et es inmiende.  Mon un accustion des manutous de Charles X. Pousses encisies.  Adresse de le Chambre, partent le Roi e repprisser in poste de mort, Colore des révolutionssières. Émeutes des 17 et 18 ectobre. Attitude pitryable des manutous.  Discrédit de manutous.  Discrédit de manutous.  M. Gentes et le dans de Broglie veulent en départe. Ils conseillant de faire l'épreuve de la politique de laigner-aller, Dismission du cabines.  ne IV. — La servarent Larreres un un succès nes minores (nevenbre 1830 — janvier 1831).  Composition du anhinet. M. Laffiets. La politique du langue-aller, Les netres montres. Jesportmes danguevers de La Foyets, 16 Odi-                                                                                  | 100<br>106<br>110<br>110        |
| VI.<br>VII.<br>VIII.       | corres questions. La perrore se cont shirp à ameritare l'aspet de disserbre et de révolte.  L'éast de la protec. Les clubs, Les moniferenteurs séditeurs. Impulatance de la répression.  La reyanté abaurée et inunée, Le res-citoyet. Leuis-Phélippe et Beers IV  Betress des affaires et malaite général. Validité de réserbre dans le public et dans une partre de mantières. Detenation sur les clubs à le Chambre. Le population dispurse ella-même le club des duns du propie.  La Chambre, me incurritudes, non impopularité et es inmiende.  Mon un accustion des manutous de Charles X. Pousses encisies.  Adresse de le Chambre, partent le Roi e repprisser in poste de mort, Colore des révolutionssières. Émeutes des 17 et 18 ectobre. Attitude pitryable des manutous.  Discrédit de manutous.  Discrédit de manutous.  M. Gentes et le dans de Broglie veulent en départe. Ils conseillant de faire l'épreuve de la politique de laigner-aller, Dismission du cabines.  ne IV. — La servarent Larreres un un succès nes minores (nevenbre 1830 — janvier 1831).  Composition du anhinet. M. Laffiets. La politique du langue-aller, Les netres montres. Jesportmes danguevers de La Foyets, 16 Odi-                                                                                  | 100<br>106<br>110<br>110        |
| VI.<br>VII.<br>VIII.       | corres questions. La perrent se cont shirp à contrinte l'appit de disserbre et de révolte.  L'éast de la protes. Les clubs, Les monifestateurs séditeures. Implianance de la répression.  La requeté absunée et inserée, Le res-citopet. Leuis-Phélippe et Beers IV  Detrouse des affaires et mainite général, Vallété de résetue desse le public et desse une portes de monatries. Dessentes our les ciule à le Chambre. Le population dispurse elle-même le ciule des desse de propie.  La Chambre, sus incertituées, sus impopularité et es instituée.  La Chambre, sus incertituées, sus impopularité et es instituée.  Mun en accountres des monatres de Charles X. Pousses execuies, Adrense de la Chambre, sustant le Ros a suppresser in passe de mors, Colore des révolutionnaires. Émoutes des 17 et 18 actobre. Attitude pitryable des monatres.  Discretés de monatres.  Discretés de monatres. M. Guesse et la des de Breglie venions et dépager. Ils conseillent de faire l'épreuve de la politique de laigner-aller, Dismission du cabines.  ne 1V. — La securrent Larreres et un reçois ses misseres (nevenbre 1820 — janvier 1821).  Composition du anhimet. M. Leffitte. La politique du langue-aller,                                                                             | 100<br>106<br>110<br>110        |
| V. VII. VIII. Casers       | corres questans. La pervoir se cent chiegé à contrinte l'appit de désordre et de révolte.  L'éant de la protec. Les ciule, Les monifestations afditeures. Impulsance de la régression.  La reganti abaurée et francée, Le res-citoyet. Leuis-Philippe et Beers IV  Betresse des afferres et malaite général, Valléité de résetue dans le public et dans une parte de meastries. Desenteur sur les alube à la Chambre. Le population dispurse elle-enters le ciule des dans du propie.  La Chambre, sus incertitudes, sus impopularité et es inmitude.  Men en accesation des menuteus de Charles X, Passance excuises, Adresse de la Chambre, invitant le Roi a supprimer in passa de mort, Colors des révolutionssieus. Émeutes des 17 et 12 ectobre. Attitude pitorphie des memetres. Menutes des 17 et 12 ectobre. Attitude pitorphie des memetres. Menutes des la des de Broglie venient a su dégager, lle connellient de faire l'épeuves de la politique de la injustralier, Démolution de cabines.  Le la memetres de faire l'épeuves de la politique du la membre 1830 — janvier 1881).  Composition du anhinet. M. Leffets. La politique du lancar-aller, Les sotres moistres. Jesportmes daugueures de La Fayette, M. Odisles Berrot. Configure de M. Leffets. Accueil fais par l'opignes m | 100<br>104<br>110<br>110<br>110 |

| and the second section of the black of the section of the second section of the section of the second section of the section | Редес. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| minutes enlevés par M. de Montalivet. L'émente trompée. L'inter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| vention des « Écoles »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | .360   |
| III. Expense de parti révolutionners. Démission de La l'ayette et de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 6 8  |
| M. Dupont de l'Etre. Impuess son et descredit du miantère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 155    |
| GRAPITRA V La QUINTIGN EXTÉRIZURE 2005 M. LAPTITES (É novem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| hee 1030 — 13 mars 1031)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 444    |
| However mittee du Roi. Les affaires beigns. Les whigs no possoie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Lord Palmerston. Il a'oppose à tout agrandissement de la France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Les premières décisions de la Conference de Londres, Acquel qui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| leur est fact an Hollande et en Belgeque. Les Belges à la recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| d'un sui les gouvernament français et la condidaters du due de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Mamoura Dupaninem du gravernement augleie. Le due de Leuch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| neaborg. Election du due de Nemoure, Louis-Philippe refere la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| courage poor son file. Le Belgique proteste contre les decisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| des pressences. Le consusère français refuse d'adhérer aux protecologi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| de la Conference Refraidmement autra la Fennes et l'Angleterre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| M. de Talleyeand s'exécute pas les instructions de con manaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 161    |
| II. La Pologne. Sa popularité en France. Impuestance de l'action diplo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101    |
| mutique tentée en sa favour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 180    |
| III. La contre-coup de la révolution de Jeillet en Italie. L'Autriche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100    |
| annonce qu'elle na tiendra par compte du principe de non-interven-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| tion. Louis-Philippe tond à hauter l'application de cu practice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Dociorations absolues fantes à la tribune por M. Laffitte et nes ent-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ligues. Les meuvestions deletient dans l'Italia controle. Le gonver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| pement de Vienne amounes l'intention d'intervenie. Embereus de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| gouvernement français. Le Lot et ses ministres. Tout en renouçant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| à supècher l'autervention par les armes, ils téchent de la fimiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Proposition d'une Conference à Rome M. de Seinte-Auleire est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| nommé ambassideur près le Suint-Stégn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195    |
| 17. Rankation prosmente en France du perh patriote et révolutionners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| San illusione, sus attaques contre la politique puestique du guerrer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| nement, Armand Carrol. Le général Laurarque et M. Mauguin, La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| propagande manivectionnelle. Inconséquence de La Fayette. Son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |
| entourege cosmopolite. Menagements du monstère pour le parti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| bellequeux. Défiance des exhincts étrangues. Pour éviter la guerre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| il fant un minustère qui oce compre avez les révolutionnaires.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 0    |
| CRAPTING VI La CRUTE DE M. LAPRITTE (15 février - 13 mars 1831) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 218    |
| I. Le sac de Saint-Germain-l'Auserrois et la destruction de l'arche-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| viché, Inaction honteurs du gouvernement. Ses proclamations. Il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ratifie l'ararre du l'emente. Suppression des fleurs de lys.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 223    |
| 12. Senadale produit dans l'opinion. Debat à la Chambre sur ces déser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| dess. Attitude de M. Laffitte. Il n'y a pius de gonvernement, Ma-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| Inge et quarchet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 234    |
| htte abouttoned par le parlement, per ses collegues et par le Roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |
| Difficulté de lui faire comprendre qu'il dost se retirer. Sus irrita-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ting. Profondour de sa chaig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210    |
| Converse VII — Le résertou arriera soiteus areis 1830.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246    |
| 1. Traphic et excitation des aspents. Viviences intendigionese pendent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| les journées de Juillet. Con violences consument après le combat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | de  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| fiel. L'icrilipea dens la presse, dans le cerlenture et su chittes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 940 |
| II, Atiliado de posverement dans la question religiouse. Bonnes inno-<br>nons qu'affaitances. Vernetons membrenes assure le aluqu. Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| pouver on vent per on comprometers pour le clarge. L'evaliges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| efficielle. On prédit le chute prochams du cothelicieme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 953 |
| III. Per quai rampinere in antholoromet finienna de religione non-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| valles, protoques par la révolution, L'Égliss française de l'abbé Chatel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 934 |
| Charten VIII - La saley-argograms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 |
| 1. Spint-Simon. Les mon-comodores avant 1830. Effet produit mir aux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| par la révolucies. Le s'espensione. Basard et Robotin. Logis moyene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| de propagando. He sont un contradiction avez les afges degenantes,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| Long succès, Raisson de ou succès.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 |
| II. Le a géparditution de la chair a Samudale et déchirement dans la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| nouvatje ágise. La religiou da planor- Defections et décodence. La                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| vetroite à Mendaroutpot, a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272 |
| III. Proces des mente mentent. Lour dispersion, Collectin in Égypte, il                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| finic par ne noculariser à son tour. Que reste-t-it de ce maneament?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _   |
| Page du mant-rimoniume dans maindire meisles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 277 |
| Capring IX. — La roussi. l'Aprair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94  |
| Land and the second sec | 283 |
| II. Device de nouveau poursoi : Diss et la Sharté. Le parti catholique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| L'annen, désirée des autholiques et des bhéreux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90  |
| III. Respirations que se mélent par além justes. Repture trop violence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| urer les fégiquesetre. Attaques eans mouve source le generoranment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| de Judies. Labératione bardi, générous, mais examelé. L'Avener et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| les insurrections de Belgique, de Pologne et d'Italie. Bévu d'une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| grande récolutme cathologue. Ultramontonium cheocratique, Emp-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| ture du Concordat et renonctation un budget des enfine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194 |
| 17. L'Agence pour la défence de la fiberte religieuse. Lamonosis et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Lagredaire ou mare d'antitres. La promis de l'onde libre, Sympothem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| ardentes desillées par l'Abonire de la leur de la leur de le leur de leur de le leur de leur de le leur de le leur de leur  | 396 |
| ▼. La neuven journal se hourte à l'opposition des évêques. Il pespend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 310 |
| VI. Lamenous, Laguedace et Mentalembert se rendret a froma, Diago-<br>ettone du Pape. Attitude differente de Laurenniss et de Locardace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Lamestonia obliga in Pape à parier. Encyclopes Montes per Suppose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| mon do l'Arrente e con e | 313 |
| VII. Chosa de Lamennella. C'ess le révelus politique qui le acceduis à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| la révolte religiouse. Ce que deviazonent les nation redocteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 311 |
| CHAPTERS X LA RÉPOLUTION DE 1830 ET LA LITTÉRATURE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38  |
| 1. Sterilité listérage de la révolution du 1830. Les fember de Rochier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Co que devicet, nom le coup des événements de Juillet, le monve-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| ment est-liested, commancé sous la Restaurance. Leur autaen ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| l'école remontique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 321 |
| II. Lamortone, du décadence après 1530. Il abandonne la pointe pour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| In politique. Regrets expremén par les critiques du temps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 333 |
| 111. Victor Hogo, Changement fichrost qui se produit en lui por l'affer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| de la révolution. Regrét de névolut étant per serveux. Ses denimes et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| True toller litetardian constable our la sendance contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |



|              | TABLE DES MATIÈRES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 691   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 816          | To all the country to a facilitation of the land of th | Pagm, |
| BY.          | Le thittre après la révolution. Sophismes, violences et impureté.<br>Son influence pervecte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 344   |
| V.           | Le reman. George Sand. Révoke morale et sociale qui fermente<br>dans ses couvres. En quoi l'autour a subt l'influence de 1830 et pré-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| ¥1           | paré 1848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 354   |
|              | Allosiou cynique. Son influence paraiciouse sur les lettres et sur les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| <b>V</b> II. | meuss privees ou publiques. Balsac et la Commune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350   |
|              | serivains, ches Lamortine, Merimec, Alfred de Vigny, Alfred de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|              | Manget. Effet produit par la révolution sur le poète à ses débuts.<br>Révolte sant franç, puis détempérance sans consolution, et enfin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|              | mérilité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 370   |
| VIII.        | Le sospticione et la désillusion gagnest la foule. Popularité de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| EX.          | Robert Macaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 379   |
|              | lant, mais décadence évidente et l'on se reporte aux espérances de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|              | la Restauration. Cette sorte de failitte constatée par les contemps-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
|              | raina est attribuée par eux à la revolution de Juillet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 384   |
| _            | vost-Paradol. Conclusion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 893   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***   |
|              | LIVRE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|              | LA POLITIQUE DE RÉSISTANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|              | (13 mans 1831 — 23 réveser 1836)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|              | ns mangen. — L'avésunger on Castern Pérson (mars — sout 1851).<br>Pendant le déclie du ministère Laffitte, tous les regards s'etaient<br>tournés vers Casimir Périer Rôle de Périer sous la Restauration et                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 397   |
|              | depuis la révolution de Juillet. Ses hésitations et sus répugnances à prendre le posvoir Il se décide enfin. Composition du cubinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 397   |

| Largres manues. — L'avistagest en Casara Pérses (rour — août 1851).  1. Pendant le déclin du ministère Laffitte, tous les regards s'etaient tournés vers Casimir Périer Rôle de Périer sons la Restauration et depuis le révolution de Juillet. Ses hésitations et ses répagnances à                                                                    | 397 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| prendre le posvoir Il se décide cufin. Composition du cabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 397 |
| <ol> <li>Résolution de Pérser. Homme d'une crise plutôt que d'un système.</li> <li>Son programme au declaract au debors, Grand effet produit aussitôt.</li> </ol>                                                                                                                                                                                       |     |
| en France et ches les gouvernements étrangers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405 |
| III. Périer veut restaurer le genverment. Il auure son indépendance<br>à l'égard du Roi et son autorité our ses ministres. Il rétablit la disci-<br>pline et l'obsissance parair les fonctionnaires. Il fuit avorter l'Asso-                                                                                                                            |     |
| ciation nationale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410 |
| IV. Efforts de Pérur pour formet une majorité. Dissolution et électrons de juillet 1831. Importance fácheuse de la question de la paine dans la lutte électorale, Incertitude du résultat. Après l'election du président, Perier donne se démission. Il la retire à la nouvelle des événements de Belgique. Bon auccès dans la discussion de l'Adresse. |     |
| Il ent enfla parvenu à former une majorité                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 147 |
| SAPATRA II LA POLITIQUE RETRIERINE SOUS CASINIA PRIMER (mars 1831                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| — mai 1832).<br>1. Danger de guerre au moment où Périer prend le pouvoir. Son pro-                                                                                                                                                                                                                                                                      | 426 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |



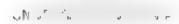

| n.   | gramme de para. Comment el la assentant el la difect de milità de tentre les dell'embin et austre tratte les appositions. Le projet de déservament.  Les Austrehiers composet Balague. Pérses vont deitre la gresse, mais obtenir diplomatiquement une componentien pour l'informes fran- | 146  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|      | quies. Accitorio rencellante du reliente de Viscon. La conférence de                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      | Bons III de Soute-Autore et le cope papares. Divergment autité<br>noire agéneméng à Bons et ses government. Les negments ut-                                                                                                                                                              |      |
|      | pour l'amourée. Le Pronce demande la retrace des troupes autri-<br>ablemes. Elle est premier un on ab les paissesses prontément<br>l'autorité sompossifie du Pape. La Premie subordonne estis grantée à                                                                                   |      |
|      | l'accomplissement des effermes. Le Memerondum de 21 met Le                                                                                                                                                                                                                                |      |
|      | gouvernement français ough que les séfermes secont tout de seite rendeues. Refue de Pape. L'évastation est expendent promie pour                                                                                                                                                          |      |
|      | le 15 juillet                                                                                                                                                                                                                                                                             | 423  |
| \$18 | grepor ambronofitam es compressores. El se reppendia da I Anglessare,                                                                                                                                                                                                                     |      |
|      | authors and discussive de la Conference, et presse les Beigns de d'y committee. Une marrie des Briges, Conference de land l'aisser-tres en                                                                                                                                                |      |
|      | Péner. La question des fortusesses. Le chaîx du Bei, Le condeleures                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      | de Loopeld de Sant-Coboung La Prance Fascapes. Promoves auven-<br>tures festes an primer, Les pensoneles des 10 et 26 aux . Mortire de                                                                                                                                                    |      |
|      | Loopeld et areus de drus communere belges à Landon, La traité des Din-baix areules. Il un excepte per le Coupés de firmation.                                                                                                                                                             |      |
|      | Linguist presid presuption dis tetres de Brigique,                                                                                                                                                                                                                                        | 469  |
| IV.  | La Palagna, Vainas toutstevas d'intervention diplomatique. La abute de Variovia, Son affet en France.                                                                                                                                                                                     | 103  |
| Ŧ    | Les hardissess de la polesione étrongère de Cousser Pomer. Le finite                                                                                                                                                                                                                      |      |
|      | francesse fures l'entrée de Tago. La roi de Hollande atteque la Bel-<br>grane, Edupoid demande le mouve de la Prance et de l'Angletores.                                                                                                                                                  |      |
|      | Ference des Brigos. L'arrers de l'armée française fait receive les<br>Bolisades, L'Europe émas de nove intervention. Parter la ressure,                                                                                                                                                   |      |
|      | Son but attent, il fait evernor la Brigique. Pénuliste de unite espedi-                                                                                                                                                                                                                   |      |
|      | tron, La troité des Vingt-quetre armeles. Vivement attaqué en Bui-<br>gran, il finit espendent par y être compté. La Hollando protente                                                                                                                                                    |      |
|      | montre les Vingt-quetes eréales. La Bumie, le Prame et l'Autreche moureaux le confesteux de se traité. La France et l'Angleterre le                                                                                                                                                       |      |
|      | patheut. Les trois cours de l'Est Ensistent par y alberer sons résurre.                                                                                                                                                                                                                   |      |
| TE.  | La Reigique aut devenue un Mattenguier, accepte par l'horoga, ;<br>Les reformes unus reponnent dans les Légiment, et l'interesé du                                                                                                                                                        | KIII |
|      | Papa y cet charlement momento. Intertentum diplomatique des<br>puissences. Betrés en compagne des trompes pontificales. Les Autri-                                                                                                                                                        |      |
|      | chom exceptes de nouveau Belique. Pérest a dijé dan conseilre                                                                                                                                                                                                                             |      |
|      | une projet d'orcuper Ancient Depart de l'expedition Opposition enquerem de Pape. Les resupes françaises à emperant d'Aucème de                                                                                                                                                            |      |
|      | nieu form et per empres. Commont explopare une ciolence moterare<br>mot instructions de Périse? Attitude du moistre françois à la com-                                                                                                                                                    |      |
|      | volte de ce conq de moin. Indignation de Pape. Scandule on Barrage,                                                                                                                                                                                                                       |      |
|      | Périer tient sète sux panament et les remure. Satisfictions données<br>en l'apa. Arrangement du \$7 synt \$602. Jugoment de l'expedimen                                                                                                                                                   |      |
|      | d'Aucher                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 861  |

| TABLE DES MATIÈRES.                                                      | 609   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                                          | Pages |
| Сиарияна III — L'алгадия высоциттояматив вося Саниси Ресиян (фаге        | *     |
| 1831 - mai 1882)                                                         | 565   |
| I. L'émente permanen e de mars à septembre 1881. Les sociétés révo-      |       |
| lutionnaires. Le people commence à s'y montrer.                          | 505   |
| II. La presse. Attaques contre le Ros. La caracature. Astitude de Louis- |       |
| Philippe en présente de tant d'ontrages.                                 | 571   |
| 10. Le parti républicain n'avait pas asé deployer son drapesu en         |       |
| gwillet 1830. It le fait en gwel 1831, à l'occasion d'un proces poli-    |       |
| tique. Godefray Cavagnac, Évocation de 1798. Rassona de cette évo-       |       |
| eation. Armand Marrast, Carrel passe à la république. Comment et         |       |
| pourquoi?                                                                | 580   |
| IV. Ce qu'il y avait de honapartisme dans le parti républican. L'effer-  |       |
| vescence napoléonienne sprés 1830. Repports des hommes de gauche         |       |
| ares la famille Bonaparte. Avances que lour fait le prince Louis         |       |
| Napoléon. Pronocties faits à ce sujet par les contemporaies.             | 594   |

PIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

1,

ения. — тир въох-восимет из  $e^{\mu}_{\nu}$  8, век саммольяе, — 1321,



39

o gitizeo by Google

Original from N VERSITY OF VIRGINIA

Google

Original from UNIVERSITY OF VIRGINIA

Google

Original from UNIVERSITY OF VIRGINIA •

### PLEASE RETURN TO ALDERMAN LIBRARY

1/15 B DUE

# DX 000 443 836



Digitized by Google

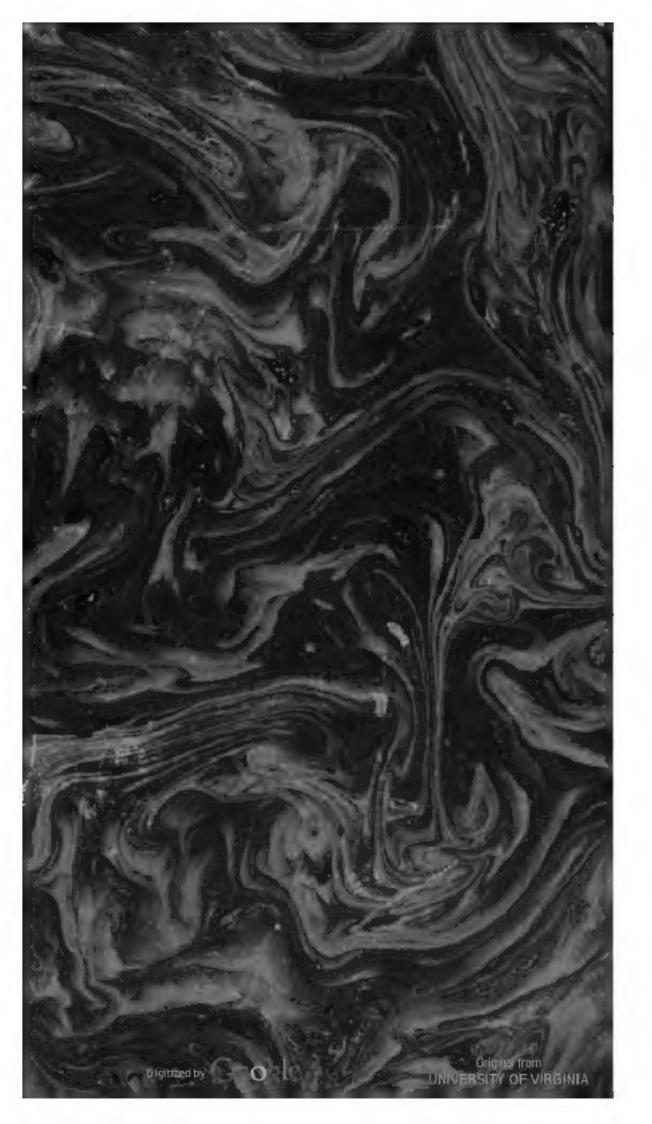